Offert par lauteur à l'addendlie des professions Outafautte, Dans la déance du & Snillet 1480

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE

ngs

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES

CONSIDÉRÉES CHEZ

L'HOMME ET LES VERTÉBRÉS

1563

.... WINDSHIP OF P. WINDSHIPT DEE WICKON 9

# ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE

DES

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES

CONSIDÉRÉS CHEZ

## L'HOMME ET LES VERTÉBRÉS

PAR

#### PH. C. SAPPEY

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

## PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION - FONCTIONS - MALADIES DE CES VAISSEAUX



1362

#### PARIS

ADRIEN DELAHAYE, LIBRAIRE-ÉDITEÜR

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

1874

Tons droits réservés

### INTRODUCTION

L'étude des vaisseaux lymphatiques, depuis quelques années, attire très-vivement l'attention des observateurs. Les anatomistes cherchent par tous les moyens en leur pouvoir à connaître leur disposition dans les diverses régions du corps; ils s'efforcent surtout de résoudre la question si controversée de leur origine. Les pathologistes, en constatant la fréquence et la gravité de leurs lésions, sont unanimes pour admettre qu'ils jouent dans une foule de maladies un role beaucoup plus important qu'on ne l'avait pensé jusqu'ici; et ils demandent de tous côtés à l'observation clinique les faits destinés à leur assigner une part plus large dans nos cadres nosologiques.

Tant d'efforts réunis ne resteront pas infructueux; ils ont déjà produit d'heureux résultats. Avouons-le toutefois, le progrès ne s'accomplit qu'avec une extréme lenteur. Les faits s'ajoutent aux faits, mais de loin en loin et sans atteindre une assez grande valeur pour permettre à la pathologie des vaisseaux lymphatiques de se constituer. Pourquoi cette marche pénible de la science? Quel obstacle semble donc l'arrêter dans ses vives tendances?

Cet obstacle réside manifestement dans l'impossibilité où se trouve le médecin, après avoir constaté l'existence d'une lésion du système lymphatique, d'observer les caractères anatomo-pathologiques qui s'y rattachent; et il ne peut les observer parce que les capillaires qui en sont le siége échappent à ses investigations. Si nous voulons restituer à la science l'essor qui lui manque, le premier progrès à réaliser consiste donc à dévoiler la présence de ces vaisseaux. Il est d'une absolue nécessité que le clinicien puisse les voir aussi nettement, aussi facilement qu'il voit les capillaires sanguins; il importe, en outre, qu'il les voit dans leur ensemble, dans leur continuité, dans leurs comnexions, et tous leurs moindres détails. Cette première donnée la pathologie la réclame impérieusement; depuis longtemps elle la demande à l'anatomie.

Pour répondre à cet appel trois méthodes principales ont été mises en usage. La première date de la fin du siècle dernier : c'est celle de Mascagni. La seconde, qui parut en 1830, a été découverte par Fohmann et Panizza. La troisieme, beaucoup plus récente, nous vient de l'Allemagne, et doit surtout sa célébrité aux travaux de Recklinghausen.

La méthode de Mascagni consiste à injecter une solution colorée de gélatine dans les artères. L'injection, après avoir rempli les vaisseaux sanguins, transsude à travers leurs parois, se répand de proche en proche par voie d'imbibition dans tous les tissus et pénètre aussi dans les conduits de la lymphe. Dilatés par un liquide qui se coagule, ceux-ci sont alors recomnaissables. On peut doite les découvrir, les injecter ensuite au mercure et les suivre jusqu'à leur terminaison. Mais cette méthode ne montre ni les troncules qui les précèdent, ni les véritables capillaires lymphatiques. L'œuvre du célèbre anatomiste italien restait incomplète. On savait à la fin du xvirr siècle comment ces vaisseaux se comportent dans leur trajet et comment ils se terminent; on ne savait pas d'où ils venaient. Mascagni, en mourant, laissait à ses successeurs un grand problème à résoudre, celui de leur origine.

La méthode de Folmann et de Panizza fot accueillie d'abord comme la solution impatiemment attendue. En piquant avec la pointe d'un tube à injection mercurielle la peau, les muqueuses et les séreuses, ils virent leur surface libre se recouvrir de réseaux argentés, et crurent pouvoir affirmer que ceux-ci étaient formés par l'anastomose des premières radicules du système lymphatique. Mais ces brillants réseaux ne se composaient que de roncules. Vus à l'œil nu, ils sont admirables; vus au microscope, ils perdent tout prestige, et semblent protester eux-mêmes contre l'importance qu'on leur a accordée et contre la conclusion qu'on a tirée de leur existence.

Excellente comme moyen d'étude, cette méthode est d'une valeur absolument nulle pour la recherche des origines du système lymphatique.

La méthode allemande s'adresse à l'épithélium des vaisseaux absorbants. A l'aide du nitrate d'argent elle dessine le contour des cellules qui lé composent, lesquelles en devenant apparentes permettent de soumettre ces vaisseaux à l'examen microscopique. Cette méthode avait donné de grandes espérances. C'est la seule qui soit mise en sage anjourd'hui, c'est aur elle que se fondent la plupart des auteurs modernes pour considérer le tissu conjonctif, et plus particulièrement les cellules étoilées, comme l'origine des capillaires lymphatiques. Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser d'une semblable opinion. Je me hornerai ici à faire remarquer que les sels d'argent donnent des résultats variables et souvent difficiles à interpréter, qu'ils ont rendu peu de services à la science, bien qu'ils aient été employés, depuis une douzaine d'années, sur la plus vaste échelle, et enfin qu'ils ont donné lieu quelquefois à de graves erreurs. Si cette méthode possède certains avantages, elle présente donc aussi des inconvénients très-réels. Ses partisans ont fait les plus grands efforts pour dévoiler l'origine des vaisseaux lymphatiques; et cetts origine est encore indéterminée.

La méthode sur laquelle reposent mes recherches diffère entièrement de celles qui précèdent. Pour rendre ces vaisseaux accessibles à la vue, je ne me suis pas adressé à leurs parois, mais à leur contenu. J'ai pris la lymphe elle-même pour moyen d'étude; j'ai pensé que, si l'on parvenait à la colorer, elle deviendrait le guide le plus sûr pour nous conduire jusqu'aux sources dont elle part. Après de longues et pénibles études j'ai réussi à la colorer en effet; et je la colore au point de lui communiquer une teinte sombre, qui peut s'élever jusqu'au noir. Or les conduits de la lymphe, cheminant dans une trame transparente, et offrant une teinte foncée se détachent parfaitement sur le fond de la préparation. Ils se présentent alors aux regards de l'observateur dans les mêmes conditions que les capillaires sanguins naturellement ou artificiellement injectés; et comme ceux-ci ils se présentent aux plus forts grossissements.

Appliquant cette nouvelle méthode aux différentes parties du corps, j'ai pu constater la présence des vaisseaux lymphatiques dans plusieurs régions où ils n'avaient pas encore été signalés. J'ai mis en pleine évidence, sur toute l'étendue des surfaces tégumentaires, leurs premières radicules. Je les ai observées à l'état sain et, chaque fois que les circonstances me l'ont permis, à l'état morbide. Sur toutes les membranes et dans tous les organes où on les rencontre, je me suis attaché à décrire la disposition qui leur est propre et leur véritable mode d'origine.

Répondre au vœu de la science en lui apportant une méthode d'observation plus perfectionnée, c'est-à-dire mieux appropriée à ses progrès ultérieurs, éclairer du flambeau de l'anatomie pathologique l'étude des lésions dès vaisseaux lymphatiques, et payer moi-même à cette étude la plus large contribution possible, telle est la double pensée qui m'a dirigé dans mes recherches, tel est le double but que je poursuis avec ardeur depuis plus de vingt années. Si je ne l'ai pas encore atteint aussi complétement que je l'eusse désiré, le public impartial reconnatira, je pense, que cet ouvragé, sous plusieurs points de vue importants, diffère très-notablement de ceux qui l'ont précédé.

Je le diviserai en deux parties: une partie descriptive et une partie iconographique. La première comprendra tous les faits qui se rattachent à la description des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, à leurs usages, à leurs maladies. La seconde se composera d'une série de planches destinées à montrer les uns et les autres sous leurs divers aspects et dans les diverses régions, chez l'homme et les vertébrés.

## ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE

DES

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES

### PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES, FONCTIONS, MALADIES DE CES VAISSEAUX

A la description des vaisseaux lymphatiques je rattacherai, pour chaque partie du corps, celle de leurs attributions et de leurs altérations. Les faits anatomiques, les considérations qu'ils soulèvent, et toutes les applications qui en des coulent, se touverent ainsi réunis dans un même tablem. Cest sous ce triple point de veu que je les envisagerait, d'abord en égondent, et ensuite dans les différentes régions de l'économie. Un troisième chapitre sera consacré aux ganglions échelonnés sur leur trajet. Dans le quatrième et dernier, j'exposerai les divers procédés employés jusqu'à présent pour l'étude de ces vaisseaux, et je ferai comalitre, avec tous les détails qu'ille comporte, la méthode nouvelle que j'à imise en usage.

#### CHAPITRE PREMIER

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE GÉNÉRALES DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES

#### ARTICLE PREMIER

DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES EN GÉNÉRAL

Envisagés dans leur ensemble, et comme système, ces vaisseaux nous offrent à considérer : leur mode d'origine; leur situation et leur direction; leurs rapports, et les anastomoses qui les unissent dans leur trajet; les connexions qu'ils affectent avec les ganglions; les valvules qui dioisoment leur cavité, et enfin leur traucure.

#### § 1. — Origine des vaisseaux lymphatiques.

Quelle est la disposition que présentent à leur point de départ les premières radicules des vaisseaux lymphatiques? Ces radicules prennent-elles naissance dans le tissu conjonctif? Sont-elles en communication avec les capillaires sanguins?

Déterminer le mode d'origine des capillaires lymphatiques, c'est résoudre ces trois problèmes, solution très-ardenment, mais vainement poursuirie depuis plusieurs siècles, parce que les observateurs l'ont abordée avec des données insuffisantes. Pour constater leur disposition relative et les connections qu'ils peuvent avoir avec les tisses arvironnants, la première condition n'était-elle pas en effet de voir ces capillaires, et de les voir à un grossissement qui permit de les distinguer, soit des capillaires sanguins, soit des éléments du tissu conjonctif. Or, cette première donnée faisant défaut aux anatomistes, ce qu'ils ne pouvaient demandée à l'observation, ils l'out demandée à l'induction; de li les hypothèses émises sur l'origine des vaisseaux absorbants,

hypothèses basées tantét sur de simples faits de détails, tantét sur des interprétations erronées, le plus souvent sur des considérations purement spéculatives et en faveur desquelles on n'a pu apporter jusqu'à ce jour accune preuve d'une importance réclie. Le moment est venu d'abandonner cette voie ingrate où tant d'esprits éminents se sont égaires. Plus heureux que mes prédécesseurs, c'est à la nature elle-inème que je me suis adressé; c'est à elle que j'ai demandé tous les éléments nécessaires pour la solution du problème posé. J'exposeral d'abord les faits révélés par l'examen microscopique; puis j'en ferai l'application aux opinions qui ont cour dans la sédence.

#### A. - Disposition que présentent à leur point de départ les premières radicules des vaisseaux lymphatiques.

Lorsque ces premières radicules sont en complète évidence, si on les observe à un grossissement de 200 ou 300 diamètres, il est facile de reconnaître qu'elles uaissent d'un réseau de capillicules et de lacunes. Elles se jettent presque aussitôt dans un réseau à mailles beaucoup plus larges formé par des troncules. De la réunion successive de ceux-ci résultent des troncs, qui s'anastomosant aussi circonscrivent des mailles plus larges encore.

Étant donnée une bonne préparation, le microscope démoutre donc l'existence de trois réseaux superposés que j'appellerai : le réseau des troncs, le réseau des troncules, le réseau des capillicules et des lacunes.

Le réscau des troncs est celui que nous injections autrelois avec la pointe d'un tube, en piquant la superficie des membranes tégumentaires. A l'aspect de ces brillantes dentelles argentées qui s'étalaient sur la surface libre de la peau, des muqueuses et des séreuses, nous pensions alors avoir reumpl le véritable réseau d'origine du système lymphatique. Mais des études plus complètes nous ont bientôt démontré que nous n'avions injecté que des troncs. Vus à l'œil nu, ceux-ci nous semblaient d'une extrème tétunité, vus au microscope lis offireut le volume du petit doigt. Les mailles qu'ils formeute, ne géséral grandes, sont d'ailleurs très-inégales. Elles affectent une figure inrégulièrement polygonale. Ce réseau des troncs est situé aussi dans les couches superficielles du derme et des membranes muqueuses, inmédiatement au-dessous du réseau des troncules. Les vaisseaux qui eu partent traversent perpendiculairement ces membranes; ils ne s'anastomosent pas sons leur face profonde, ainsi qu'on l'avait pensé, mais pénètrent aussitôt dans la couche celluleuse ou cellulo-adipeuse sous-jacente, pour cheminer ensuite dans l'épaisseur de celle-ci en se dirigeant vers les ganglions.

Le réscau des troncules se compose de mailles inégales et aussi très-irrégulièrement polygonales, mais plus superficielles et heucoup plus petites que celles du réseau précédent. Ces mailles ont pour contour des vaisseux dont le calibre égale in moité ou le tiers seulement de celui des trouves. Sur certains points ces derniers les complètent, en sorte que beaucoup d'entre elles se trouvent direonserites principalement par les troncules, quelqueios même par de simples rameaux et accessoirement par des troncs. Leur diamètre varie de 0°°.05 à 0°°,25. Il cet se général de 0°°,12, et diffère, non-sculement pour les diverses régions et selon les espleces animales, mais aussi pour un même point d'une maille aux mailles voisines. Ce réseau des troncules est ficile à mettre en évidence, même sur les parties où le système l'pumphatique est le moins développé, comme la peau de l'avant-bras et de la jambe, du bras et de la cuisse, sur le tronc, sur la face, etc.; sur la peau des paupières où ces vaisseaux n'avaient pas eucore été observés, il u'est pas moins manifeste. On le retrouve sans peine aussi sur les membranes muquesses. Le microscope, en um moi, démontre sa présence sur toule l'étendue des surfaces tégumentaires chez l'homme et les manmiferes; il le moûtre dans sa continuité et dans toutes ses variétés. Pour certaines parties, les mailles qui le constitueut sont larges et disposées aur un même plan. Pour d'autres, clles se montrent plus servées etse superposent de manière à occuper mes plus grande épaisseur des téguments.

Le réseau des capillicules et des lacunes est celui dans lequel les vaisseaux lymphatiques prennent uaissance; il constitue leur origine réelle. C'est cette origine réelle que les observateurs poursuivent de leurs investigations depuis la célèbre découverte d'Aselli; c'est pour soulevre le voile qui la recouvre que tent d'anatomistes out réuni leurs efforts; et cependant elle reste encore pour eux un sujet de discussion. Sommes-sous douc condamnés à de perpétuelles conjectures sur la disposition des véritables réseaux d'origine y Son. Par l'emploi des réactifs, on peut mettre ces réseaux en évidence. Les ayaut vus de la manière la plus nette, il me sera facile de les décrire en empruntant tous les détails qui s'y rattachent à la seule observation.

La dénomination que je propose de leur appliquer exprime leur mode de constitution. Le réseau des capillicules et des lacunes se compose en effet de deux groupes de cavités, qui méritent d'être distinguées, bien qu'elles soient continues et d'une texture identique. Des mailles circonscrites par les troncules partent un nombre variable de ramuscules ou radicules, 2 ou 3 seulement si la maille est petite, 4, 3 et jusqu'à 6 si elle est plus grande. Après un court trajet chaque radicules ed vive en 8 ou 10 capillicules, formaut une sorte de bouquet et se portant daus toutes les directions. Ceux-ci ne tardent pos à

rencontrer d'autres capillicules avec lesquels ils communiquent. Or, sur tous les points où plusieurs capillicules entrent ainsi en communication, on remarque une sorte de petit lac qui résulte bien manifestement de leur réunion. C'est à ces petits lacs que je donne le nom de lacomes. Considérés comme centres, les lacunes revêtent la forme de cavités irrégulièrement étollées, reliées entre elles par les capillicules, et formant avec ceux-ci un résean de la plus extrème délicatesse, mais qu'on pent très-bien voir expendant à un grossissement de 200 à 300 diamètres.

Les capillicules lymphatiques représentent les vaisseaux les plus déliés de l'économie. Leur calibre se montre toujours trèsinférient à celui des capillaires sanguins; il ne dépasse pas 0=,001 pour la plupart d'ante eux; il s'élève pour quelquesuns à 0=,002, à 0=,003 et très-exceptionnellement à 0=,004. Sur leur partie moyenne il est souvent plus petit. A leur embouchure dans les laeunes, et au niveau de leur continuité avec les premières radicules, il augmente un peu. Ces capillicules possèdent une membrane propre de nature amorphe. Dans leur cavité on ne voit pas de cellules lymphatiques; capillene continet que des granules disposés en série linéaire, es touchant quelquefois, mais plus ou moins espacés en général. Les premières cellules n'apparuissent qu'au voisinage des capillaires dans lesquels viennent s'ouvrir les capillicules et les laeunes. Elles se rangent aussi en série linéaire, et out à par près le même diamètre que celles des troncules et des troncs. On les distingue assez hien pour déterminer le point précis où finit une série de granules et où commence une série de cellules. En passant des capillicules dans les capillaires lymphatiques, puis dans les troncales et les troncs, les cellules s'entassent sans ordre comme des grains de mil dans un tube, et les remplissent complétement sur certains points, incomplétement sur dautres.

Les lacunes situées aux points de rencontre et de fusion des capillicules offrent des dimensions beaucoup plus inégales que ceux-ci. Celles qui répondent à trois capillicules seulement sont très-petities et irregulièrement triangulaires; leurs dimensions varient de "0.020 à 0" 0.03. Celles vers lesquelles convergent quarte ou cinq capillicules sont plus larges et plus longues. Leur grand axe peut atteindre jusqu'à 0" .006 et 0" 0.08. Sous l'influence de l'inflammation, qui a pour effet une hypersécrétion de granules et de cellules lymphatiques, toutes les laeunes se distant. Elles peuvent atteindre alors un volume beaucoup plus considérable; c'est ce qui a lieu à la suite des irritations chroniques de la peau, à la suite des ulcères des jambes, par exemple. Sur la périphérie de ces ulcérations, dans une étendue de 6, 8, 40 et même 45 centimètres, toutes les papilles sont lypertrophics; le réseau lymphatique, qui contribue à les former prend une large part à cette hypertrophic; et celle-ci s'accuse par la dilatation des lacunes, des capillicules, des troncules et des tyones. Les lacunes et les capillicules contiennent alors beau-coup plus de globles, les troncules et les trons puis de cellules.

Co réseau des capillicules et des lacunes peut être très-facilement observé sur toute l'étendue du tégument externe. Ce n'est pas seulement sur les grosses papilles de la paume des mains et de la plante des pieds qu'il est évident. Je l'ai vu avec la même netteté sur les papilles heaucoup plus minimes de la peau de la jambe et de la cuisse, du brase et de l'avant-bras, etc.; j' ai pu le distinguer parfaitement jusque sur les papilles des paupières. Nule part, en un mot, il ne fait défaut. On le retrouve avec les mêmes curactères sur les moindres saillies qui recouvrent la muqueuse sus-diaphragmatique. Son existence ne se révêle pas aussi clairement sur la muqueuse gastro-intestinale, où elle ne saurait être mise en doute cependant, mais sur laquelle les capillicules et les lacunes sont moins développés, et moins sensibles à l'action des réactifs.

Les vaisseaux lymphatiques ne preument done pas naissance par des extrémités libres; sur aucun point de l'économie ils ne se montrent ainsi isolés a leur point de départ. Dans les villosités de l'intestiu grèle, où tous les observateurs s'accordent encore pour admetre ces extrémités libres, ils affectent la disposition propre aux autres régions du corps. La loi qui préside à la constitution et au mode d'arrangement de leurs premières radicules ne comporte en un most aucune exception: Des capillicules intendent par de loureus de figure étoilée, et ne contenant que des globules, etile est leur commune origine.

#### B. — Connexions des premières radienles des valsseaux lymphatiques avec le tissu conjonetif.

Quelles sont les relations de ces premières radicules avec le tissu lamineux? Naissent-elles de celui-ci, ou en sont-elles indépendantes? Le réseau des capillieules et des lacunes, en d'autres termes, fait-il partie du système lymphatique ou du tissu contoutif?

A cette question la plupart des histologistes modernes répondront qu'il fait partie du tissu conjonctif. Ils fevont remarquer que les lacumes rappellent les cellulaes étailées de ce tissu; que les capillicules rappellent les prolongements de ces cellulaes; que le réseau constitué par ces lacumes et capillicules en défirer pas de celui qui constitue le tissu réticulé, lequel peut être considéré comme une dépendance du système conjonctif. Or, si le tissu réticulé et le réseau des capillicules et des lacumes sont identiques, puisque le premier dépend de ce système, le second en dépend aussi; les vaisseaux lymphatiques, en d'autres termes, sont indantés dans leur épaisseur; en un mot, ils en missent : telle sera le langage des auteurs qui acceptent l'opinion la plus

généralement admise. Peut-être ajonteront-ils que, parmi les anatomistes modernes, celui qui a combattu cette opinion avec le plus de vivacité est précisément celui qui produit pour sa défense les faits les plus concluants.

Pour quelques histologistes, partisans de la même opinion, les lacunes représenteront des espaces disséminés dans la trame du tissu conjonctif, et les capillicules partimient de ces espaces. Pour d'autres ces premières radiculés prennent naissance dans ses ardoles. Pour tous ce tissu reste l'origine exclusive des vaisseaux lymphatiques.

Mais les faits et les considérations abondent pour attester que le réseau des lacunes et des expillicules, point de départ évident de ces vaisseaux, n'a rien de commun avec les cellules étolièes et les autres éléments du système conjonctif, si ce n'est une certaine analogie de forme et d'aspect. Il possède des caractères qui lui sont propse; on le rencontre sur tous les points où se montrent les conduits de la lymphe; il fait défaut sur ceux où on ne les observe pas.

Constatons d'alord qu'il diffère par ses attributs du réseau des cellules étoilées. Ces cellules sont pour la plupart de trèsminimes dimensions et assez espacées; les lacunes sont plus grandes, plus inégales et plus rapprochées; leur contour complement par serie d'arcades dont la convexité regarde le centre de la lacune. Les premières ne conticument qu'un noyau, ou seulement les débris de celui-ci; la cavité des secondes est remplie de granules auxquels elles empruntent leur coloration plus foncée. Les prolongements qui partent des cellules sont longe et d'un égal calibre sur toule cur étandes ; las renferment rien. Les capillicules sont très-couris et s'élargissent à leur entrée dans les lacunes; de même que celle-ci ils renferment des granules disposés en série linéaire. Les réactifs qui mettent en évidence les cellules étoilées et leurs prolongements restant sans action sur les lacunes et les capillicules; et réciproquement, ceux qui agissent sur le réseau d'origine des vaisseaux lymphatiques n'ont aucune influence sur le réseau des cellules étoilées tous me communiquent avec les capillaires sunggins; les prolongements des cellules étoilées ne communiquent que vace les capillaires sunggins; les prolongements des cellules étoilées ne communiquent pas avec ces capillaires.

Les deux réseaux diffèrent donc par leurs dimensions, leur contenu, leurs réactions et leurs connexions : c'est dire qu'ils diffèrent aussi de nature et d'attributions; les confondre sous une même dénomination serait commettre une grave erreur. Chacun d'eux a sa raison d'être, ses attributs particuliers, son existence à part; l'un fait partie du système conjonctif, l'autre du système lymphatique.

A ces faits qui témoignent en faveur de l'indépendance des deux systèmes, viennent s'en joindre d'autres d'un caractère plus général et plus important. C'est sur la peau et les muqueuses que le réseau d'origine des vaisseaux lymphatiques atteint son plus grand développement. Dans la moindre papille le réseau des capillicules et des lacuues est si développé, ses mailles sont si serrées, qu'il cache à peu près complétement le tronc central, bien que celui-ci présente un calibre relativement considérable. A mesure qu'on s'éloigne de la superficie des membranes tégumentaires pour se rapprocher de leur face profonde, les vaisseaux lymphatiques deviennent plus rares. Au-dessous des couches les plus superficielles du derme on ne voit plus ni lacuues, ni capillicules. Sur les couches profondes on n'en rencontre aucune trace; dans le tissu cellulaire sous-cutané nul vestige; dans la couche celluleuse du tube digestif on les cherche vainement aussi. Et cependant les papilles et les villosités ne contiennent qu'un bien petit nombre de fibres lamineuses; le tissu conjonctif ne prend qu'une part très-minime à leur formation. Or si le réseau d'origine des vaisseaux lymphatiques est très-développé sur les parties les moins riches en tissu conjonctif. s'il fait défaut sur les parties qui en sont abondamment pourvues, est-il rationnel de considérer ce tissu comme le point de départ des conduits de la lymphe? Ne devient-il pas évident au contraire que les deux systèmes n'affectent l'un avec l'autre aucune relation intime, aucune continuité, aucune solidarité; qu'ils se mêlent sans se confondre; qu'ils sont indépendants, en un mot. Ils le sont si manifestement, en effet, qu'on trouve : d'une part, des vaisseaux lymphatiques sur des points tout à fait dépourvus de tissu conjonctif; et de l'autre, des cellules étoilées sur des organes où ces vaisseaux n'existent pas. Ainsi j'ai vu naître des follicules clos du gros iutestin de très-beaux vaisseaux lymphatiques, et je n'ai pu eu observer aucun sur la périphérie des faisceaux primitifs des tendons et des aponévroses, dans lesquels ces cellules se montrent en grand nombre.

Autrefois ces résultais négatifs étaient sans valeur; on les attribuait à la transparence des capillaires lymphatiques, à leur témité, à l'insuffissance du microscope, à l'impuissance des réactifs qui n'étaient pas approprisé à leur nature et qui ne révélaient pas leur présence. Aujourd'hui ce raisonmement ne serait plus acceptable. Ils n'échappent plus à l'action des réactifs; ceux-ci les montrent sur tous les points où on les observe; ils moutrent les plus déliés aussi clairement que les troncules et les troncs; et lorsque nous n'aperevenus dans les parties du corps, remarquables soit par l'abondance du tissu conjonctif, soit par le développement des cellules étoilées, aucunes radicules lymphatiques, nous avons pleinement de doit d'affirmer qu'elles n'existent pas-

Si le tissu conjouctif n'était qu'un lacis de capillicules remplis de lymphe, comment concevoir qu'au-dessous des téguments on trouve un nombre toujours à peu près égal de trones lymphatiques ches l'homme à constitution sèche, et chez l'homme à constitution molle où le tissu cellulaire est plus aboudant? Pourquoi ce dernier, qui devrait offrir des vaisseaux plus volumineux offre-l-il des vaisseaux eu général plus petits? Pourquoi la plupart des orgaues qui dérivent de ce tissu, aponévroses, tendous, en sont-ils dépourvus? Pourquoi les lobes du testicule, les lobules du foie, les ventricules du cozur, la tunique musculaire de

l'intestin et quelques autres organes très-pauvres en fissu lamineux, sont-làs de toutes les parties du corps celles où ces vaisseaux se montrent en plus grand nombre? Pourquoi les follicules clos, à la formation desquels ce même tissu ne prend aucune part, donnent-làs maissance à des vaisseaux si multipliés et si volumineux? Ces faits et beaucoup d'autres restent inexplicables dans l'hypothèse où l'on assigne pour origine aux capillaires lymphatiques le système conjonetif. Pour admettre une hypothèse contre laquelle s'dévent de si graves objections, des données pusièses dans le thomiquage direct et posifit de l'observation seraient nécessaires. Or l'observation atteste au contraire la mutuelle indépendance du système conjonetif et du système lymphatique; reconnaissons donc qu'ils sont indépendants en effet. Cette conclusion n'est pas seulement rationnelle; elle repose sur un ensemble de faits et sur les faits les mieux observés. L'opinion opposée n'est basée que sur des inductions et des interprétations, ou plutôt elle manque de base; car elle ne peut invoquer en sa faveur aucune donnée, aucun argument, aucune considération d'une récle importance.

#### C. — Les capillaires lymphatiques sont-ils aussi indépendants des capillaires sanguins, ou bien se tronvent-ils en communication avec ceux-ci?

A cette question, qui intéresse si vivement la physiologie et la pathologie, les observateurs ont répondu, les uns par l'affirmative, les autres par la négative. Mais aujourd'hui une sorte d'entente semble les réunir sur un terroin commun. Tous ou presque tous se montrent disposés à admettre qu'entre les capillaires lymphatiques et les capillaires sanguins il n'y a aucune continuité, que les deux ordres de vaisseaux restent parfaitement distincts, qu'ils s'entremèlent sans nulle part communiquer entre eux.

Cette opinion est celle aussi que j'avais adoptée; je l'ai longtempe partagée; et dans la deruière cétition de mon Traité d'amstomie, j'ai cherché encore à la faire prévaloir. Mais alors je riksis pas en possession de ma nouvelle méthode d'étude. Aujourd'hui je me trouve dans des conditions meilleures pour aborder la discussion de ce point d'anatomie; je l'aborde avec des faits nouveaux, précis et souvent contrôlés; aussi ma cionclusion sera-t-elle bien différente. Les recherches auxquelles je me suis livré m'imposent le devoir de déclarer que non-seulement les deux ordres de capillaries communiquent, mais qu'ils ont entre eux des communications multipliées presque à l'infini. Celles-ci sont établies par l'intermédiaire des capillicules lymphatiques qui s'ouvrent daus les capillaires esanguins.

Pour reconnaître les connexions étroites qui missent ces deux ordres de vaisseaux, il suffit d'injecter les artères avec un liquide très-pénétrant, comme l'eau ou une solution de gélatine, colorée par le carminate d'ammoniaque. Le liquide colorant passe des uns dans les autres. S'il n'est injecté qu'en petite quantité, on le retrouve çà et là daus les lacmes; il se montre aussi dans les troncules, mais sons la forme d'un pointillé et seulement sur certains points. S'il a pénétré en plus grande abon-dance, il y a plus de lacunes colorées, quelques capillicules en sont remplis, le pointillé des troncules devient plus serré et affecte alors l'aspect d'ilots que séperent des espaces non colorés. Lorsqu'une forte proportion du principe colorant a passé des capillaires sanguins dans les capillaires lymphatiques, les llots colorés s'allongent et se rapprochent; il se continent même dans quelques troncules, et le fond de la préparation est émaillé d'une foule de points rouges correspondant à antont de lacunes, reliées entre elles par des capillicules plus rares, parce que le liquide injecté ne séjourne que difficilement dans leur cavité, celui-d-trouvant à leurs deux extrémités des cavités plus larges dans lesquelles il s'épanche. L'injection est-elle portée à ses denirèes limités, toutes les origines du système tymphatique se remplissent.

Lorsque j'ai constaté pour la première fois la présence du liquide coloré dans ces vaisseaux, je l'ai attribuée à une sorte d'imbibition. Je pensais que le carminate d'ammoniaque avait pénéré dans leur cavité par le même mécanisme qu'une solution de gélatine: Cette interprétation n'était pas fondée. L'examen microscopique vint me démontrer que le liquide colorant avait suivi la voie des capillicules et des lacunes; il ne se montrait que dans les capillaires lymphatiques; sur leur contour je n'en trouvais aucune trace; chacun d'eux cheminait dans une trame parfaitement transparente. Mais le liquide injecte se comportait-il tonjours de la même manière? Afin de m'en assurer je multipliais les injections, et je fis porter mes études sur des parties très-différentes. Elles m'out donné des résultats identiques. Dès lors je n'hésitais plus à conclure qu'il existe entre les deux systèmes de canaux une libre communication, et que les liquides dans lesquels une substance colorante a été dissoute passe facilement de l'un dans l'autre.

Le dois ajouter que le cerminate d'ammoniaque, de même que la gélatine, peut s'infiltrer de proche en proche et arriver par simple vois d'imbibition hans les vaisseaux lymphatiques; c'est ce qui a line lorsque la quantité de liquide injecté est trop considérable. Il arrive alors dans la cavité de ces vaisseaux par deux voies différentes, l'une directe constituée par les eapillicules, l'autre indirecte représentée par le tissu cellulaire. Pour obtenir des injections colorées avec le carminate d'ammoniaque des résultats conclusants, on évitera donc d'employer une trop grande quantité de liquide. Co qui est vrai pour les principes colorants à l'état de dissolution ne l'est plus pour ceux qui se présentent à l'état pulvéreilent et qui resent cu suspension : ainsi le chromate, le carbonate de plomb et toute autre matière colorante anniogne, ajoutée à un liquide de nature aqueuse, comme une solution de gouns ou une solution de gélatine, ne franchissent pas les limites des vaisseaux sanguins. La solution goumense ou gélatineuse senle s'en échappe et pénètre dans les vaisseaux absorbants, soit par voie durete, soit par voie de transaudation.

Ces faits nous enseignent que le plasma du sang passe des ramifications les plus déliées de l'appareil circulatoire, dans les premières radicules du système lymphatique. Parvenu dans les capillaires sauguins, il se parlage en deux courants, l'un principal qui pentére dans les vienes, l'autre accessioner qui entre dans les conduits de la lymphe; et les deux courants, après avoir parcouru un trajet plus ou moins long en cheminant côte à côte se mélent de nouveau avant leur entrée dans le cœur. Ces faits nous apprennent aussi que les globules sanguins ne peuvent sortir des canaux dans lesquels ils circulent; leur moyen diamène en effet est à celui des capillicules :: 7: 1. Dans l'état normal ils se comportent donc comme les substances colorantes suspendues dans les liquides employés pour nos injections; ils passent sur l'embouchure de ces capillicules sans pouvoir s'y engager. Ils out, du reste, d'autant moins de tendance à se détourner de leur route qu'ils occupent l'axe des capillaires, tandis que le plasma glisse sur leurs parois.

Mais dans l'état morbide les embouchures des capillicules peuvent se dilater assez pour leur livrer passage. En 1869, un étranger, affecté d'une dilatation des vaisseaux lymphatiques du scrotum, se présenta au professeur Nélaton, pour le prier de lui exciser toute l'enveloppe cutanée des bourses. Après plusieurs refus, l'illustre chirurgien, sur les instances réitérées et de plus en plus pressantes du malade, céda à ses désirs. Le scrotum fut circulairement incisé sur ses limites puis détaché, ainsi qu'une notable partie du dartos. Nélaton me le remit, le jour même, m'invitant à l'injecter. Je procédai à cette injection le lendemain. Elle réussit mieux que je ne l'espérais, et nous démontra que tous les vaisseaux étaient considérablement dilatés ; un grand nombre présentaient le diamètre d'une plume à écrire; quelques-uns avaient le volume du petit doigt; pour ces derniers leur calibre était deux fois décuplé. La veille j'avais extrait de quelques lymphatiques béants une petite quantité de lymphe pour l'examiner au microscope; à cette lymphe était mèlée une notable proportion de globules sanguius, bien conformés pour la plupart et parfaitement distincts. D'où venaient ces globules? Par quelle voie avaient-ils pénétré dans les vaisseaux lymphatiques? Convaincu alors qu'entre ces vaisseaux et les capillaires sanguins il n'y avait aucunc continuité, j'admis comme uue conjecture probable que, sous l'influence de couditions morbides tout à fait exceptionnelles, une communication, très-exceptionnelle aussi, s'était établie sur un ou plusieurs points entre les deux ordres de capillaires; mais comment une semblable communication avait-elle pu se produire? A cette seconde question, je ne trouvais aucunc réponse; aussi l'explicatiou qui précède était-elle loin de me satisfaire. Je dus m'eu contenter cependant, bien disposé à l'abandonner plus tard, si les progrès de la science m'en offraient une qui me parût préférable. Aujourd'hui cette explication véritablement satisfaisante n'est plus à chercher elle découle des faits précédemment exposés : les globules sanguius n'avaient pas pénétré d'un ordre de capillaire dans l'autre par des orifices exceptionnels; ils avaient suivi évidemment une voie normale et constante, insuffisante il est vrai dans l'état habjtuel, mais suffisamment large dans l'état morbide pour leur livrer passage (1).

Ce fait n'est pas unique, il en existe d'autres, à peu près identiques, et conduisant à la même conclusion. Le plus remarquable saus contredit est celui qui a été publié en 1834 par M. C. Desjardins (2). Une malade, âgée de trente-neuf ans, venue de l'île Maurice à Paris, et que j'ai pu voir, présentait à la partie supérieure de la cuisse gauche, un peu au-dessous du pli de l'aine, plusieurs vésicules d'aspect phlycténoide, provenant d'une dilatation des vaisseaux lymphatiques les plus superficiels du derme. Parmi ces vésicules il en existait une un peu plus grosse que les autres. Quand ou la déchirait avec la pointe d'une aiguille il s'en écoulait à l'instant même un liquide transparent, qui ruisselait le long de la cuisse et donnait eu général cinquante gouttes à la minute aussi longtemps qu'on ne l'arrêtait pas. Ces émissions ont été souvent renouvelées et out duré pour la plupart de huit à vingt heures. Au début de l'écoulement la lymphe était de couleur opaline; mais au bout de quelques heures son aspect se modifiait. M. Desjardins, témoin de six émissions, a constaté chaque fois le même phénomène. Celui-ci, sous l'influence d'une action fébrile, se montra un jour beaucoup plus prononcé : la malade rapporte qu'atteinte d'un coup de soleil en venant en Europe, puis d'un peu de fièvre, et craignant une cougestion cérébrale, elle eut la pensée de se tirer une certaine quautité de lymphe. Elle fut surprise de voir que cette fois, le liquide, au lieu de sa couleur opaline, avait presque celle du sang; il était fortement coloré en rouge; et lorsque le caillot fut formé elle y remarqua des arborisations semblables à des veiues rouges qui occupaient toute son épaisseur. Pendant son séjour à Paris, la lymphe provenant de l'une de ses vésicules fut recueillie par M. Gubler qui l'examina à des grossissements variés. Elle contenait uu grand nombre de globules sanguins. Le langage de mou savant collègue sur ce point ne saurait laisser aucun doute; il s'exprime ainsi : «Ce qui frappe au pre» mier abord dans le champ du microscope, c'est un nombre considérable de corpuscules juunitres, semblables à ceux du » sang fraithement retiré de la circulation, mais de grandeurs fort inégales. Quelques-uns ont les dimensions ordinaires des globules sanguins, la plapart sont notablement inférieurs. Outre ces corpuscules, qui ne sont que des modifications de ceux » du sang, il existe des corpuscules de teinte pâte, dont les uns rappellent les globules blancs du sang, tandis que les autres » représentent les cellules de la [Impuhe (1). »

Dans cette remarquable observatiou, tons les détails consignés par les auteurs tendent an même but; tons consourent à démontrer l'existence d'une communication entre les capillaires sanguins et lymphatiques. D'abord on constate la présence des globules sont nombreux; ils le sont pius encore lorsque l'écoulement coincide avec une affection fébrile, c'est-à-dire lorsque la circulation est accélérée; ils le sont plus aussi lorsque l'écoulement coincide avec une affection fébrile, c'est-à-dire lorsque la circulation est accélérée; ils le sont plus aussi lorsque l'hemorrhagie de la lymphe dure depais plusieurs beures; et enfin, lis écoulement indéfinieurs au debors si l'on me metait un terme à cette hémorrhagie à l'aide de la compression. Comment se rendre compte de ces divers phénomènes, si les deux ordres de vaisseaux ne communiquent pas? et combien leur explication dévint simple lorsqu'on axit qu'ils communiquent : les globules sanguins sont nombreux parce qu'ils partent d'une source dans laquelle ils sont multipliés à l'infini; ils se montrent plus abondants après un écoulement de plusieurs heures, parce qu'ils arrivent tout formés, tandis que les cellules de la lymphe n'ont pas eu le temps nécessire pour se reproduire dans la même proportion; ils sont plus petits, d'une part, parce qu'en abandonnat leur voie naturelle, ils passent à travers une sorte de filière, de l'autre, parce qu'ils se modifient en entrant dans un milieu différent de celui qu'ils habitaient.

Mais une considération mérite surtout de fixer l'atteution des esprits dégagés de toute opinion préconque : c'est la perte énorme de lymphe et de sang que peut entraîner la simple piqure d'un ramuscule lymphatique diluté eu ampoule, ou coupé en travers. La malade affectée des varices qui vienneunt d'être décrites a noté que la vésicule la plus voluminouse a été piquée vingt-sept fois, et que les émissions de lymphe avaient duré de buit à viugt heures. L'one d'elles dura quarante-buit heures. L'écoulemt, handonneur le louise par le liquide par heure, ou 2880 grammes, plus de cinqui livres, en vingt-quatre heures, et plus de onze dans celle qui avait duré deux jours. Les annales de la science nous offreut des exemples analogues de ce geure d'hémorrhagie; mais dans presque tous il s'agissait d'un tronc lymphatique sous-cutanté transversalement divisé : un liquide opalui s'écoulunt d'une mauière continue et ne contenant, d'après les observations de M. Ch. Robin (2), qu'un petit uombre de cellules, lels sout leurs caractères communs. D'oi venait toute cette lymphe? d'un simple troncule? mais c'est à peine s'il en contient quelques goutels lorqu'il en est rempli. Pour en verser au chbors des quantités si comsidérables, ce n'est donc pas en lai-même qu'il la puissit; c'était ant delà de son origine, c'est-à-dire dans le grand courant avec lequel di communique; et il est facile de comprendre que la lymphe, ne séjournant pas dans as cavité, diffère à peine du plasma et ne doit contenir que peu de cellules. La présence des globules sanguins dans cette lymphe, la rarreté des cellules qu'on y trouve, l'abondance avec laquelle elle s'écoule, nous indiquent chirement son point de départ; elle n'est pas encore de la lymphe; elle n'est déjà plus du plasma, c'et un liquide établissant transition de l'une à l'autre.

Anx deux faits qui précèdent je réunirai le suivant plus concluant encore. Chez un homme de quarante à quarantecinq ans, dont les deux glandes séminales avaient été le siége d'une inflammation très-longtemps prolongée, je fus frappé
de l'aspect tout à fait aucomal sous lequel se présentait le scritum; il était lellongé, très-mince, d'une teinte londhée
et parfaitement uni. Les deux testicules avaient subi une telle hypertrophie que leur tunique albuginée n'offirait pas
moins de 5 à 6 millimètres d'épaisseur. Supposaut que les vaisseaux lymphatiques de l'enveloppe cutanée participaient,
dans une certaine mesure, à l'état morbide de l'appareil génital, je crus devoir le soumettre à l'action des réactifs qui
mettent en évidence les couduits de la lymphe. Puis j'examinais attentivement ces conduits. Ils étaient diatés et contenaient aussi des globules sanguins, répandus dans leur cavité en grande abondance, mais très-irrégulièrement répartis.
Quelques vaisseaux s'en trouvaient entièrement remplis. Dans certains rameaux et ramuscules ils se réunissaient pur
petits groupes et formaient des îlots. Sur une foule de points ils restaient isolés, plus ou moius espacés, et comme
perdus au milieu des cellules lymphatiques qui les entouraient de toutes parts. Sur d'autres enfin on rencontait des
globules isolés aussi, se montrant par leur circonféreuce et affectant la forme d'un simple trait longitudinalement dirigé.
Tous ces globules avaient conservé leur coloration, teurs dimensions, leurs formes ordinaires; comparés à ceux que
contensient les vaisseaux sanguins ils ne s'en distinguaient sous aucur rapport (3).

Quant aux cellules dout le réseau lymphatique était surtout rempli, il eu existait de deux ordres. Les unes plus nombreuses rappélaient par leur volume et leur forme les cellules normales. Les autres avaient surtout pour attribut leur volume beaucoup plus considérable que celui des cellules précédentes et plus considérable aussi que celui des

<sup>(1)</sup> Voyez la figure 8 de la planche XIII.

<sup>(2)</sup> Ch. Robin, Des leusseytes (Dictionn. encyclop. des sc. mid., 2º série, t. II, p. 229).

<sup>(2)</sup> Ch. Hosen, hes temorques (become to (3) Voyez la figure 7 de la planche IX.

globules sanguins. Elles eu différaient en outre par leur structure; chacune d'elles contenait un liquide transparent et un noyau relatirement petit qui en occupait le centre. Ces grosses cellules étaient éridemment des cellules lymphatiques distéces; ce qui constituait leur état morbide, était la grande quantité de lhguide qu'elles renfermaient, lequel en diatant leur cavité séparait leur noyan de leurs parois. Elles s'accumulaient en grande abondance dans quelques vaisseanx; ailleurs elles se trouvaient mélangées, soit aux globules sanguins, soit aux petites cellules. — Le réseau des capillicules et des lacunes est complétement rempil des deux ordres de cellules. Les petites ou cellules normales l'emportent beancoup par leur nombre sur les plus grosses ou cellules morbides. Celles-ci en général mélées aux précédantes se disposent dans quelques couduits en série linéaire. En les voyant ainsi linéairement raugées, il devenait facile de comprendre la part quelles avaient prises à la dilatation des capillicules et des orifices par lesquels ces derniers communiquent avec les vaisseaux sanguins. L'accroissement progressif de leur volume a eu évidemment pour résultat la dilation graduelle aussi des uns étés autres. Des que leur diamètre ent atteint celui des globules du sans, ceux-ci, animés d'une force d'impulsion supérieure à celle des cellules, les ont réfoujées pour la plupart vers des vaisseaux plus larges; et sous l'influence de cette impulsion elles ont rétrogradé en s'avançant jusque dans les troncules et les trones du réseau l'umpadaque du servotum.

A cette observation s'attache un double intérêt. Elle nous montre, d'une part, les globules rouges passant directement et en grand nombre des capillaires sanguins dans les capillaires lymphatiques ; de l'autre elle nous révâle le mécanisme qui préside à la dilatation des orifices par lesquels communiquent les deux ordres de capillaires

L'anatomie et la physiologie pathologique nous enseignent done que les capillaires sanguins et lymphatiques communiquent, que leur communication est établie par une myriade de capillicules de la plus extrême ténuité, et que le plasma contenu dans les premiers passe directement dans les seconds.

C'est aux dépeus de ce plasma que se forment les cellules de la lymphe. En passant d'un ordre de capillaires dans l'autre, il se modifie. Dans les vaisseaux sanguins il reste liquide; daus les vaisseaux lymphatiques des cellules se forment à ses dépeus. Mais il conserved ur reste à peu près la même composition chimique, et les mêmes propriétés. Tous les physiologistes out été frappés de cette annlogie des deux liquides chez les mammifères. J. Muller, pour démontrer qu'elle existe aussi dans les reptiles, rapporte l'observation suivante : « La lymphe tire principalement son origine des parties liquides du sang qui imbibent les tissus; quand le sang des grenonilles ue se coagule pas, la lymphe ne se coagule pas non plus; et quand au contraire leur sang se coagule, leur lymphe en fait autant (1).

Cette transformation d'uue partie du plasma en cellules de lymphe, s'accomplissant par le seul fait de son passage et de son séjour dans les réseaux lymphatiques, ne saurait nous surprendre ; ear la même transformation s'opère sous l'influence de toutes les causes qui déterminent sa transsudation à travers les parois des capillaires sanguins, et même dans les veines à la suite de leur inflammation. Elle peut être considérée comme un fait général autour duquel viennent se ranger plusieurs phénomènes secondaires encore inexpliqués. Dans la fièvre typhotde, la fièvre puerpérale, l'infection purulente, etc., le nombre des globules blaues augmente; la proportion des leueocytes aux hématies, au lieu de conserver le rapport de 1 à 300 ou 350 qu'on observe chez l'adulte et pendant la plus grande partie de la vie, peut être de 1 à 20, à 10, à 5. Ces globules peuvent mêmes se multiplier au point d'égaler en quantité les globules sanguins. Mon éminent collègue M. Ch. Robin les a trouvés si nombreux chez un enfant, qu'il existait deux globules blanes pour un globule rouge (2). M. Brouardel a montré que dans certaines conditious morbides détermineés, leur prolifération devieut si abondante que les globules sanguins étaient comparativement rares. M. Conheim dans ees derniers temps, et avec lui plusieurs observateurs, au nombre desquels je dois eiter mon savant eollègue M. Vulpian, ont cru pouvoir admettre qu'ils traversent les parois des capillaires sanguins. La véritable interprétation de tous ces faits me paraît être la suivante. Lorsque les parois des capillaires deviennent le siége d'une inflammation, deux phénomènes peuvent se produire séparément ou simultanément. Tantôt uue partie du plasma se transforme en cellules ou leucocytes dont le nombre augmente alors dans une proportion très-variable; tantôt il s'échappe par voie de transsudation; et en s'extravasant daus le tissu-conjonctif environnant il subit une transformation analogue. — Sous la même influence, le réseau des lacunes et des capillicules, qui ne contient à l'état normal que des granulatious, se remplit de cellules, se dilate sur certains points, quelquefois même sur toute sou éteudue, et change alors complétement de forme. Les eapillicules, s'accroissant au point d'acquérir le calibre des lacunes, prennent l'aspect d'un plexus, d'une sorte de peloton ou glomérule, et se continuent sans ligne de démarcation aucune avec les capillaires lymphatiques, dont ils étaient primitivement si distincts par leur ténuité et par leur conteuu.

Telles sont les conséquences qui découlent de la communication des vaisseaux lymphatiques avec les capillaires sanguins.

Je ne puis ici que les mentionner; je reviendrai plus longuement sur ce sujet lorsque j'aurai à m'occuper des fonctions de ces vaisseaux, des lésions si variées dont ils sont le siège, et du rôle qu'ils jouent, soit dans le développement, soit dans la propagation du cancer.

#### D. — Les vaisseaux lymphatiques ne naissent pas de toutes les parties du corps.

Un assez grand nombre d'organes se trouvent en effet dépourvus de vaisseaux de cet ordre; et parmi ceux qui en possèdent on remarque dans leur mode d'origine, leur nombre et leur disposition relative, de très-notables différences.

#### a. - Des parties qui sont dépourvues de vaisseaux lymphatiques.

Au nombre des parties constituantes du corps qui sont totalement et constamment dépourvues de vaisseaux lymphatiques viennent se ranger: le tissu conjonctif, le tissu fibreux, le tissu osseux, les membranes séreuses et synoviales, le système nerveux central et le système nerveux périphérique, tous les vaisseaux sanguins, et enfin certaines muqueuses, certains viscères, certains tissus que nous allons passer en revue.

- 1º Tissu conjonctif ou lamineux. Les considérations précédemment exposées attestent que les vaisseaux lymphatiques ne naissent pas de ce tissu. Mais sans en être la source exclusive ou principale, ainsi que l'avaient pensé la plupart des auteurs modernes, il y a lieu de se demander s'il n'en présente aucune trace. On pouvait conjecturer qu'il était çà et là le point de départ de quelques radicules, et que cellcs-ci, après un court trajet, aboutissaient aux troncs situés dans son épaisseur. Ces radicules, si elles existent, devaient surtout se montrer antour des vaisseaux qui cheminent en si grand nombre dans le tissu conjonctif sons-cutané; je devais espérer aussi que je les rencoutrerais autour des troncs cheminant dans les grands interstices musculaires, autour de ceux qui partent de la muqueuse intestinale et qui traversent la couche celluleuse sous-jaceute. J'ai exploré attentivement ce tissu cellulaire sous-cutané, sous-aponévrotique et sous-muqueux. J'ai varié et multiplié mes recherches, animé et souteun par le seul désir de connaître la verité. Mais je n'ai vu nulle part le moindre ramuscule lymphatique prendre naissance dans le tissu conjonctif; et cependant, sur le trajet des troncs qui émanent de la face profonde du derme, l'observation m'a permis de suivre des radicules extrêmement déliées provenant des glandes sudorifères; autour des vaisseaux qui partent de la muqueuse intestinale, le microscope m'a montré des capillaires lymphatiques provenant de celles-ci, mais ne s'ouvrant dans leur cavité qu'après avoir cheminé dans la couche celluleuse. Sur des coupes verticales du réseau lymphatique de la peau et des muqueuses où ce réseau s'étalait dans toute son évidence, dans toute son épaisseur et dans ses plus minimes détails, je voyais les troncs se constituer par la réunion successive des capillaires, des ramuscules et des troncules; mais lorsque mes regards se portaient plus bas, sur la couche celluleuse sous-cutanée ou sousmuqueuse, toute trace de réseau disparaissait. Or, si dans ces conditions éminemment favorables, les vaisseaux lymphatiques qu'on suppose partir du tissu conjonctif se dérobaient à ma vue, par quelle étrange faveur ont-ils pu se révéler aux partisans de l'opinion contraire, qui ne disposaient pour leur étude que de procédés défectueux? Par quelle faveur plus étrange encore se montrent-ils à leurs yeux en si grand nombre que le tissu conjonctif en serait exclusivement constitué? Comment admettre qu'un anatomiste armé d'une méthode d'observation presque parfaite ne voit rien, et que d'autres anatomistes avec des moyens beaucoup moins perfectionnés voient des vaisseaux surgir par myriades du sein de ce tissu?
- 2º Tissu fibreux, tissu élatique. Le itsen fibreux est une dépendance du tissu conjonctif; il représente ce tissu sous sa forme la plus condensée. Composé des mêmes éléments que celui-ci, il possède aussi une existence qui lui est propre, c'est-à dire indépendante de tout autre tissu et de tout outre système. Ni l'un ni l'autre ne se trouve en connexion avec les vaisseaux lymphatiques. Aucun de ces vaisseaux ne prend naissance dans le tissu conjonctif, aucun dans le tissu fibreux. Les lignaments, les aponévroses, les tendons, le périote, la dure-mêre, la selérotique, l'enveloppe des corps caverneux, toutes les parties fibreuses, en un mot, sont privées de ce genre de vaisseaux comme l'enveloppe fibreuse du testicule, comme l'enveloppe fibreuse du foie, semblent, il est vrai, en être abondamment pourvues; mais ils vienneut des lobules glandleux sous-jecents, et ne fout que traverser ces membranies. A cette loi générale cependant il y a une exception : on observe sur le centre aponévrotique du diaphragme des vaisseaux lymphatiques qui bien manifestement naissent dans son épaisseux.

Le tissu élastique doit être assimilé sous ce point de vue au tissu fibreux. Les ligaments jaunes, le ligament cervical postérieur des mammifères, le ligament rétracteur de l'aile des oiseaux, etc., ne présentent aucun vaisseau lymphatique.

On pourrait objecter peut-être que le derme est composé de fibres lamineuses et de fibres élastiques, et qu'il est une des principales sources du système lymphatique. A cette objection J'opposerai les deux arguments qui suivent : 1' les conduits de la lymphe ont surrout pour siège les papilles et la couche dermique qui les supporte; or, c'est dans la couche papillaire du derme que les fibres lamineuses et les fibres élastiques se réduisent à leur plus grande témuité; et c'est dans cette conche aussi que les unes et les autres sont les moins nombreuses. Sur la moitié inférieure de l'épaisseur du derme, ces deux ordres de fibres sont beaucoup plus volumineuses et beaucoup plus nombreuses; mais dans ces couches inférieures on ne reacontre plus de vaisseaux lymphatiques. Ainsi donc, entre le nombre et le volume de ces fibres d'une part, et les vaisseux l'ymphatiques de l'autre, il n'ya aucune corrélation, puisque ceux-ci se montrent aboudants et volumineux sur les points où elles sont rarcs et gréles, et font défaut sur ceux où elles se font renarquer par leur multiplicité et leur volume. Rappéous d'ailleurs que nulle part dans le derme on n'observe entre ces fibres et le réseau des lacunes et capillicules la moindre connection.

3º Tissu ossezz. — Quelques auteurs disent avoir vu des vaisseaux lymphatiques natire des os. Cruikshanks avance qu'il a poursuivi l'un de ces vaisseaux jusque sur la face postérieure du corps d'une vertènes dorsaie dans laquelle il pénétrait et se ramifiait. Selon Brugmans, on en rencontrerait dans le corps des co longs chez les oisseaux. Bruschet cite une note de M. Bonami, dans laquelle cet observateur signale des vaisseaux lymphatiques qui sortaient par les trous di noudy in interne du fieuur, et qu'il avait même suivis à une certaine profondeur dans le tissu spongieux. Jai voulu controler toutes ces assertions, et dans ce but je me suis livré à d'assez longues recherches. Les résultats eu ont été constamment négatifs. Après avoir relu attentivement les observatious rapportées par les auteurs qui précèdent, et quel-ques antres qu'il serait inutile de mentionner, je n'hésite pas à déclarer qu'aucum attendre peut être acceptée comme concluante; elles sont en réalité sans valeur. Je reste convaincu qu'aucum anatomiste jusqu'à préseut n'a observé ces vaisseaux daus le tissu osseux; je suis convainou aussi qu'ils réxistent pas.

L' Membranes séreuses et synoviales. — Les membranes séreuses possèdent-elles des vaisseaux lymphatiques? Tous les auteurs le pensent, et l'école allemande admet non-seulement qu'elles en renferment, mais que ceux-ci s'ouvrent dans leur cavité par des órifices ou stomates. Pour elle, une libre communication existerait entre les conduits de la lymphe et cette cavité dans laquelle leur contenu pourrait s'épaucher. Les cavités séreuses deviendraient ainsi une simple dépendance du système lymphatique. Telle est l'opinion qui tend aujourd'hui à prévaloir.

Mais des faits nombreux et faciles à constater attestent que les membranes séreuses ne coutiennent pas de vaisseaux lymphatiques.

Pour saisir l'importance de ces faits et tirer la conclusion qui en découle, il importe, ainsi que je l'ai fait remarquer depuis longtemps, de considérer dans le système séreux trois parties : celles qui adhèrent à des organes pourrus de vaisseaux lymphatiques; celles qui adhèrent à des organes qui en sont dépourrus; et celles qui ne contractent avec les organes sous-jacents aucune adhérence, ou qui ne lui adhèrent que par uu tissu cellulaire lake. Cette distinction établie, il est facile de définir les connexions du système séreux avec le système lymphatique. Elles se trouvent formulées dans les deux propositions qui suivent :

1º Sur tous les points où les membranes séreuses adhèrent à des organes pourvus de vaisseaux lymphatiques, elles semblent en posséder aussi; mais ces vaisseaux appartiennent eu réalité aux organes sous-jaceuts;

2º Sur les points ob elles adhèrent à des organes dépourvus de vaisseaux de cet ordre, elles en sont dépourvus également; sur ceux où elles restent libres d'adhèrences, et sur ceux où elles s'adosseut à clies-mêmes pour former des replis permanents ou momentanés, on n'en rencontre aussi unit vestige.

De ces deux propositions, la seconde témoigne hautement en faveur de la première. Car si les membrancs séreuxes donnent naissauce à des vaisseaux irmphatiques, si ces vaisseaux entrent réellement dans leur constitution, ceux-ci doiveut se montrer sur toute leur éteude, est plur feuillet pariétal comme sur leur feuillet viséeral, sur les points où elles adhèrent à des organes qui en possèdent, comme sur ceux où elles adhèrent à des organes qui en possèdent pas. Or s'il n'en est pas ainsi, si elles ne contiennent des vaisseaux rempis de lymphe qu'an niveau des organes qui en sont recouverts, si elles n'en présentent aucun au niveau des organes qui en sont privés et au niveau des replis qu'elles forment, il est bien évident que ces vaisseaux observés sur certaines parties de leur trajét ne leur appartieunent pas; ce sont des vaisseaux d'emprunt qui ne font que les traverser. Cette interprétation de l'ensemble des faits connus est certainement la plus rationnelle et la mieux fondée.

L'observation la confirme du reste de la manière la plus nette. Pour la plus grande partie du feuillet viscéral du péritoine, C'est surtout dans la tunique séreuse de l'estomac et des intestius qu'on a cru voir des vaisseaux lymphatiques. Cette tunique, dans les belles planches de Panizza, semble entièrement transformée en capillaires anastomosés. Sur l'intestin de Ihomme et d'un grand nombre de mumifieres, particollèrement sur celui du cheval, j'ai obtenn des réseaux qui paraissisent avoir leur siège dans la même tunique. Or, ces réseaux n'affectent aucun rapport avec la steruse. Ils sont situes dans l'épaisseur de la tunique musculaire. Sur les coupes verticales des pavois de l'estomac et du cunal intestinal, on constate sans peine que tous les réseaux considérés juşu'à présent comne intra-séreux sont intra-musculaires. Sur l'atérus ils sont également intra-musculaires. Pour la plus grande partie du feuillet viscéral du périoine, où la présence des réseaux dans l'épaisseur de ce feuillet ne semblait pas douteuse, l'examen microscopique démontre donc régouveusement que les vaisseaux l'amphatiques sont sous-séreux ; il démontre en un mot que ces vaisseaux restent complétement étrangers au péritoine. Des coupes semblables pratiquées sur le cœur donnent des résultats analogues. Mêmes résultats aussi pour celles qu'on pratique sur le displaragme. Ma première proposition ne repose done pas seulement sur une saime interpréctation des mêmes. Rest la seconde.

Jai avancé que sur les points où les séreuses adhèrent à des organes privés de vaisseaux lymphatiques, elles en sont privées aussi. Passons ces points en rerue : Le feuillet pariétal de l'arcalmoide adhère à la dure-mère; or sur cette membrane fibreuse, point de vaisseaux, et point également dans la partie correspondante de la séreuse. Les aynoviales adhèrent aux ligaments; mais ceux-ci manquent de vaisseaux et les aynoviales en manquent aussi. Les gaines séreuses des tendons adhèrent à leur périphéric; mais dans les tendons on n'en trouve nulle trace, et nulle trace également dans leur gaine.—Jai dit plus bant que sur les points où les séreuses restent plus ou moins indépendantes des parties sous-jacentes les conduits de la lymphe font absolument défant; et en effet aucun conduit de cette nature n'a été vu sur le feuillet viscéral de l'arachnoide; aucun sur les péires pariétale, métasiène et disphregmatique; aucun sur les métarrèces, sur les feuillet pariétal de la unique vaginale. Ou me répondre peut-être que quelques auteurs croient à l'existence des vaisseaux lymphatiques sur le feuillet pariétal de la plèvre, sur le feuillet pariétal du péritoine; plusieures en effet l'admettent. Mais ils n'apopuient leur opinion sur aucune donnée précise, et la masse des faits généraux proteste contre la condusion qu'ils ont voulut tiere de leurs recherches.

Plus les anatomistes tiendront compte des résultats positis de l'observation, et plus aussi ils arriveront à se convaincre que les membreuses érécuess, lorsqu'elles restent indépendantes des organes sous-jacents, sont privées de vaisseaux lymphatiques. Elles en sont privées comme le tissu conjonctif et le tissu élastique qui les composent essentiellement. Que devienment dès lors ces oriflees ou stomates par lesquels les cellules de la lymphe pouvaient s'échapper pour tombre dans leur cavité? Que dévienment ces bouches àbecchantes qui, après leur avoir livré passage, avaient encore pour attribution de les repomper au seiu des liquides séreux? Elles iront modestement rejoindre leurs ainées; celles qui ont si longtemps occupé le sommet des villosités; celles que Haase pensait avoir découvertes sur la surface de la peau; celles que Massagni cevojait exister sur la surface convexe du foie, et par lesquelles l'un et l'autre se plaissient à voir sortir le mercure, en le faisant refluer dans les vaisseaux superficiels contrairement au cours de la lymphe? Que ces bouches, toujours prosecties et toijours renaissantes, restent consignées désormais dans l'histoire de nos erreurs! Qu'elles y restent comme autant d'exemples de la fâcheuse tendance avec laquelle les esprits les plus éminents se prétent aux illusions et aux vaines théories lorsqu'ils sont dominés par une idée préconque!

Je ne veux pas nier oependant qu'on ne rencontre dans la cavité du péritoine et des autres cavités séreuses des leucocytes, en nombre variable. Mais il n'était pas nécessaire de créer des orifices spéciaux pour leur donner passage. Sons l'influence de toutes les phlegmasies viscérales, mème légères et très-circonscrites, une certaine quantité du plasma sanguin transsude à travers les parois des capillaires; pendant cette transsudation et sous l'influence mème du processus inflammatoire, qui en est la cause déterminante, des leucocytes se forment à sea dépens et se répandent dans les pretise environnantes. Lorsqu'elle a pour siège les capillaires des séreuses, ces leucocytes se trouvent si rapprochés de leur surface libre, qu'ils peuveut la traverser et tomber dans leur cavité: tel est le mécanisme de leur 'progression et de leur chute. La présence des leucocytes dans les liquides séreux ne saurait être considérée par conséquent comme un fait normal ou physiologique; c'est un fait accidentel et morbide.

Quant aux orifices qu'on a cru voir sur le péritoine recouvrant la face concave du disphragme, ils sont loin d'être démontrès. Un grand uombre d'histologistes les contestent; c'est en vain aussi que j'ai procédé à leur recherche. Tous les faits qu'il má été domné d'observer tendent à démentir leur existence. J'ai injecté les lymphatiques du disphragme chez l'homme et plusieurs mammifères, particulièrement chez le chien où ces vaisseaux atteignent leur plus complet dévelopement; or dans cet état de réplétion et de dilatation, le mercure reste reufermé daus leur cavité; on ne le voir unlle part s'échapper par des orifices; et cependant leurs parois se dilatant, les stomates devaieut se dilater aussi; et par ces orifices dilatés le mercure aurait dù s'épancher sur la surface libre de la séreuse. Mais aucun épanchement ne se

produit; les vaisseaux ne présentent donc sur leur contour aucune solution de continuité; ils sont imperforés et hermétiquement clos sur tout leur trajet.

De l'ensemble des faits et considérations qui précèdent il me sera permis, je pense, de tirer les conclusions qui suivent :

1. Les membranes séreuses ne possèdent pas de vaisseaux lymphatiques; 2 ceux qui rampent sons leur face profonde, on qui s'avancent jusque dans leur épaisseur au nivean de certains organes, ne leur appartiennent pas : ce sont des vaisseaux d'emprunt; 3º elles ne présentent sur aucun point de leur trajet des orifices par lesquels elles se trouveraient en communication avec ces vaisseaux et ne sauraient-être considérées par conséquent comme dépendances du système lymphatique; 4º ce qui est vrai pour les sércueses l'est également pour les membranes et les gaines synoviales.

S' Système nerveux. — Il comprend deux parties, le système nerveux périphérique et le système nerveux central. L'une et l'autre sont dépourvoes de vaisseaux lymphatiques. Pour le système nerveux périphérique l'accord et unamine. Mais il n'en est pas ainsi pour le système nerveux central. Un grand nombre d'anatomistes, sans être très-affirmatifs, se montreut disposés à admettre que l'encéphale et ses enveloppes donnent naissance à des conduits remplis de lymphe. Quelques-uns considèrent même l'espace compris entre la pie-mère et l'arachnotde comme une grande cavité lymphatique. Les auteurs sur ce point sont donc divisés d'opinion. La controverse porte sur deux ordres de faits qu'il importe de distinquer et dont il convient surtout d'apprécier la valeur.

D'une part, des anatomistes recommandables, tels que Mascagni, Fohmann et Arnold, disent avoir vu des vaisseaux lymphatiques naître de l'encéphale et cheminer sur sa périphèrie. De l'autre, deux observateurs éminents, M. Ch. Robin d'abord et His quelques années plus tard, ont découvert dans cet organe des canaux d'une nature particulière, engaluant les canillaires, canaux ou ils désignent sous le nom de périoscalaires et qu'ils rattachent au système lymphatique.

Examinons d'abord les faits signales par Mascagni, Fohmann et Arnold. — Mascagni, dans l'une de ses planches, nous montre des vaisseaux lymphatiques rampant sur l'enotphale. Les uns répondent à sa face convexe, les autres à sa face conceve. Les premiers se dirigient de bas en haut et disparaissent sur les limites du sinus longitudinial supérieur; les seconds sortaient du crâne, soit par le trou occipital, soit par le trou déchiré postérieur, soit par le canal caroliden, au delà desquels lis disparaissient aussi. Ces vaisseaux citaient situés dans la pie-mère. Aucun d'eux ne se trouvait en comexion avec la masse eucéphalique, accun d'eux n'a pu être suivi jusqu'aux ganglions; Mascagni l'avone avec quelque tristesse. Or ces conduits, dont il n'a pu reconnaltre ni l'origine, ni la terminaisou, sont-ils bien réellement des vaisseaux lymphatiques? Je ne le peuse pas. Rien n'est plus facile eu effet, lorsqu'on a sous les yeux un vaisseau de cet ordre, que de constater sa terminaison : on le pique avec la pointe du tube à injectiou mercurielle; dès que métal pénère dans se cavité, il le parcouri avec la rapidité de l'échir et arrive presque instantamément jusqu'au premier ganglion simé sur son trajet. Cette injection, lorsqu'on opère sur un véritable lymphatique, donne toujours un résultat positif. Aussi ai-je posé depuis longtemps en principe qu'elle doit être considérée comme la pierre de touche de ces vaisseaux. Mascagni ne l'ignorait pas. Les vaisseaux dont il parle, il les a certainement soumis à cette épreuve, mais suns résultat. De là il devait conclure que ceux-ci étaient de simples veinules; cette conclusion lui était rigoureusement imposée; écet la sente qu'on puisse tiere de ses recherches.

Fohnanu formule ainsi son opiuion : « Lorsqu'on enfonce une lancette entre la pie-mère et l'arachnoide et qu'on » insuffile le canal que l'on vient de pratiquer, on voit paraître un réseau lymphatique interposé entre ces deux tuniques, » réseau formé de rameaux d'un calibre plus considérable que dans les autres tissus du corps; cependant leurs parois » sont si faibles, qu'elles ses déchirent dès qu'on introduit le mercure. Ce réseau lymphatique appartient à l'arachnoide et » à la pie-mère, principalement à cette dermière membrane. Il donne naissance à des vaisseaux qui accompagnent les » prolongements de la pie-mère et pincitrent dans la masse ocférbrule, ou en d'autres termes, les nombreur vaisseaux » absorbants provenant de cette masse vont se jeter dans ce réseau. Enfin les petits troncs provenant de ce même réseau » accompagnent les troncules artériels et veineux et se dirigent ainsi vers les trous osseaux qui livrent passage à ces » vaisseaux. »

A la même époque, c'est-à-dire en 1833, Arnold a fait représenter daus ses plauches, sur la face convexe du cerveau, des réseaux et des troncs lymphatiques. Mais, comme Fohnann, il n'a pu conduire ces troncs jusqu'aux ganglions; comme cet anatomiste, il avoue même n'avoir pu les suivre jusqu'aux trous de la base du crâne. La grave objection que j'ai adressée à Mascagni s'applique donc aussi à ces deux auteurs : ils out vainement tenté de conduire leurs troucs jusqu'aux plus prochains ganglions; donc ces troncs n'étaient pas de véritables lymphatiques. Ce n'étaient pas non plus évaient plus prochains ganglions; donc ces troncs n'étaient pas de véritables lymphatiques. Ce n'étaient pas non plus évaient des vienules; c'étaient de simples trainées d'aréoles celluleuses. Les détails dans lesquels ils entrent attestent clairement qu'ils avaient injecté le tissu cellulaire sous-arachnotdien. Aussi s'étoment-ils, et avec raison, de l'extrême fragilité des

parois de ces vaisseaux; quoi de plus fragile en effet que le tissu cellulaire contribuant à former la pie-mère! Leurs recherches ont moins de valeur encore que celles de Mascagni, qui elles-mêmes en ont cependant très-pen.

Les auteurs qui ont admis, décrit et représenté les vaisseaux lymphatiques de l'encéphale, n'étaient donc pas autorisés à tirer une conclusion si positive de leurs études. Aucun fait jusqu'à présent ne me démontre l'existence de ces

Gataes péricasculaires de l'encéphale. — Autour des vaisseaux sanguins qui se ramifient dans la substance grise et dans la substance blanche du système nerveux central, on observe une gaine cylindrique plus large que ces vaisseaux, les caredopant et les accompagnant dans tonts l'étendue de leur trajet, en se divisant, subdivisant et s'anastomosant comme ceux-ci. Ces gaines périvasculaires ont été signalées en 1835 par M. Ch. Robin qui en a donné une description ribé-exacte et très-compèlet (1). His, cinq ans plus tard, les a nipetées et a constaté leurs anstomosses nr résan dans l'épaisseur des deux substances nerveuses. Cet anteur a reconnu en outre sur leur face interne la présence d'une conche épithéliale. Elles sont constituées par une membrane amorphe, très-mince et transparente. Un intervalle qui varie de na totois centièmes de millimétre, les sépare du capillaire qu'elles enveloppent. On ne les renocurte pas autour fe tous les vaisseaux propres à l'axe encéphalo-médullaire, mais autour du plus grand nombre. Dans leur cavité se trouvent contenus, d'une part le capillaire sanguin, qui en occupe généralement le centre ou l'axe; de l'autre, un liquide qui tent en suspension des granulations moléculaires et des noyaux. Ceux-ci sont sphériques, d'un dismètre de quatre à six millièmes de millimétre, finement granuleux, insolubles dans l'acide acétique et du reste très-inégalement répartis, abondants sur certains points, peu nombreux ou ræces et même complétement absents sur d'autres.

Comment se terminent les gaînes périvasculaires de l'encéphale et de la moelle? Solon His, elles vienduient s'ouvrir à la surface de l'axe encéphalo-médullaire dans de très-petits espaces, limités en dedans par cette surface, en dehors par la pie-mère, aspeaces qu'il désigne sous les noms d'épi-cérétraux et épi-spinaux. Selon M. Ch. Robin, elles se prolongeraient sur les petits vaisseaux de la pie-mère et communiqueraient avec les visiseaux lymphatiques décrits par Mascagni (2). Ces deux modes de terminaison m'inspirent les mêmes doutes. Les espaces épi-cérébraux et épi-spinaux sont purement imaginaires; la pie-mère adhère plus ou moins, mais elle adhère sur toute sa vaste étendue à la surface qu'elle recouvre. Quant à la continuité des gaînes périvasculaires avec les lymphatiques rampant sur la surface encéphalique, pour l'admettre il faudrait d'abord démontrer la présence de ceux-ci; or nous avons vu combine elle est contestable. Dans l'état actuel de la science, rattacher ces gaînes au système lymphatique, ce serait évidemment tirer des faits observés une induction qu'ils ne comportent pas. Ce ne sont pas des gaînes lymphatiques, mais des gaînes d'une nature toute spéciale auxquelles des attributions propres semblent avoir été dévolues. Le liquide qu'elles contiement, de mème que le liquide encéphalo-rachidien, me paruit avoir pour usage de protéger la substance cérébrale. Le liquide sous-arachnoidine, par son flux et reflux incessant, protége l'encéphale em masse. Le liquide contenu dans les gaînes périvaculaires, par un déphacement analogue, protégerait chaque perficule nerveuse contre les fâcheux effets des congestions parcluiers, par un déphacement analogue, protégerait chaque perficule nerveuse contre les fâcheux effets des congestions parcluiers.

En résumé, les gaines périvasculaires n'appartenant pas à la classe des vaisseaux l'emphatiques, et la présence de ceux-ci sur la surface de l'axe cérébr-spinal n'ayant pas encore été constatée, le système nerveux central peut être rangé, comme le système nerveux périphérique, au nombre des organes qui sont dépourvus de ces vaisseaux.

for Vaisseaux ionquinis. — La 'membrane interne de l'appareil circulatoire a été considérée comme un réseau trèsserré de capillaires lymphatiques. Cette opinion, émise par l'illastre Hunter, fut adoptée d'abord par son élève Cruikshanks, puis par Mascagni, et ensuite par un grand nombre d'auteurs. Lauth, en montrant ces capillaires sur les parois des cavités du cœur, lai rallià de nouveaux partisans. Un peu plus tard, Breschet admit que le réseau découvert par cet anatomiste se prolonge sur toute la longueur de l'appareil circulatoire. «L'emploi du tube à injection mercurielle permet, dit-ill, de reconnaître que la membrane interne de tout le système vasculaire est formée de vaisseaux lymphatiques. »

Me proposant d'étudier ces vaisseaux, j'ai exploré avec la pointe du tube les parois des artères et des veines, bien convaineu que j'allais voir surgir à la première piqure de nombreux capillaires disposés en réseau. Ma déception a été grande de n'en rencontrer mulle part. Des parois artérielles et veincuses appartenant aux diverses régions du corps, je n'ai jamais vu naître le moindre capillicule. D'autres observateurs ont repris ces recherches, mais saus plus de succès. Nous pouvons doire admettre que les vaisseaux sanguius sont privés aussi de vaisseaux l'ymphatique.

<sup>(4)</sup> Ch. Robin, Comptes rendus de la Société de biologie. Paris, 1855, p. 152.

<sup>(2)</sup> Ch. Robin, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 2º série, t. III, 1870, p. 402.

h. - Des parties du corps qui sont pourvues de vaisseaux lymphatiques.

Ces vaisseaux tirent leur origine de l'enveloppe cutanée, des membranes muqueuses, des glandes, des muscles et de quelques viscères.

1º Origine des caisseaux lymphatiques de la peau. — Les vaisseaux lymphatiques de la peau naissent de la conche pagilaire du deme. Ils ont surtout pour point de départ les papilles, Ouelques-uns, moins nombreux et moins volumieux, émanent des sillons ou espaces interpapilluires. D'autres, plus déliés encore, ont pour origine les follicules pileux et les glandes sudorifères. Ancun d'eux ne prend naissance dans les couches inférieures en derme. Sur les coupes verticales de la peau on constate avec une grande netted; que les couches inférieures en sont totalement dépourvues.

J'ai examiné sous ce point de vue des coupes pratiquées sur la paume des mains et la plante des pieds, sur les téguments de la jambe et de la cuisse, de l'avant-bras, du bras et de l'épaule, du tronc et de la face, soit chez l'adulte, soit chez le fœtus; sur toutes, le réseau lymphatique était complétement rempli et bien évident. Or, sur toutes on voit que ce réseau a pour siége exclusif la couche superficielle.

Le réseau lymphatique du derme est formé, sur toute l'étendue de l'enveloppe cutanée, par le réseau des lacunes et capillicules, par les capillaires qui en partent, par le vaisseau central des pupilles, et enfin par les tronces et troncules situés dans la couche sous-incente.

Le réseau des lacunes et capillicules recourre la surface des papilles et des espaces ou sillons interpapillaires. De la surface de cos saillies il s'étant eves leur partie centrale, occupe ainsi toute leur épaisseur, et prend une part par conséquent très-importante à leur constitution. Bien qu'on puisse le mettre en évidence sur toutes les régions de la peau, il en est quelques-unes qui se prétent plus facilement à son étude. Le scrotum et la surface du gland sont celles qui méritent la préference sous ce point de vue; la main et le jeud pourront être utilisés aussi dans le même but, ainsi que les poupières. La préparation terminée, on détachée, avec le rissoir, une tranche très-mine comprenant seulement la superficie du derme, et on l'examine à un grossissement de 400 diamètres, qui permet d'ébouèrer les plus fins capillicules et les granulations contenues dans leur cavité. Pour en prendre une notion facile et complète, il convient d'étudier d'abord les parties les plus siminées de la préparation sur lesquelles les lacunes et capillicules ne forment qu'un seul plan. En passant de ces parties animicés aux parties plus épaisses, les plans es susperposecent, et l'on distinguers dans cheque papille l'ensemble du réseau (f).

Les capillaires provenant du réseau des lacunes seront facilement suivis de leur origine jusqu'au vaisseau central dans loquel ils vieument se terminer. On les verra converger des divers points du réseau vers leur trone commune médierivant des arcades ou des anses, les unes simples et demi-circulaires, les autres flexueuses et communiquant entre elles. Dans certaines papilles, l'anse est unique et parfois assez courte; mais plus souvent elle est allongée; les deux motités se réunissent alors sur un point plus ou moins rapproché de la base. Dans la plupart de ces saillies on observe deux ou trois arcades; sur quelques-unes, il en existe cinq et six, très-rarement un plus grand mombre (2). Toutes ont pour origine une ou plusieurs lacunes. Toutes continuent des cellules lymphatiques qui se disposent en série linéaire dans les plus déliées. Les premières cellules se montrent au niveau de la coutinnité des capillaires avec les lacunes.

Le vaisseau central des papilles est toujours unique; et constamment aussi il en occupe l'axc. Son diamètre, relativement considérable, représente en général la moitié de celui de la papille. Sa direction est tambt rectiligne et tautôt flexueuse; lorsque l'embouchure des cepillaires qui contribuent à la former est seule apparente, il revêt la configuration d'un bâton épineux (3). Si cette embouchure elle-même s'efface, il preud la forme d'un tube régulièrement arrondi. Si le réseau des lacunes et capillicules se trouve en pleine lumière, on ne l'aperçoit que vaguement à travers les mailles serrées et superposées qui l'enhecent de toutes parts (4). L'aspect sous lequel il se présente varie donc selon que le système lymphatique de la papille a été mis en évidence plus ou moins complète. Dans les papilles simples, le vaisseau central chemine entre les deux moitiés de l'ause sanguine, qui souvent le contournent en le croisant à angle aigu. Dans les papilles composées, les mailles que forment les deux ordres de capillaires s'entremèlent; de là un plexus mixte à la composition duquel les capillaires lymphatiques prennent une part prédominante.

Le réseau des troncules et des troncs résulte des auastomoses qui s'établissent sous la base des papilles entre tous les vaisseaux émanés de celles-ci. Si l'on partage le derme en trois couches, une superficielle, une moyenne, et une profonde, on remarque que sur la plus grande partie de l'euveloppe cutanée il se termine à l'union de la première

<sup>(1)</sup> Planche VI, fig. 5, et planche XVI, fig. 8.

<sup>(2)</sup> Planche VI, fig. 5, A, B, et planche XVI, fig. 7 et 12.

<sup>(3)</sup> Planche 1, fig. 40, et VI, fig. 5, A. (4) Planche VI, fig. 5, C.

avec la secondo. Sur quelques régions, comme la paume des mains et la plante des pieds, il descend jusque dans la couche movenne, mais ne s'étend jamais an delà. Sur la moitié inférieure du derme, on r'observe que les troncs provenant du réseau sons-papillaire, lesqueis la traversent-perpendieulairement, sans sanastomoser entre eux, et sans former sur la face adhéceute de la peau le second réseau que tant d'anteurs ont admis sans l'avoir jamais vu, et qu'arnoid a en le tort de représenter, en le composant de notes pièces. — Le réseau sons-papillaire comprend toujours plusieurs plans de vaisseaux qui se continuent, que nulle ligne de démarcation ne sépare, et qui ne se distinguent que par la différence de leur calitre. Les plus petits sont généralement les plus superdiciels, et les plus gros les plus prodoids. Dans ces deraires viennent se jeter les rumsscules ascendants qui partent des glandes sudorifières, glandes qu'entoure probablement un réseau lymphatique très-délié dont les mailles s'entremèlent avec celles des capillaires sanguins; mais ce réseau i's'il existe, éset dévoie jusqu'ei à toutes les recherches que j'ai entreprises pour le découvrir. Je n'ai vu nattre de chaque glande sudorifière qu'un ou deux ramuscules, lesquels se réunissent presque aussitôt aux ramuscules des glandes voisines pour donner naissance à autant de troncales qu'il existe de groupes glanduloux. Tons se portent de bas en hant vers la face profonde du réseau cutants puis se terminent dans le premier tronc qu'ils reucontrent (1).

Des follicules pileux naissent aussi des capillaires lymphatiques très-nombreux. Ils se détachent des divers points de leur coutour, et se jettent dans les troncules environnants (2).

Les vaisseaux lymphatiques de la peau ont donc pour origine en résumé, le corps papillaire, les glandes sudorifères et les glandes sébacées. Ils forment un réseau de la plus incomparable richesse dont les mailles se disposent sur plusieurs plans mais ne desceudent pas cependant jusqu'à la partie moyenne du derme (3).. Si l'on considère son immense étendue et la multiplicité des glandes dans lesquelles il se prolonge, on pourra pressentir le rôle considérable qui lui est réservé dans toutes les maladies aiguës et chroniques de la peau. J'ai pu les observer dans ces deux états morbides : à l'état aigu, sur des mains affectées d'inflammation suppurative à la suite de panaris; à l'état chronique, sur des jambes recouvertes d'ulcères très-étendus, et sur des tumeurs eancéreuses ulcérées. Sous l'influence de ces lésions de nature si diverse, le réseau papillaire avait subi une énorme ampliation. Le calibre des vaisseaux avait presque décuplé sur certains points. Les capillicules atteignent alors le volume des lacunes, eu sorte que chaque papille paraît constituée par un entremêlement de gros capillaires. Le tronc central participe à la dilatation de tous ses affluents. La moiudre saillie papillaire dans ces inflammations suraiguës prend l'aspect d'un peloton de gros vaisseaux lymphatiques auxquels se trouvent mêlés des capillaires sanguins très-volumineux aussi, mais beaucoup moins nombreux. Dans les inflammations à marche chronique le réseau papillaire de la peau se présente avec les mêmes caractères ; il subit des modifications plus lentes mais tout à fait identiques. Que l'irritation soit vivc et de courte durée, ou modérée et plus prolongée, les phénomènes qui se produiseut ne diffèrent pas ; elle a pour résultats constants un affiux plus cousidérable de la lymphe, la coagulation de celle-ci, et la dilatation des conduits qui la renferment. La coagulation s'opère de la périphérie au centre, ou des parois vers l'axe des vaisseaux. Leur partie centrale reste donc libre encore quelque temps ; par cette partie centrale s'écoule la plus grande partie du plasma dans lequel nagent les cellules, eu sorte que lorsque la coagulation est complète, les lymphatiques dilatés semblent ne conteuir que des cellules empilées dans leur cavité, comme des grains de mil dans un sac. Tel est l'aspect sous lequel se présentent à leur origine les vaisseaux lymphatiques de la peau dans les phlegmasies dont celle-ci est si fréquemment le siége; tels sont les phénomènes morbides, constants et trèsmanifestes qui se passent dans leur cavité. Plus loin nous repreudrons l'étude de ces phéuomènes, et uous les comparerons à ceux qui se produiseut dans les vaisseaux sanguins, afiu de faire la part des uns et des autres et de déterminer leur importance relative.

2º Origine des vaisseaux lymphatiques des membranes muqueuses. — Les vaisseaux qui naisseut de ces membranes se comportent à leur origine comme ceux de l'enveloppe cutanée. Ils ont également pour point de départ le réseau des lacunes et des espillicules. Mais il convient pour l'étude de leur origine de diviser les membranes muqueuses en trois groupes : celles qui sont recouvertes de papilles, celles qui sont recouvertes de villosités et celles dont la surface libre est lisse.

Au premier groupe appartiement la conjonctive, la muqueuse uréthrale, la muqueuse glaudulaire et toute la muqueuse sus-disphragmatique du tube digestif; au second, la muqueuse de l'intestin grêle, de la vésicule biliaire et des vésicules séminales; au troisième se rattachent la muqueuse des fosses nasales, la muqueuse respiratoire, celle de l'estomac et du gros intestiu, de l'appareil urinaire, etc.

<sup>(1)</sup> Planche VI, fig. 10, 5, 5, 5, 8, 8, 8. (2) Planche VI, fig. 11, 3, 3, 3, 3. (3) Planches VI, IX, XB, XVI.

a. Vaisseaux lymphatiques des muqueause recovecrtes de papilles. — Que ces saillies affectent la forme de papilles simples ou de papilles composées, la disposition générale des vaisseaux qui en proviennent est à peu près la même. Dans les unes comme dans les autres le système lymphatique prend naissamce par un réseau de apillicules et de lacunes occupant leur surface et toute leur épaisseur. Dans les unes et les antres de ce premier réseau extrêmement délié partent des engulièries anassomosées entre eux, et aboutissant tons à un misseau central qui es porte perpendiculairement vers la base de la papille pour se réunir au-dessous de celle-ci à d'autres vaisseaux émanés des papilles voisines, et former avec ees derniers un réseau sous-papillaire, daquel partent des tronce plus considérables. Telle est la disposition la plus générale ou commune à tous les lymphatiques qui dépendent des muquenses papillaires (1). Elle rappelle complétement celle des lymphatiques de la peau : même origine par des capillicules et lacunes ; mêmes capillaires émergeant de ce réseau, s'unisant entre eux et formant des arcades; même direction du tronc occupant l'axe de la papille.

Le tronc central est unique, court et petit dans les papilles les plus minimes; plus gros et souvent double dans les papilles de volume ordinaire; énorme, flexueux et parfois multiple dans les grosses papilles. Considérée dans les saillies qui la surmontent, dans sa structure, dans ses propriétés, la muqueuse sus-diaphragmatique ne diffère pas sensiblement du tégument externe; elle n'est, en réalité, qu'un prolongement de ce tégument qui s'étend jusqu'à l'estomac, et qui, à cette limite, subit brusquement une modification profonde; en comparant leurs vaisseaux lymphatiques, on retrouve eutre les deux téguments une parfaite identité. Le parallèle est du reste facile sur les poiuts où ceux-ci se continuent; il est facile surtout sur le bord libre des lèvres, où l'on peut voir simultanément au microscope les papilles de ce bord libre et les papilles de la peau; le réseau qui recouvre la muqueuse labiale se continue avec celui de la surface cutanée; sur la muqueuse les papilles sont longues et les vaisseaux lymphatiques très-développés; sur la peau elles sont petites et les vaisseaux beaucoup plus déliés; mais leur dispositiou ne diffère pas; la diffèrence porte seulement sur le calibre, l'étendue, le nombre, en un mot, sur la proportion des vaisseaux. J'ai pu comparer également, sous ce point de vue, les papilles du bord libre des paupières et celles de la conjonctive palpébrale; le réseau se continue aussi des unes aux autres mais se modifie ici en sens inverse. Les vaisseaux qui le composent sont plus gros, plus nombreux, plus flexueux sur les papilles cutanées, qui sont très-volumineuses, beaucoup plus rares, beaucoup plus déliés et comme atrophiés sur les papilles conjonctivales, celles-ci offrant des dimensions très-inférieures aux précédentes. Mais on observe des deux côtés le même mode d'arrangement.

Ces faits nous mourtent que le développement des vaisseaux lymphatiques sur les maqueuses papillaires est comme sur la peau, en raison directe du volume des papilles. Ils arrivent à la plas extrême multiplicité et à leurs plus grandes dimensions sur les papilles de la langue, et particulièrement sur les papilles caliciforance et faugiformes; un second rang se placeut ceux du bord libre des lèvres; au troisième ceux du voile du palais, de la maqueuse buccale et de la maqueuse excobangieme.

Ces membranes possèdent donc des vaisseaux lymphatiques; elles en sont même pour la plupart abondamment pourvues. De la cependant il ne faudrait pas conclure qu'on les retrouve sur tous les points sans exception. On les chercherait vainement en effet sur la conjouchée coulaire et vainement aussi sur la conjoucite palpébrale au délà du bord adhérent des cartilages tarses. Mais cette région est la seule sur laquelle ils font absolument défaut. Sur la concavité des cartilages tarses, où j'ai pu très-nettement constater leur existence, ils se réduisent avant de disparaître à la plus extrême ténuité.

b. Vaisseaux lymphatiques des mugeuses reconvertes de ciliosités. — Parmi ces muqueuses, celle de l'intestin grèle se place sans conteste au premier rang. Les saillies absorbantes qui se monteut en si grand nombre sur sa vasté étendae ont été, depuis plusieurs siècles, l'Olgét de recherches ardemment poursuirie; connaître les agents qui président à l'absorption des sucs nutritifs, tel était le but principal de ces recherches. Or ces agents sont de deux ordres, les uns veineux, les autres lymphatiques. La disposition que présentent les veines est aujourdinui bien connue. Les études auxquelles je ne suis l'irré sur ce point, et dont j'ai consigné les principaux résultats dans mon Traité d'anatemie (2), attestent qu'elles naisseut per un réseau de gros capillaires, à mailles serrées, occupant le sommet des villosités; de celui-ci partent des runeaux convergents qui aboutissent à un troue central, rectiligne et volumineux. Dans les villosités aplaires, le tronc ceutral est quelquédois double et même triple. Ainsi naissent les veines. Comment naissent les vaisseaux lymphatiques plus connus ici sous le nom de chylifères?

A cette question, les auteurs sont unanimes aujourd'hui pour répondre que dans chaque villosité il existe uu chylifère

<sup>(1)</sup> Planche l, fig. 9, 12, 13, 14.

<sup>(2)</sup> Traité d'anotomie descriptive, 2° édit., t. IV, p. 216, fig. 779.

central, se terminant en eul-de-sac à son extrémité libre, et ne se prolongeant pas tout à fait jusqu'au sommet de celle-ci. Cest sons cet aspect, en effet, que se présentent le plus labituellement les chylifieres à leur origine. Mais si l'on applique à leur étude des réactifs qui les mettent en plus compléte évidence, on ne tarde pas à reconnaitre que cette origine est beaucomp plus compliquée. On remarque d'abord qu'au trone central viennent se rullier des capillaires; que ceux-ci, dont le nombre varie selon le volume des villosités, se continuent entre eux; qu'ils forment aussi un réseau; que cex-cés, en cecupe également l'extrémité libre on le tiers supérieur de la villosité; que ses mailles s'entrelacent avec celles du réseau veinenx, et qu'elles se montrent en général d'autant plus serrées qu'elles sont plus rapprochées du sommet des saillies absorbantes.

Le réscu lymphatique des villosités peut être facilement observé lorsqu'il est rempli de cellules de lymphe. S'il est die, ca qui a leu le plus fréquement, il se dérole à peu près complétement à la vue. De ce réseau, l'examen miero-scopique ne montre donc que les parties pleines; de là des aspects très-divers selon la villosité que l'on considère. Dans le cas le plus simple, celai où le trone central est seul visible, on le recomatt à la forme cylindrique de son contenu, mais non à ses parois, dont l'estisence cependant ne saurait être mise en doute; car les cellales qui en forment le contour sont si régulièrement superposées et alignées, que les parties contenues démontrent très-clairement la présence d'une partie contenunte. De l'invisiblité de celle-ci, il résulte que, lorsque tout le système lymphatique d'une villosité est gorgé de cellules, il ne s'offre plus aux regards de l'observateur sous la forme d'un réseau; il prend tantot une forme globuleuse, qui a pour contour la surface de la villosité elle-même, ou bien célle d'un segment d'ovoide, ou d'un croissant de la concavité dauque part le chylière central. Les tymphatiques des villosités différent beaucoup, à cet égard, de ceux des papilles; quelque développés que soient ces derniers, quelques dimensions qu'ils prennent sous l'influence des phlegmasies, ils conservent toujours une forme très-manifestement réticules.

Eutre ces deux aspects extrémes viennent se ranger beaucoup de formes intermédiaires. Très-souvent, au lieu d'un troue, il en existe deux de calibre égal ou inégal; quelquefois on e rencourte même un troisième. Si les cellules sont plus abondantes, on voit ces deux trones communiquer par un rameau tranversal, ou par une arcade les reliant à leur sommet. Si elles se multiplient plus encorre, à cette anistômose unique s'en ajoutent une seconde, une troisième, ou un plus grand nombre, et la disposition réteulée propre aux variesaux lymphutiques de chaque villosité se réalise ainsi de plus en plus. Ce n'est que, dans certaines couditions exceptionnelles, que le réseau se montre daus son ensemble et tons ses détails (1).

Ce réseau ne diffère donc pas sensiblement de colui des papilles. Son étude est seulement beuncoup plus difficile, parce que les vaisseaux qui le composent sont le plus habituellement vides, tandis que ceux des papilles sont au contraire généralement pleins. Je dois avouer toutefois que, jusqu'à présent, il ne m'à pas été donné de distinguer bien nettement les lacunes et capillières formant le point de départ des capillaires. De l'insuccès de mes recherches sur ce point faut-il conclure à leur non-existeuce? Cette conclusion me semblerait prématurée et peu légitime. Car tout indique is le même mode de groupement des prenières radicules; et si la partie la plus déliée du réseau reste encore inaccessible à nos regards. Il convient provisoirement de u'imputer ce fait qu'aux difficultés plus grundes de son étude, et à l'imperfection momentanée de nos moyens à 'anulyse. On n'a va d'abord que le tronc central des villosités de l'instérii, aujourd'hui nous voyons les capillaires qui s'y rendent; demain peut-être des observateurs plus pénétrants verrout les capillicules qui les précèdent. En attendant la réalisation de ce dernier progrès, je crois être l'interpréte fidèle des faits actuellement connus, en avançant que les vaisseaux l'ymphatiques présenteut une origine identique sur la peau, sur les mampenses papillaires et sur les membranes rilleuses: sur toutes les surfaces libres bérissées de prolongements, ils affectent, en un mot, la forme réticulée; sur toutes, le réseau comprend trois éléments : lacunes et capillieules, capillaires partant des lacunes, troncules naissaut des capillaires.

c. Voisseaux lymphatiques des mugueuses à turface lisse. — Parmi les muqueuses de ce troisième groupe, il en est plusieurs qui sont absolument et constamment dépourvues de tout vaisseau de cet ordre : telles sont la muqueuse vésicule et celle des uretères chez l'homme et les mammifères. C'est en vain que j'ai exploré la maqueuse de l'appareil urinaire, chez l'homme et chez la femme, chez l'enfant, l'adule et le vicillard, en variant de mille manières les réactifs les plus appropriés à cette recherche; le résultat de mes observations a été toujours complétement négatif; et comme il n'existe dans les annales de la science aucun fait attestant que d'autres observateurs ont été plus heureux, il faut bien admettre que rien ne démontre la présence de ces vaisseaux sur la muqueuse de l'appareil urinaire, et que très-pro-bablement ils résvistent pas.

A odé des muqueuses qui précèdent, on pent mettre celle de la manqueuse du corps de la matrice et celle des trompes utérimes, sur lesquelles on n'a po découvrir aussi aucune trace des mêmes vaisseaux. Mais en se rapprochant des premières par le caractère infruetaeux de tontes les recherches faites sur les divers points de leur surràce, elles en différent par la conclusion à tirer de cet insucès. Les études relatives à la maqueuse de l'appareil minier a'ayant donné ancenn résultat, nois avons du conclure que, dans l'état actuel de la scheece, les vaisseaux lymphatiques ne prenaient aucune part à sa structure; et, réservant l'avenir, nons avons ajouté que leur existence semble au moins pen probable. Sur la maqueuse utième, lis n'ont apset été mieux observés, il est vrai. Mais remarquous qu'elle ne se prête pas à ce genre de recherche aussi facilement que la muqueuse vésicale, qu'elle a été beaucoop moins explorée que celle-ci, et que des vaisseaux lymphatiques naissent en grand nombre du corps de l'utérus; or rien ne prouve qu'ils ne provienneut pas en partie des parois de la cavité, c'est-d-dire de la maqueuse qu'il es tapisse. Loin, de nier leur existence sur cette membrane, je pense donc qu'elle doit être considérée au contraire comme vraisemblable. Alnsi, d'un côté les progrès utérieurs de la science ne semblent rien promettre; de l'autre ils permettent d'expérer des résultats meilleures.

· Reste le troisième groupe des muqueuses à surface lisse, dans lesquelles les vaisseaux affectés au cours de la lymphe se montrent en grand nombre. Ils ne sont pas cependant également multipliés et également volumineux sur toutes. Ces vaisseaux se distinguent sur la pituitaire par leur ténuité; sur la muqueuse respiratoire ils deviennent beaucoup plus manifestes; sur la muqueuse gastrique, leur nombre et leur calibre s'accroissent plus encore. Mais c'est sur la muqueuse du gros intestin qu'ils atteigneut leur plus grand développement. Sur toute l'étendue de celle-ci, les voisseaux lymphatiques sont remplis de cellules très-rapprochées et très-évidentes; ici l'ampleur du calibre s'allie presque partout à la multiplicité. Nulle part on ne voit ces vaisseaux s'étaler avec une telle abondance. Si l'on compare les deux intestins sous ce point de vue, on reste frappé de la différence qu'ils présentent; l'intestin grêle semble relativement déshérité; tont l'avantage est en faveur du gros intestin. Et cependant c'est dans le premier que sont absorbés les boissons, le chyle et les sucs nutritifs; c'est lui qui est le siége spécial de l'absorption, d'une absorption active, considérable, se répétant à de courts intervalles, et constituant à elle seule une des grandes fouctions de l'économie! Qu'absorbe le second? rien, ou presque rien; et les produits qu'il apporte dans la circulation paraissent plus nuisibles qu'ntiles. Or si son rôle comme surface absorbante offre si peu d'importance, pourquoi, dans son épaisseur, tant de vaisseaux absorbants? pourquoi une telle multiplicité d'agents de cette nature dans un organe destiné à remplir l'office d'un simple réservoir? Qu'ils absorbent, uous ne pouvons en douter; la physiologie le démontre; mais que l'absorption soit leur scule attribution ou leur attribution principale, qui pourrait le penser? leur extrême abondance et l'ampleur de leur calibre protestent contre une semblable assertion. Les cellules dont ils sont remplis protestent mieux encore; car ces cellules ne sont pas le produit d'une absorption; elles sont le résultat d'une élaboration s'accomplissant dans leur cavité d'une manière continuc. Lorsque nous aurons à nous occuper des fonctions de ces vaisseaux, uons verrons que, dans cet organe comme dans tous les autres, ils ont pour destination essentielle de présider à la formation des globules blancs du sang.

Comment naissent oes vaisseaux sur les muqueuses à surface lisse? Comme sur les muqueuses villo-papillaires. Seulement, sur celles-ci, chaque saillie est un petit centre qui a son système lymphatique particulier, lequel se continue par sa base avec le système des centres environants. Lei rien de semblable pin sais un rieseau de capillaires à mailles très-servies, bien que de grandeurs différentes. De la face profonde de celui-ci partent des troncules et des troncs, en nombre indéterminé, et très-inéglement espacés, traversant perpendiculairement la muqueuse pour se rendre dans la couche celluleuse sous-jacente. Ces troncs et troncules ne s'ainatsomosent pas dans teur trajet; ils ne forment pas, sur la face adhérente, un réseau profond. Ce réseau sous-muqueux n'est pas moins imaginaire que le réseau sous-dermique: on n'aperçoit jumais la moindre trace ni de l'un, ni de l'aurer.

En comparant le réseau des muqueuses à surface lisse à celui que nous observons sur les muqueuses à surface mamelonnée ou villeuse, on ne remarque, en résumé, entre le premier et le second, qu'une seule différence : sur les unes, il s'édae régulièrement; sur les autres, il se soulève ç et els, et c'est de la hase des saillies que naissent les troncs. Par la pensée, nivelons ces dernières, et la différence disparatira; que des saillies surgissent au contraire des surfaces lisses, et elle se reproduira en seus inverse. Cette hypothèse se réalise du reste dans la nature. Pai pu constater que, chez le foetus, la muqueuse du gros intestim présente des villosités beancoup plus petites que celles de l'intestin grele, et cependant très-videntes; mais elles tendent déjà à s'atrophier au terme de la grossesse, puis ne tardent pas à disparatire après la naissance. Or le réseau qui recouve cette muqueuse pendant la vie intra-utériné rappelle, sous des proportions moindres, celui des surfaces villo-papillaires.

La présence ou l'absence des saillies sur les surfaces tégumentaires ne modifie donc pas sensiblement les caractères duréseau compris dans leur épaisseur. Si ce réseau fait défaut dans quelques maqueuses, on le retroure sur presque tonte l'immense étendue des deux téguments; et partout il s'offre à nous sous le même aspect, avec les mêmes attributs généraux, avec les mêmes parties constituantes; partont il comprend dans sa composition des capillicules s'élargissant à leur point de rencontre, des capillaires naissant de ceux-ci, et des troncs on troncules naissant des capillaires. Les capillicules, sur certaines parties des téguments, il est vrai, se dérobent encore à nos investigations; j'ai déjà avoué ne les avoir pas vus sur l'intestin grêle; c'est en vain également que je les ai cherchés sur les maqueuses à surface lisse. Mais sur les points de l'enveloppe cutanée où ils sont le plus manifestes, on n'en rencontre souvent, le plus souvent même, ancun vestige. Pourquoi? parce que le procédé mis en usage pour lenr étude était défectueux. D'une extrême ténuité, d'une transparence parfaite, ils réclament, pour être mis en évidence, des procédés d'analyse extremement perfectionnés et d'une application fort délicate; de là des insuccès réitérés. Or si l'on échoue si sonvent lorsqu'on s'adresse aux régions sur lesquelles ils sont le plus accessibles à la vue, à combien plus d'échecs ne s'expose-t-on pas lorsqu'on les cherche sur des membranes où leur préparation est plus difficile encore. Eh! qu'importe ces échecs! en définitive, si l'on échoue souvent on réussit quelquefois, et on les voit alors de la manière la plus nette. Dès lors nous sommes pleinement autorisé à considérer leur existence comme un fait général; car la nature, dans chacune de ses créations, se soumet à un type dont elle s'écarte plus ou moins, selon les espèces, selon les individus, selon les àges, selon les organes et les régions, etc.; mais ces écarts sont de simples variétés sous lesquelles on retrouve toujours l'unité. Ce qu'elle a fait pour la peau et les muqueuses papillaires, nous ne pouvons douter qu'elle ne l'ait fait aussi pour les autres parties du tégument interne. Pour dissiper les nuages qui, sur certaines muqueuses, voilent encore le réseau des capillicules, il suffira de découvrir des réactifs mieux appropriés à leur recherche.

3º Origine des vaisseaux lymphatiques des glandes. — Certaines glandes comprennent, dans leur structure, nn grand nombre de vaisseaux lymphatiques, tels sont la mamelle, le testicule, le foie. D'autres en sont pouvrues aussi, mais moius abondamment, comme le pancréas, les reins, la prostate. Dans quelques-unes, leur existence n° aps accuore éto beservée; parmi ces dernières, je dois citer la parotide, la glande sous-maxillaire, la glande sublinguale, la glande lacrymale, etc.

Les glandes vasculaires sanguines ou glandes à follicules clos, comparées entre elles sons ce rapport, different aussi asser notablement les unes des autres. Les follicules clos agminés ou plaques de Peyer, et les follicules clos isolés, donnent naissance à une si prodigieuse quantité de vaisseaux remplis de lymphe et à des vaisseaux si volumieux qu'ils out pu être considérés comme faisant partie intrinsèque du système lymphatique. La rate et les amygiales, qui renferment une foule de follicules semblables ou analogues, sont remarquables aussi par l'abondance des vaisseaux qui en proviennent; eeux-ci se montrent beaucour moins dévelopés dans la glande thyrode et le thymus.

Le système glanduleux compreuant des glandes de deux ordres, nous avons à rechercher comment naissent les vaisseaux lymphatiques dans les unes et les autres.

a. Origine des vaisseaux lymphatiques des vraies glandes ou glandes à conduit excréteur. - En 1852, le siège primitif de ces vaisseaux était encore problématique. Dans un travail que j'adressais alors à l'Académie des sciences, je m'attacbais à démontrer qu'ils naissent de toute l'éteudue des conduits sécréteurs et excréteurs. Ceux qui partent des conduits sécréteurs ont pour origine des capillaires, anastomosés entre eux, et formant dans l'épaisseur de leurs parois un réseau à mailles d'autaut plus déliées qu'il correspond à des canaux ou canalicules plus étroits (1). De ce premier réseau émanent un grand nombre de troncules qui forment à la périphérie des lobules uu autre réseau à mailles plus larges; et ces réseaux suslobulaires deviennent le point de départ des trones qui serpentent dans l'épaisseur de la glande en se dirigeant vers le hile de celle-ci ou vers tout autre point de sa surface: Les vaisseaux provenant des couduits excréteurs affectent une disposition semblable. Ainsi se comportent les vaisseaux lymphatiques du foie, du testicule, de la mamelle. Ainsi se comportent également ceux des petites glandes en grappe, disseminées sous certaines muqueuses, parmi lesquelles je dois mentionner les glandules de la base de la langue, les glandules de la trachée et des bronches, et toutes celles qui sont annexées à la muqueuse pulmonaire, si minimes qu'elles soient. Les vaisseaux de toutes ces glandules n'avaient pas encore été observés. C'est avec une satisfaction bien grande que je me suis livré à leur étude, lorsqu'il m'a été donné de les découvrir. Leurs premières radicules sortent aussi des lobules microscopiques qui les forment. On les voit très-clairement cheminer entre leurs lobes. De chacune d'elles part uu petit tronc qui prend aussitôt une direction ascendante pour aller se jeter dans le réseau de la muqueuse sus-jacente. Ces vaisseaux, provenant des glandules sous-muqueuses, rappellent parfaitement, par leur origine, leur trajet et leur terminaison, ceux des glandes sudorifères. Tous se portent vers le réseau occupant la surface libre de la muqueuse, de même que les précédents montent vers le réseau sous-papillaire.

Bien que des vaisseaux lymphatiques n'aient pas encore été observés dans certaines glandes, de grandes et de petites

dimensions, comme celles qui sécrétent la salive et les larmes, les glandules labiales et palatines, les glandes de Bruner, les glandes en tube, etc., nous ne saurions les regarder comme contestables. En les cherchant avec des reactifs plus en harmonie avec leur nature, il est rationnel d'admettre qu'on finira par les déconvrir; s'il est un fait général bien établi, c'est l'unité de composition des organes similaires; en nous appuyant sur cette grande loi, nous pouvons donc considérer leur existence comme réelle on au moins comme extrémement probable. Ces vaisseaux étant communs à toutes les glandes et recouvrant les parois de leurs conduits sécréteurs, comme ils recouvrent la surface libre des membranes tégumentaires, nous avons à déterminer aussi leur mode d'origine.

Cette origine ne differe pas de celle des vaisseaux qui naissent de la peau et des maquenes Elle se prête difficilement à l'étinde chez l'homme, où la plupart des conduits serietaurs et excréteurs sont très-étroits. Cependant ou peut en observer les principaux détails sur les canaux biliaires, dont les parois sur toute leur longueur présentent un réseau lymphatique d'une prodigieuse richesse. Mais c'est sur les grands mammifères, et particulièrement sur la mamelle de la venhe, que ce réseau arrive à ses plus helles proportions et que ses parties constituantes deviennent bien apparentes. Dans cette glande, certains conduits galactophores sont assez larges pour atteindre un diamètre de 2 centimètres; à la base des mamelons leur calibre est même beaucoup plus considérable. Or sur leurs parios étalleut en foule des capillaires anastomosés dont le volume égale céul des gross trones lymphatiques sous-cutanés chez l'homme. Ou les injecte très-ficilement au mercure. En les soumentant à l'action des réactifs et les examinant à un grossissement de 200 diamètres, on peut reconnaître dans ce réseau la présenue des lacunes et capilicales; on voi les capillares qui en partent et qui convergent autour des troncules. Parmi ces derniers, ceux qui viennent des conduits sécréteurs forment, comme chez la femme, un plexus autour de chaque lobule. Les troncs émanés de l'ensemble des plexus péri-lobulaires, grossissant peu à peu dans leur trajet, acquiérent un calibre qui égale et peut même surpasser le volume du petit dojet.

Telle est la disposition des premières radicules des vaisseaux absorbants sur les parois des conduits lactifères de la vache. Le temps ne m'a pas permis de la rechercher encore sur d'antres glandes. Est-elle exceptionuelle? ou bien pouvonsnous l'envisager comme l'expression d'un fait général? Cette dernière conclusion me paraît la plus vraie. Ce que nous voyons sur une glande aux proportions monumentales, des études habilement poursuivies sur des glandes plus petites, et même microscopiques, uous le montreront plus tard. N'oublions pas que les conduits excréteurs et sécréteurs des glandes ne sont qu'un prolongement, une dépendance des surfaces tégumentaires; sur leurs parois, comme sur ces surfaces, nous trouvons un riche réseau. Comment pourrions nous nous refuser à admettre que celui-ci est le même sur les unes et sur les autres, lorsque l'examen microscopique, après nous avoir révélé sa disposition sur les deux téguments, vient attester qu'elle est ideutique sur les conduits galactophores? Ce fait est unique, il est vrai. Mais je n'ai vu les lacunes et capillicules que sur uue petite partie de la peau; et les ayant bien vus, je n'ai pas hésité à dire qu'ils existent sur toute sa vaste étendue. Je ne les ai vus que sur les papilles des lèvres, du gland et de la langue, et j'en ai conclu qu'ils existent sur toutes les muqueuses papillaires, et même sur toutes les muqueuses. Les ayant observés sur les conduits de la glande mammaire, je crois avoir aussi le droit de couclure qu'ils existent sur les conduits sécréteurs et excréteurs de toutes les autres glaudes. Sans doute, un fait tout à fait isolé ne prouve rien le plus souvent. Mais un fait bien constaté qui se trouve en harmonie avec toute une série de faits analogues est un puissant argument. Je reste donc profondément convaincu que la disposition des premières radicules du système lymphatique est absolument identique sur la peau, sur les muqueuses et sur les prolongements qui en dérivent pour aller constituer les glandes.

b. Glandes vasculaires sanguânes. — Les follicules clos, élément essentiel de ces glandes, sont le point de départ des vaisseaux lymphatiques qui cheminent dans leur épaisseau. Les counexions qu'ils affectent avec ces vaisseaux se voient très-manifestement sur les plaques de Peyer, et mieux encore sur les follicules isolés des deux intestins. Ils naissent en grand nombre de toute leur périphéric. Chaqué follicule est recouvert d'un plexus de gros capillaires et de troucules qui en partent en rayonnant. De leur réunion résultent des troucs dont le calibre est redaivement considérable. Rien de plus facile à observer que ces capillaires et ces troncules, ceux-cei étant toujours remplis de cellules (f).

Comment naissent ces vaisseaux périfolliculaires? L'obscrvation nous laisse, à cet égard, dans le doute le plus complet. Elle nous les montre très-bien sur le follicule; nous les voyons très-manifestement s'en détacher, couverger et donner naissance à des trones tambt rectifignes, tautoit curvilignes. Mais lorsqu'on tente de remonter à leur origine, lis disparaissent dans une sorte de unage qui reste impénétrable aux plus forts grossissements? Entrent-ils dans le follicule? Le réticultum qu'on remarque à l'intérieur de celui-ci est-il l'analogue des canalicules? Le follicule n'est-il lui-même qu'une dépendance du système lymphatique dont les radicules originaires offirmient sur ce point une disposition toute spéciale? A ces questions on ne pent répondre, dans l'état actuel de la science, que par des hypothèses. Parmi celle-cé, il en est une qui repose sur des considérations d'une valeur réelle, et dont il convient de ne pes méconnaître l'importance. Les connexions des vaisseaux absorbants avec les follicules sont si intimes, si multipliées et si constantes, les cellules qui remplissent les follicules et celles que contiennent les vaisseaux sont si parfaitement semblables de forma, de volume, d'aspect et de propriétés, qu'on se sent pour ainsi dire entraîné à admettre entre les premiers et les seconds des communications permettant aux cellules de passer directement de la cavité des mas dans la cavité des autres. On serait tenté, en d'autres termes, de voir dans chaque follicule un petit laboratoire à l'intérieur duquel se forment les cellules, et and ses las borshants périfolliculaires untant de cannax per lesquols elles s'écoulent au debors pour faire place à celles qui sont en voie de production, leur élaboration étant continue, abondante et rapide. Sans doute, cette opinion n'est encore qu'une simple conjecture; mais elle est vraissemblahle; et sans dépasser les limités d'une grande réserve, nons pouvons admettre, au moins provisoirement, que les lymphatiques présentent dans les follicules clos un mode d'origine différent de celui que nous avons observé dans les glandes et sur les membranes tégumentaires. Peut-être même pourrious-nous avancer, sans trop de témérité, que ces follicules sont une des formes qu'affectent les vaisseaux absorbauts à leur point de départ.

4º Origine des vaisseaux lymphatiques des muscles. — Ces vaisseaux naissent en grand nombre du système musculaire: Mais ils n'offrent pas, dans tous les muscles, la même disposition. Pour exposer et apprécier les faits qui se rattachent à leur origine, il importe de les étudier: 1º sur le diaphragme et les autres muscles à fibres striées; 2º sur les muscles à fibres lisses.

a. Voisseaux lymphatiques du disphragme et des autres muscles striés. — Ces vaisseaux ont pour origiue des capillaires faciles à injecter sur tout le centre aponévrotique du disphragme et sur la partie correspondante des faisceaux charmas. A mesure quon s'éloigue de l'attache de ceux-ci pour se rapprocher de la circonférence du thorax, leur injection devient de plus en plus difficile, quis tout à fait impossible. Mais nul doute, puisqu'ils se montrent en toute évidence sur une partie de lenr trajet, qu'ils n'existent aussi sur les autres points de leur lougueur. Parmi les mammières, le chien est celui qui se prête le mieux à leur étude; ils sont volumineux et très-abondants sur toute la surface de son diaphragme. Lorsqu'ils sont injectés an mercure, on remarque que les troncules marchent parallèlement aux fascicules charnus. Dians leur trajet, ils communiquent entre eux par une foule de capillaires transversalement dirigés, et forment nn réseau à muilles très-errées autour de chaeun de ces fascicules.

Par la ponction des réseaux avec la pointe du tube à injection mercurielle, on arrive donc à constater, sur le diaphragme, nou-seulcment leur existence, mais la disposition qu'ils présentent sur les faisceaux musculaires de petit volume. Cette disposition est réticulée comme sur les surfaces tégumentaires. Au-dessous du réseau qui enlace le fascicule, y a-t-il un réseau plus délié enlaçant les fibres qui le composent? tout le fait supposer; car les vaisseaux périfasciculaires émanent incontestablement de ces fibres; et ils sont si nombreux que plusieurs d'entre eux semblent partir d'une même fibre, Comment s'établissent leurs connexions avec celles-ci? Nous savous que les capillaires sanguins ne les pénètrent pas. Les capillaires lymphatiques les pénètrent-ils? Très-probablement ils se comportent à leur égard comme les précédents. Mais s'ils ne pénètrent pas dans leur épaisseur, s'ils serpentent seulement à leur surface pour les enlacer aussi de leurs anastomoses, en est-il de même des capillicules? Infiniment plus déliés, on comprend sans peine que ceux-ci pourraient cheminer au milieu des fibrilles qui les composent; et bien que sur ce point encore nous ne puissions émettre qu'une simple conjecture, il faut cependaut reconnaître que l'analogie plaide fortemeut en faveur de cette opinion. Car les réseaux lymphatiques sur les régions où ils se trouvent en pleine évidence nous offrent une constitution identique; partout ils comprennent dans leur composition, des capillaires, des capillaires et des troncules. La présence des capillaires accuse celle des capillaires, puisqu'ils en proviennent, capillicules qui tantôt se révèlent à la vue, et tantôt restent à l'état latent, mais que la graude loi d'unité de composition nous enseigne à considérer comme ne faisant nulle part défaut. Des capillaires anastomosés entourant les fascicules et les fibres du diaphragme, nous devons penser qu'ils naissent ici comme daus les glandes, comme sur les surfaces libres. Affirmer que l'origine des vaisseaux lymphatiques du diaphragme ne diffère nullement de celle que nous avons constatée sur les deux téguments, ce serait sans doute dépasser les limites que nous impose l'état actuel de la science; mais conjecturer que le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques est partout le même, que par conséquent ils uaissent des fibres musculaires comme ils naissent de la peau et des muqueuses, reconnaître eu nn mot qu'il existé très-prohablement dans chacune de ces fibres un réseau de capillicules et de lacunes duquel partent les capillaires, c'est émettre une opinion rationnelle.

Sur les autres muscles striés, à l'exception du cour, aueut observateur n'a vu les réseaux périfasciculaires que nous avons trouvés sur le disphragme. Les vaisseaux qui en sortent n'ont été aperçus qu'à leur point d'émergence, accompagnant les vaisseaux sanguins. Ce n'est même, jusqu'à présent, que sur les gros muscles qu'il a été possible de constatre leur présence. Mais ce fait suffit amplement pour démontrer qu'ils existent dans tous. La conclusion qui précède leur est donc applicable; cair après avoir avancé que la disposition des tymphatiques à leur origine est très-resisemblablement partout identique, nous no sourions admettre qu'elle diffère pour les différents muscles; ce qui est vrai pour le diaphragme et le cœur est vrai aussi pour tout le système muscalaire à fibres striées.

b. Origine des vaisseaux hymphatiques des muscles à fibres lisses. — Si ces vaisseaux n'ont pas encore été observés dans tous les muscles à fibres lisses, leur existence est bien manifeste dans quelques-nus. Jai pu les étudier dans la tunique musculaire de l'estomac et dans celle-du canal intestinal, non sans difficulté sur la première, mais avec une très-grande netteté sur toute l'étendue de la seconde, soit chez l'homme, soit chez plusieurs mammifères, tels que le chien, le lapin, le lièvre, le cheral, etc., et aussi dans quelques espèces des trois autres classes de vretibrés.

Ils présentent chez les naimanx la même disposition que dans l'espèce humaine. Dans tous les muscles lisses membraniformes où on les reucontre, les vaisseaux lymphatiques se montrent aussi sous la forme de réseaux. Mais ici les réseaux prennent un aspect qui leur est propre. Ils sont formés de capillaires de calibre extrémement inégal, les uns très-petits, d'autres relativement énormes, se continuant entre cux et circonscrivant des mailles polyédriques aux angles desquelles existent, sur certains points, une sorte de less, plus ou moins large, à contour irrégulier. Ces lacs lymphatiques sont comme percés à jour avec une sorte de poinçon; sur l'étroit espace qu'ils occupent on remarque un ou deux et jusqu'à six et sept orifices, ou mailles circulaires, dont quelques-uns sont si petits qu'ils semblent produits par la pointe d'une siguille. Des mailles polyédriques de toutes dimensions, et aux angles de ces mailles, sur les points ou convergent plusieurs gros capillaires, des lacs percés d'orifices circulaires, telle est donc la dispositiou propre aux réseaux des muscles membraniformes. Elle est tellement spéciale à ces muscles et si caractéristique, qu'à la simple vue d'un lacs percé d'un seul orifice circulaire on pourrait reconnaître leur présence, si le microscope ne l'attestait en montrent leurs fibres. (Plauch et, fig. 20.)

Les réseaux des muscles membraniformes sont formés de plusieurs plans de mailles se continuant entre eux. Parmi cellés-el les unes affecteut une direction parallèle à leurs surfaces, les autres une direction oblique ou perpendiculaire. Lorsqué le muscle se compose de deux couches superposées, le réseau s'étend à toute l'épaisseur de l'une et de l'autre. Les mailles les plus superficielles s'avancent jusqu'à la tunique séreuse de l'estomac et des intestins et lui adhèrent, en sorte qu'en juquant leur surface on injecte le réseau musculaire sous-jacent, d'où l'erreur de Masagani, de Panizza et de tant d'autres observateurs, qui ont rattaché et qui rattachent encore créseau à la sérence péritonésle.

Des vaisseaux lymphatiques existant dans les muscles lisses et, ceux-ci offrant une disposition réticulée, comme dans les muscles striés et les deux téguments, nous sommes ramenés à la question déjà si souvent discritée, de leur origine. Les arguments précédemment exposés pour démontre qu'ils naissent dans tons les organes, par un réseau de capillicules auxquels succèdent les capillaires trouvent ici leur pleine application. Le réseau est incontestable, il enlace de ses mailles les faisceaux et fascicules des muscles lisses; il se compose de capillaires anastomosés; d'où viennent ces capillaires 7 des capillicules sons doute, poisque telle est partout ailleurs leur commune origine; et sans doute aussi ces capillicules sons doute, poisque telle est partout ailleurs leur commune origine; et sans doute aussi ces capillicules sons deux et les striées.

Après avoir longuement discuté tous les faits relatifs à l'origine des vaisseaux lymphatiques, je conclus donc en définitive qu'ils prennent naissance par un réseau de capillientes et de lacunes, duquel partent les capillaires, les troncules et les troncs. Je ne me dissimule pas que cette conclusion trouvera des contradictours; et cependant elle repose sur un ensemble de faits déjà nombroux et sévèrement controlés. Elle n'a d'autre tort peut-être que de trop généraliser ces faits, c'ést-d-ire de trop pressentir les progrès ultérieurs de la scieuce. Je crois fermement en effet que les observatious en se multipliant vieudront la confirmer; et j'espère, de mon côté, en poursuivant mes recherches, pouvoir l'établir sur une base de plus en plus solide et tout à fait inattaquable.

#### § II. — TRAJET, FORME, ANASTOMOSES DES VAISSEAUX LYMPHAVIQUES; CONNEXIONS QU'ILS AFFECTENT AVEC LES GANGLIONS

- 1º Trajet des vaisseaux lymphatiques. Considérés dans le trajet qu'ils parcourent depuis leur origine jusqu'an système veineux, les vaisseaux lymphatiques se partagent en trois groupes parfaitement distincts : œux qui rampent sous la peau, œux qui occupent les interstices des inusdes, ceux qui partent des appareils de la vie nutritive : lymphatiques sous-cautants, lymphatiques sous-caponévorbiques, lymphatiques viscéraux, tels sout donc les trois groupes que nous avons à étudier. Chacan d'eux se comporte différemment.
- à.  $Vaisseaux\ lymphatiques\ sous-cutanés.$  A leur sortie des aréoles du derme qu'ils traversent perpendiculairement, sans communiquer entre eux, ces vaisseaux plongent dans la couche cellulo-adipeuse sous-cutanée, et cheminent ensuite

dans son épaisseur en se portant vers les ganglions qu'ils doivent traverser. Le feuillet externe du fascia superficialis les sépares, sur toute leur longueur, de la face profonde de la peau, et le feuillet interne des plans aponévroiques. Ce n'est que sur les r'régions où ce fascia fait défant, comme sur le scrotum et les paupièress, qu'ils se trouvent en contact immédiat avec le derme. A leur point de départ ils se rapprochent davantaige de celui-ci; au voisinage des ganglions ils se rapprochent plus au contraire des aponévroses, mais restent cependant situés dans le pannicule adipeux. Toute incision qui n'intéresse pas ce pamicule, on qui ne lèsa que se conche le plus suspéricible les laisse intacts. Il contribue donc à les protéger, dans certaines limites, contre l'action des instruments tranchants, et les protége mieux encore contre celle des corps contondants, en formant à chacum d'eux une sorte de coussinet qui a évidemment pour avantage d'amortir les chocs et les frottements arrequels ils se touvent exposée.

La direction générale des vaisseaux lymphatiques sout-entanés est rectiligne. Sur quelques points espendant ils sont flexueux: c'est ce qui a lieu au niveau des articulations du côté de l'extension, particulièrement sur le coude et au devant du genou. Mais indépendamment de ces flexuosités, qui disparaissent pendant la flexion, il en existe d'autres dont l'avantage n'est pas aussi évident : ainsi sur la face externe de la jambe les vaisseaux sont remarquablement flexueux, tandis que sur la face interne lis marchent tous en ligne device (1).

Les lymphatiques qui rampent sous la peau accompagnent les veines correspondantes, et présentent avec celles-ci des rapports d'autant plus multipliés qu'ils se rapprochent plus de leur terminaison. A leur point de départ, ils sont pour la plupart stitués an-dessus des veines, ainsi qu'on peut le constater sur la face dorsale des mains et des pièds, sur le cuir chevelu, sur la face, etc. Au voisinage des ganglions, beaucoup d'entre eux deviennent sous-jacents aux veines; les autres restent superficiels; en sorte qu'ils les crutoureut de tous côtés. Mais il importe de remarquer que ces rapports ne s'établissent que per suite de la communauté de situation, de direction et de terminaison des deux ordres de vaisseaux : se dirigeant vers le même point, suivant la même route, ils contractent des rapports de simple voisinage ou de contiguité momen-tanée, semblaibles à ces voyageurs qui, marchant vers le même plut et se rencontrant, cheminent côté à côte sans entrer eu relation intime. Sur une grande partie de la surface du corps, les lymphatiques sont du reste indépendants des veines, et complétement isolés ; tels sont ceux de la face externe de la jambe, des parties externe et postrieure de la cuisse, de la partie postrieure du les retireure de la cuisse, de la partie postrieure du les et de l'épaule, et la plupart des absorbants du trouc, de la tête et du cou.

La direction des vaisseaux lymphatiques sous-cutanés diffère suivant la situation qu'ils occupent. Ceux des membres se dirigent de base nhatt, en restant plus ou moins parallèles; ceux de la partie sous-ombilicele de l'abdomen, de la face et du cuir chevelu so dirigent de bast en bas en convergeant; ceux des organes génitaux externes décrivent une courbe demi-circulaire pour se porter en debors, et ceux des lombes une courbe semblable pour se porter en dedaus. Presque tous se rendeut aux ganglions dont ils dépendent par le trajet le plus court. Cest donc à ces renflements que leur direction se trouve subordonnée. Aussi pour prendre une saine notion de leur répartition à la surface du corps, ou de leur mode de groupement, convient-il de les rapporter à ceux-ci, et de considérer comme faisant partie du même groupe tous ceux qui se terminent dans les mêmes ganglions. Ainsi envisagés, ils forment treize groupes ou départements bien distincts, dont l'un répond au plan médian, c'est le groupe sus-hyoldien. Les six autres sont pairs on latéraux; en procédant de bas en haut ils se succédent dans l'ordre suivant : le groupe inguinal, l'azzildaire, le sous-mazillaire, le parotidien, le mastoliène et le cervical.

Le groupe inguinal est le plus considérable; il comprend tous les vaisseaux qui missent de la partie sous-ombilicule des téguments. Le groupe axillaire, fort important aussi, se compose des vaisseaux qui proviement de la partie usu-ombilicule du tronc et du membre thoracique. Le groupe sus-hyoidien est formé de quelques vaisseaux seulement émanés du menton et de la partie médiane de la lèvre inférieure. Au groupe sous-maxillaire appartiement ceux de la face, au groupe paroldièue ceux des paujères et de la moitié autérieure du cuir chevelu, au groupe mastodien ceux de sa moitié postérieure, et enfin au groupe cervicel ceux des téguments du cou. Ces six groupes se continuent avec ceux du côté opposé, mais seulement par l'intermédiaire du réseau occupant la superficie du derme. Lorsqu'on pique avec la pointe du tube à injection mercurièlle ce réseau médian, on voit quelquéfois le métal passer simultanément dans les deux départements limitrophes. Mais presque toujours le mercure se porte d'un seul côté. Les inflammations semblent souvent le respecter, du moits sur le tronc; car sur la face et le crâne, où il est beaucoup plus dévoloppé, le réseau médian ne remplit plus que faiblement l'office de barrière; l'érysiplé! l'envahit le plus habituellement et se prolonge sans effort d'un à l'autre côté. Il en est de mêgne sur le scrottur, où les deux groupes voissies communiquent plus largement encore au niveau du raphé.

b. Vaisseaux lymphatiques sous-aponéerotiques. — Ils sont plus volumineux, mais beaucoup moins nombreux que les vaisseaux lymphatiques sous-cutanés. C'est seulemeut dans les interstices des muscles qu'on les reucontre, sur le trajet des

trones veineux, avec lesquels ils affectent des rapports plus intimes que les précédents. Antour des artères et des veines musculaires principales des membres, du thorax et de l'abdomen, on observe généralement deux trones lymphatiques quelquesfois trois. Leur nombre ne s'élève à quatro ou einq que pour l'artère et la veine fémorales. Que la veine soit simple on double elle reste pariout accelée à l'artère. Les trones lymphatiques cheminent antour des vaisseaux sanguins, dans une direction tantot parallèle, et tantot oblique, communiquant entre eux dans leur trajet, et les entourant de leurs anastomoses, toujours beaucoap moins nombreuses que celles des veines. Ainsi les vaisseaux à sang ronge, à sang noir et à sang blane forment sous les aponévroses de longs cordons dans lesquels chaenn d'eux a sa place déterminée, l'artère au centre, les veines autour de l'artère, les lymphatiques autour des veines.

Nous avons vu que les lymphatiques sous-cutanés s'anastomosent entre eux, et qu'il en est de même pour les lymphatiques sous-aponévrotiques. Entre les premiers et les seconds observe-t-on des communications semblables, qui rappelleraient celles des plans veineux? Mascagni le pensait; et quelques auteurs se sont ralliés à son opinion. Mais rien ne prouve qu'elles existent en effet. J'ai bien souvent injecté les absorbants superficiels des membres; j'ai injecté aussi les gros troncs qui rampent sur les veines profondes : quel que fût leur état de réplétion et de dilatation, le mercure n'a jamais passé des vaisseaux sous-cutanés dans les vaisseaux profonds, et réciproquement, ce qui aurait lieu bien certainement si des branches anastomotiques s'étendaient des uns aux autres à travers les aponévroses. Les deux plans conservent donc dans leur traiet une complète indépendance. Ajoutons qu'ils ne se termiuent pas dans les mêmes ganglions. Les vaisseaux superficiels du membre abdomínal se rendent aux ganglious sous-cutanés du pli de l'aine, et les profonds aux ganglions sous-aponévrotiques; les superficiels du membre thoracique dans les ganglions situés immédiatement an-dessus de l'aponévrose axillaire, et les profonds dans des ganglions plus élevés; les superficiels du tronc dans les ganglions inguinaux et axillaires, et les profonds dans les ganglious lombaires, iliaques externes et mammaires internes. Les angioleucites qui out pour siège le tégument externe, ou le tissu cellulaire sous-cutané, ne peuvent donc se propager aux parties profondes, et les angioleucites profondes ne peuvent se trausmettre aux parties superficielles : résultat heureux, dont les avantages seront mieux appréciés encore si l'on vent bien considérer que, parmi nos organes, les lymphatiques sont ceux dans lesquels l'inflammation s'irradie avec le plus de facilité et de rapidité, s'avançant, rétrogradant, oscillant dans tous les sens, aussi longtemps qu'elle persiste.

c. Vaisseaux lymphatiques viscéraux. — Ils différent de ceux des membres par-la briéreté de leur trajet, les ganglions dans lesquels ils se terminent se trouvant en général très-rapprochés des viscères qui l'encadent; a broad adhérent de l'intestin grêle et du gros intestin correspondent des ganglions accolés aux artères qui l'encadent; a broad adhérent de l'intestin grêle et du gros intestin correspondent des ganglions qui en occupent le voisinage; dans le hile de la rate, du foie, des poumons et sur le contour du pancréas, on voit des ganglions plus volumineux que les précédents. Or c'est dans ces ganglions que se rendent les lymphatiques à leur sortie des viscères. Ils cheminent ensuite de renflements en renflements en suivant les vuisseaux sanguins, dont ils s'écartent souvent, et dont ils restent même çà et la tout à fait indépendants.

Dans tous les organes creux sur lesquels on peut les suivre, les lymphatiques viscéraux forment aussi deux plans, un plan sous-muqueux et un plan sous-séreux. Ces deux plans sont surtout bien manifestes sur l'estomac et le canal intestinal. Les vaisseaux proveuant de la muqueuse digestive, après l'avoir perpeudiculairement traversée, cheminent dans la couche celluleuse sous-jacente, eu se portant vers le bord adhérent de l'organe. Parmi ceux qui naissent de la couche musculaire, il en est quelques-uns qui émergent de sa face profonde et qui suivent le même trajet que les précédents, sans communiquer avec eux. Mais la plupart se dirigent vers la superficie du viscère et rampent sous la tunique séreuse; ils marchent d'abord parallèlement à l'axe de l'organe; et après un trajet d'une étendue extrêmement variable, ou les voit se couder brusquement à angle droit pour atteindre aussi son bord adhérent. La différence de situation et de direction que nous offrent sur les membres et sur le tronc les vaisseaux émanés du tégument externe et les vaisseaux provenant des muscles striés, se retrouve done sur les viscères entre ceux qui partent du tégument interne et ceux qui naissent des muscles lisses; et il est digne de remarque que des deux côtés les uns et les autres demeurent indépendants jusqu'à leur terminaison. Remarquons en outre que ceux de la couche tégumentaire sont ici profouds, et ceux de la couche musculaire plus superficiels. Les profonds participent aux maladies de la tunique muqueuse; ils jouent un rôle important surtout dans la fièvre typhoïde, la dysenterie, les affections caucéreuses, etc. ; les superficiels s'associent à toutes les lésions qui intéresseut plus particulièrement le péritoine ; e'est leur inflammation qui vient compliquer si gravement l'opération de la hernie étranglée, l'extirpation de l'ovaire, la présence de corps étrangers, et toutes les plaies pénétrantes de l'abdomen.

2º Forme des vaisseaux lymphatiques. — Elle diffère selon qu'on considère ces vaisseaux dans l'épaisseur des organes ou hors de œux-ei. Dans leur épaisseur ils conservent une configuration assez régulièrement cylindrique. Parvenus à leur épriphérie ils présentent une série de renflements et d'étranglements alternatifs qui leur donnent un aspect moniliforme tout à fait caractéristique.

La forme eyindarique est celle qu'on retrouve sans exception sur les enpillaires, sur les troncules et sur les tronce qui en partent, écst-dires sur les vaisseaux qui cheminent entre les tuniques de l'estomae et de l'intestin, sur ceux qui serpentent autour des divisions bronchiques, sur ceux qui se portent vers le hile de la rate, du rein, du foie, des testientes, etc. Tous les vaisseaux qui entrent dans la composition des réseaux d'origine, et ceux qui proviennent de ces réseaux, con donce pour attribut commun de n'offiri ni étranglements, ni reaflements, tant qu'ils n'out pas franchi le stimites de l'organe dans lequel lis prennent naissance. Mais dès qu'ils apparaissent an dehors, alors même qu'ils restort appliques à la surface de ceux-ci, ils prennent la forme noneues qui lenn est propte sor la plus grande partié de lenr trajet.

On aurait pu croire qu'il existe une corrélation entre l'apparition de celle-ci et l'accroissement de leur diamètre. Il n'en est rien; dans la couche celluleuse de l'estomac et des intestins rampent des trones aussi volumineux, et quelques-uns même plus volumineux que les vaisseaux sous-séreux; mais sur aucun on ne remarque de nodosités. Dans l'épaisseur de la tonique musculaire il existe sur certains points des trones considérables, et sous la séreuse d'autres plus petits: les premières ne sout jamais noueux; les seconds le sont toujons. La configuration des vaisseaux lymphatupes semble done subordonnée à leur siège. Depuis leur origine jusqu'à leur point d'émergence ils sont cytindriques; depuis ce point d'émergence jusqu'à leur terminaison ils sout montiliformes.

3º Anastomoses des vaisseaux lymphatiques. — On n'observe dans le système lymphatique ni ces auastomoses en arcade si communes dans le système artériel, ni ces anastomoses par communication transversale plus fréquentes dans le système veineux. Mais il présente de nombreux exemples d'anastomoses par convergeuce et d'anastomoses par communication loncitodinale.

Après avoir parcourru un certain trajet, beaucoup de vaisseaux; jusque là parallèles aux vaisseaux voisins se divisent en deux branches qui se jettent l'une et l'autre dans les lymphatiques les plus rapprochés; ou bien, ce qui est plus fréquent, l'une prolonge le trone, soit pour se rendre dans un ganglion, soit pour se bifurquer à sou tour un peu plus loin, tandis que l'autre se réunit au premier vaisseau qu'elle rencourre. En se divisant et se réunissant ainsi par celles de leurs branches qui se correspondent, les vaisseaux forment des plexus, à grandes mailles elliptiques, allongées dans le seans de leur, direction. Sur les membres cette disposition plexueuse permet de les remplir tous en injectant seulement trois ou quatre trones pris sur la face dorsale de la main ou du pied.

On voit assez fréquemment les deux branches de bifurcation d'un trone se rapprocher après un certain trajet et se réunir. Ce dédoublement des vaisseux bientôt suivi de leur reconstitution en un conduit unique, est une véritable anastomose par communication longitudinale; les exemples n'en sont pas rares dans toutes les régions du corps.

4º Connexions des vaisseuxe lymphatiques avec les ganqlions. — Après s'être divisés et amastomosés plusieurs fois, les vaisseaux iymphatiques arrivent aux ganglions dans lesquels ils pénètrent en se ramifiant. De ceux-ci partent d'autres vaisseaux qui se continuent dans leur épaisseur avoc les précédents. Les premiers, ou vaisseux efferents, sont en général plus nombreux que les seconds, ou vaisseaux efferents. Mais ces dernières sont plus volumineux. Les aganglions pour la plupart reçoivent de trois à quatre vaisseaux, quelques-uns cinq ou six. Le plus inférieur et le plus gros de tous ceux qui occupent le pli de l'aine, en reçoit sept, huit et jusqu'à onze. Mais pour beaucoup d'entre enx ce nombre se réduit à trois, à deux on à un seulement. Chaque vaisseau se bifurque ordinairement avant de pénétrer ans leur épaisseur; très-souvent ils ne commencent à se ramifier qu'après leur immergence. Les vaisseaux efférents se comportent de la même manière; ils naissent par deux ou plusieurs troncules qui tantôt se réunissent après leur sortie et tantôt se trouvent déjà réunis lorsqu'ils paraissent à la périphère du renflement. Lorsque celuici-i donne naissance à un ou deux vaisseaux seulement, ils se trouvent situés presque toujours sur le prolongement des vaisseaux afférents; si leur nombre cest plus considérable ils sortent en divergeant et prennent alors une direction oblique ou même perpendiculaire à celle que présentent ces derniers.

Parmi les conduits préposés au cours du chyle et de la lymphe, en existe-t-il qui se rendent dans le canal thoracique on dans la grande veine lymphatique, directement, c'est-à-dire sans avoir préalablement traversé un ganglion ? Levalue le pensait. Mais j'ose affirmer avec Miscagni que tout lymphatique traverse au moins un ganglion acond de s'ouerir dans l'un des deux troncs qui terminent le système absorbant. J'ai injecté et attentivement suivi ceux qui viennent se jeter dans la partie initiale et dans la partie terminale du canal thoracique, et je les ai toujours vus traverser plusicurs ganglions avant d'atteindre ses parois. Ainsi non-seulement ils entrent partout en rapport avec ces rendiments, mais le nombre de ceux qui se trouvent échelomés sur le trajet de chacun d'eux est multiple. Les lymphatiques superficiels du membre supérieur en traversent au moins cinq ou six, et ceux du membre inférieur jusqu'à huit et dix pour arriver au canal central. Parmi ceux qui maissent du cuir chevelu, il en est qui semblent en rencontrer plus encore: car

dans la parotide seule on voit des vaisseaux qui, pour passer de l'une à l'autre de ses extrémités, entrent successivement en relation avec quatre, cinq ou six ganglions, et qui ont ensuite à parcourir toite la longue série des ganglions cervioaux. Entre la partie tubultiorme et les rentlements du système lymphatique, il y a donc des connexions constantes et plusieurs fois répétées pour chaque tube. Nous aurons à rechercher plus tard comment s'établissent ces counexions.

#### § III. — VALVULES DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

Sur les parois des vaisseaux lymphatiques on remarque des replis semi-lunaires qui cloisonnent leur cavité en s'abaissant à la manière de soupape. Ces replis valvulaires ont été signalés et représentés en 1633 par Rodbeck. Dans le courant de la même année, Th. Bartholin, et un peu plus tard Swammerdam et Gérard Blasius, constatèrent aussi leur existence. Néanmoins ils étaient encore prohlématiques, pour un grand nombre d'auteurs, lorsque F. Ruysch, en 1665, compléta leur démonstration en leur consacrant un dessin fort exact.

Les valvules des vaisseaux lymphatiques diffèrent de celles des veines par leur extrême multiplicité et leur disposition beaucoup plus régulière. Elles sont disposées par paires sur toute la longueur de leur trajet. Leur situation relative n'est pas alterne comme celle des veines; elles occupent les deux parois diamétralement opposées des vaisseaux, de manière à former deux longues séries, l'une droite et l'autre gauche, ou l'une antérieure et l'autre postérieure.

Leur forme est celle d'un croissant « luna cressatis instar » dit F. Ruysch. Le hord libre de chaque valvule, extrémement mince, décrit une courbe parabolique tournée vers l'extrémité terminale des vaisseaux. Leur bord adhérent ou convrexe, plus épais et dirigé vers l'Origine de ceux-ci, correspond aux étranglements qu'ils présentent de distance en distance; leur face externe, aux renflements ou nodosités séparant les étranglements; et leur face interne à celle de la valvule coposée.

Le nombre des valvules est considérable. Sur les vaisseaux lymphatiques sons-cutanés du membre supérieur il en existe de soixante à quatre-vingts dans le trajet qu'ils parcoureut de leur origine aux ganglions de l'aisselle, et sur ceux du membre inférieur de quatre-vingts à cent. Elles ne font défaut sur aucun absorbant. Ceux qui suivent une direction descendante en sont aussi abondamment pourvus que ceux dans lesquels la lymphe coule contrairement aux lois de la presenteur; et dans tous elles ferment complétement la cavité des vaisseaux, d'où l'impossibilité absolué de les injecter des trones vers les rameaux. La distance qui les sépare est en moyeune de 6 à 8 millimétres; elle se réduit d'autant plus que le conduit est plus petit, s'allonge au contraire à mesure que leur calibre s'accroit. Sur les principaux trones elle varié de 1 à 2 centimétres. Leur résistance est très-grande, et supérieure à celle des valvules veincuses. Ces dernières, à la suite d'efforts graduels et prolongés, finissent quelquefois par céder. Les valvules des lymphatiques ne cèdent jamais; sì l'effort dirigé contre elles dépasse certaines limites, le conduit se déchire, mais l'obstacle qui s'opposait au passage du liquide injecté reste intact.

Où commencent les valvules? On n'en rencontre nulle part sur les réseaux d'origine. Les troncs qui partent de ces réseaux et qui cheminent dans l'épaisseur des organes en sont aussi généralement dépouvrus. C'est au moment où ceux-ci se montrent au dehors qu'apparaissent les premières valvules; et des quelles se montrent elles sont complètes et très-rapprochées. Les chylifères qui rampeut sur la surface de l'iutetsin, on qui répondent à son bord adhérent, sout criblés de valvules; ceux de la peau, à leur entrée dans le panicule adiquex, n'en sont pas moins richement dotés. S'il était possible de les saisir dans l'épaisseur des viscères on pourrait les injecter contrairement au cours de la lymphe. Mais pris à leur point d'émergence ils opposent à toute injection un obstacle invincible. Cette brusque apparition des valvules modifie notablement la forme des vaisseaux; tant qu'elles ne se sont pas montrées, ceux-ci conservent une forme régulérement calibrée; dès qu'elles se montrent, ils s'étrauglent au niveau de leur bord adhérent et se dilatent au-dessus de celui-ci.

Leur destination est évideute; en s'opposaut au reflux de la lymphe elles favorisent sa progression, tout ébranlement communiqué aux parois des vaisseaux, la moindre compression, le plan léger frottement de la part des parties voisines jouant dans ces conditions, à l'égard de ceux-ci, le rôle d'un agent d'impulsion.

#### § IV. - TERMINAISON DES VAISSEAUX LYMPHAVIOUES,

Le système lymphatique se termine par deux trones, l'un assez étendu, l'autre extrémement court. Le premier, découvert en 1553 par Eustachi, a reçule nom de conal theracique. Le second, signalé par Sténon, est commu sous la dénomination de grande seine lymphatique droite.

Le canal thoracique commence au-derant de la seconde vertièbre des lombes, par une dilatation aussi variable dans sa forme que dans ses dimiensions, passe de l'abdonnen dans le thorax à travers l'ouverture aortique du dispiragme, monte verticalement au-devant de la colonne dorsale, puis s'incline à ganche pour s'élevre lusqu'à la parte latérale inférieure du cou, s'infléchit alors, et s'ouvre dans la veine sous-clavière, à l'union de celle-ci avec la jugulaire interne.

La grande veine lymphatique, dont le calibre égale quelquefois celui du canal thoracique, mais dont la longueur est de 8 à 10 millimètres seulement, se dirige de hant en bas et de dehors en dedans, puis se termine dans la veine sous-calvardoite, au niveau de sa rémino avee la jugulaire. Elle reçoit: 1º les vaisseaux lymphatiques de la moitié droite de la tête et du con; 2º ceux du membre supérieur correspondant; 3º ceux de la moitié droite des parois du thorax et du diaphragme; 4º enfin les absorbants profonds et ascendants du foie et la plupart des vaisseaux du poumon droit. Les vaisseaux provenant de toutes les antres parties du corps se rendent au canal thoracique.

Bien que l'un et l'autre de ces troncs s'ouvrent en général dans le système veinenx par un orifice unique, il n'est pas rare de les voir se terminer de chaque côté par deux et même par trois embouchures. Très souvent les lymphatiques des membres supérieurs forment à droite et à ganche un tronce indépendant, qui s'ourre dans la veine sous-clavière. Assez fréquemment aussi les lymphatiques qui descendent de chacune des moitiés de la tête et du cou constituent un autre tronc qui se termine isolément dans la sous-clavière, ou dans l'angle qu'elle forme en se réunissant à la jugulaire interne, ou même dans cette dernière. Jai va plusieurs fois les vaisseaux de la moitié gauche de la tête et du cou se fusionner avec ceux du membre supérieur correspondant, pour donner naissance à un tronc qui allait se jeter dans la sous-clavière, en déchors de l'embouchure du canal thoracique. Dans ce mode de terminaison, il existe pour le côté gauche une grande veine lymphatique tout à fait semblable à celle du côté droit.

La pluralité des embouchures du système absorbant peut aussi dépendre d'une division ou de la dualité du canal thoracique. Quelquefois en effet celui-ci se bifurque. Lorsque la hifidité porte sur son extremité terminale, une des branches s'abouche dans la veine jugulaire interne, l'autre dans la veine sons-clavière, soit isofement, soit après s'êter réuine aux trones venus de la tête et du membre supérieur. Si elle se prolonge jusqu'à sa partie moyenne, disposition fréquente et même normale chez quelques animaux, mais très rare et tout à fait exceptionnelle chez l'homme, l'une de ses branches s'ouvre dans la sous-clavière ganche. Si la bifidité déscend jusqu'à l'origine du caual, celui-ci est plutôt dédonblé que bifurqué; il devient réellement double lorsque ses racines principales se groupent en deux trones qui montent, parallèles et indépendants, au-devant du rachis, pour se terminer l'un à droite, l'autre à gauche. Cruicksanck a déposé dans le musée de Hunter un exemple de cette dualité, dont Haller et Semmering ont aussi mentionné des exemples.

#### ARTICLE II

#### DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES CONSIDÉRÉS DANS LES DIVERS APPAREILS

Les vaisseaux lymphatiques peuvent être divisés en six principaux groupes qui se rattachent, le premier au sens du tact, les suivants aux appareits de la digestion, de la respiration et de la circulation, les deux derniers à l'appareil gémito-urinaire et. à l'appareil de la locomotion. Nous étudierons ces divers groupes dans l'ordre qui précède. Les vaisseaux lymphatiques de la peau, par conséquent, fixeront d'abord notre attention.

#### SECTION PREMIÈRE

#### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PEAU

Les vaisseaux qui rentrent dans ce premier groupe se subdivisent en trois groupes secondaires : ceux de la tête, ceux du trone et ceux des membres. Mais avant d'aborder leur description, il importe de se familiariser avec les procédés qui permetude de les sommettre à l'observation. Ces procédés, qui ont été de me part l'objet de longues recherches, seront exposés avec tous les détails qu'ils comportent. C'est en m'attachant à les perfectionner que j'ai pu pénétrer dans l'étude des vaisseaux lymphatiques au delà des limites que n'avaient pu franchir mes prédécesseurs; c'est en les appliquant que les observateurs désireux de contrôler et de continuer mes recherches mettront ces vaisseaux en évidence.

#### S I. - Procédés d'étude

Les procédés applienbles à l'étude des vaisseaux lymphatiques de la peau comprennent deux opérations successives : l'une a plus spécialement pour but de montrer leur origine ; l'autre a pour destination de les poursuivre jusqu'à leur extrémité terminale.

#### A. -. Procedés qui démontrent le mode d'origine de ces vaisseaux.

Lorsque j'ai commencé mes études sur le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques, il n'existait dans les annales de la science aucune donnée qui pût me diriger et m'aider dans mes recherches. Ces données, j'ai dû les demander par conséquent à l'observation et à l'expérimentation. Réunies, elles constituent un procédé nonveux qui, convenablement appliqué, démontre avec une grande netteté la disposition que présente le système lymphatique à son point de départ.

Ce procédé comprend trois temps qui se succèdent dans un ordre constant. J'injecte d'abord un liquide dans l'appareil de la circulation; l'injection faite, je détache immédiatement de la surface du corps les lambaeux de peau que je me propose de soumettre à l'examen microscopique, et les étale sur une plaque de liège, dans une chambre humide, où ils séjournent jusqu'au moment de la desquamation épidermique; ce moment arrivé, je les retire, les lave à grande eau, et les immerge ensuite dans une solution acide, qui à pour effet, après un laps de temps variable, de mettre en lumière le réseau des lacunes et capillicules.

Ainsi, injection d'un liquide dont la nature et la quantité vont être déterminées, séjour dans une chambre humide destinée à rendre plus facile et plus prompte la desquamation des lambeaux, immersion de caux-ci dans un réactif; telles sont les trois opérations successives à l'aide despuelles on réusiria à voir clairement les premières radicules du système lymphatique.

A. Injection. — Le liquide à injecter a subi entre nos mains d'assez nombreuses modifications. Le plus habituellement il se compose d'une solution d'acide arsénieux et d'une solution d'acide chichrydrique. L'acide arsénieux est peu soluble; il convient de le prendre au maximum de saturation. Dans ce but, on le fait dissoudre dans l'ean bouillante, en ajoutant assez d'acide pour qu'il en reste une certaine quantité au fond du vase. Pendant de longues années, j'ai fait exclusivement usage de cette solution, et j'en ai obtenu de beaux résultats. Mais le succès n'était pas constant; souvent il était partiel, incomplet, ou tout à fait nul. Cest à elle cependant que je suis redevable de la découverte du réseau des lacunes, véritable origine des cavillaires lymphatiques.

Les insuccès si fréquents qui étaient inhérents à l'injection de ce liquide me décidérent à ne pas publier alors mon procédé; car si, malgré mon expérience toute spéciale, j'échousis souvent, je comprensis que mes contradicteurs échoneraient plus souvent encore, et que ma découverte, si positire qu'elle fâtr, resterait contestée. Je poursuivis donc mes recherches, m'attachant surtout à perfectionner la méthode destinée à démontrer les faits que j'avais observés. C'est alors que j'ou la pensée d'associer l'acide chlorhydrique à l'acide arsénieux, pensée heureuse qui m'a conduit à des succès plus fréquents, plus complets, et qui réalise à mes yeux un progrès assez important pour me permettre de publier mes procédés d'étude sans redouter les contestations que j'entrevoyais autrefois.

Les deux acides peuvent varier beaucoup dans leurs proportions; et l'acide chlorhydrique peut être lui-même plus ou moins diuc. Chez le fotus et l'enfant de quelques années, ce dernier peut suffire; la dilution de l'acide variera alors du 1200° au 1890°, et on lui gioutera un 290° d'aloou à 183 degrés.

Mais, chez l'adulte, il convient d'associer en général les deux réactifs. Dans mes premières expériences, j'ajoutais à 1 litre d'acide arsénieux 1 gramme d'acide chlorhydrique; en d'autres termes, célui-ci n'entrait dans la composition du liquide à injecter que pour un 1000. Plas tard, j'élevais la proportion au 900, au 800, c t même au 750, l'inite extréme qu'on ne doit jamais franchir. Ces proportions m'ont donné souvent d'excellents résultats. Aujourd'hui je procède de la manière suivante, qui me parati être la plus avantageuse : dans 4 litres d'eau ordinaire, je verse 4 grammes d'acide chlorhydrique, ce qui porte la solution au 1000°; et à ces 4 litres j'ajoute un demi-litre d'acide arsénieux au maximum de saturation, et quelquefois aussi un 200° ou un 300° d'alcol. Telle est, en définitive, pour l'adulte, la composition du liquide à injecter. La quantité de ce lequide sera donc de 4 1/2 litres. Le l'injecte généralement par l'une des carotides primitives, dont je lie le bout supérieur, le liquide pénétrant par le bout inférieur; il se répand facilement dans toutes les parties du corps. Chez le fetux, on juge que la quantité injectée est suffisante lorsque les paupières commencent à s'infiltrer, ou lorsque la langue tend à s'infoldure ent les deux méchoires.

Le choix des sujets a peu d'importance; la condition essentielle est une parfaite conservation; cependant les sujets jeunes et maigres sont préférables aux sujets âgés ou chargés d'embonpoint.

L'injection terminée, on procède aussitôt au détachement des lambeaux qui vont être déposés dans la chambre humide. Le liquide contenu dans les vaisseaux d'un certain calibre s'écoule; mais celui que renferment les capillaires sanguins et lymphatiques resté dans ces vaisseaux.

Tontes les parties du corps ne sont pas également favorables pour l'étude du système lymphatique. Les suivantes sont celles "
qu'il faut tonjours et immédiatement enlerer : an prenier rang se placent les organes génitaux externes des deux sexes:
chez l'homme, on détache séparément le serotum, la-peau du pénis et le gland qui sera coupé à sa base; on enlèvera ensuite
les deux orelles avec les téguments qui entourent le conduit auditif externe, puis les deux lèvres, les quatre paupières et une
partie du coir chevelu. Lorsque la préparation réussit, les vaisseaux lymphatiques se voient très bien sur tons ces organes.

B. Chambre humide. — Je désigne sous ce non un vase cylindrique d'une hauteur de 13 à 18 centimètres, dont le diamètre présente une étendue à peu près double de celle de son axe. Le fond de ce vase, que les fabricants rangent dans la catégorie des ristallisions, doit être le plus plat possible, mais diffet toujours nance courbure dont la convexité est tournée en hant is ses hords seront rivés et bien nivelés; il est recouvert par un disque en verre un peu plus large que le vase et d'une épaisseur de 2 à 3 millimètres. Sur le fond du cristallisoire on place une plaque de liège circulaire d'un diamètre plus petit que celui de la cavité afin qu'il puisse être facilement introduit et retiré. Le fond de la chambre humide étant couvexe et le liège représentant une surface plane, celui-ci ne repose sur la surface sous-jacente que par sa partie centrale; il oscille par conséquent dans tous les sens. Pour le fixer et le maintenir dans une situation parfaitement horizontale, il couvient de lui adapter quatre petits pieds représentés ar des segements de bouchon qu'on fixe à l'aide d'une épuigle; ces pieds ont la hauteur nécessire pour que le liège représente plan convexe par sa circoutérence comme par son centre. Deux grosses épingles sont enfoncées dans cette circonférence au niveau des deux pieds opposés qu'elles traversent; elles permettent de retirer le liège, ce qu'il faut faire de temps en temps, soit pour le laver, soit pour changer le liquide dans lequel il est en partie immergé.

Pour mériter le nom de chambre humide, il importe, en effet, qu'une certaine quantité de liquide soit introduite dans lu citatllisoire. En semélant à l'air du récipient, il le sature de vapeurs d'eau et le maintient d'une manière permanente dans un état d'humidité qui favorise la desquamation des lambeaux destinés à l'étude. De quelle nature sera ce liquide et quelle en sera la quantité? Sur le premier point, j'ai passé par bien des fluctuations. J'ai d'abord employé l'acide arsénieux; mais j'ai dù bien-tol' l'abandonner, cet acide retardant plutôt q'ul'i ancedière le décollement de l'épisterne. Cependant je ne le repossais pas complètement; je l'associais à l'acide chlorhydrique dans des proportions que j'ai variées presque à l'infini. Aujourd'hui, j'en fais rarement usage, et lorsque je l'utilise îl n'entre dans la composition du liquide que pour un 10°; le plus habituellement je prends une solution d'acide chlorhydrique au 800°; c'est en définitives de dermier liquide qui mêtrie à préférence.

Le liquide de la chambre humide beignera la face profonde du liège et 2 ou 3 millimètres de sa circonférence. Dans aucun cas îl ne doit s'étendre sur sa face supérieure. Cette dernière, sur laquelle reposent les lambeaux cutanés en voie de préparation, reste toujours humide, mais seulement par suite de l'imbibition du liège.

Le sujet étant injecté et la chambre humide préparée, l'observateur colle sur ses parois, extérieurement, une étiquette indiquant brièvement la composition et la quantité du liquide injecté, la nature du liquide humectant le liège, le jour oil les lambeaux ettanés sont déposès sur celui-ci et lège du sujet; puis il détache ces lambeaux et les étales ur la face libre du liège, de manière que leur face profonde ou adhérente soit en parfait contact avec le plan sous-jacent; si quelques gouttes d'ean ou de sang sont tombées sur ces lambeaux, ils seront essuyés avec soin, une mince couche de liquide sur l'éndérme suffisant pour s'opposer à son décollement.

La desquamation des lambeaux cutsués s'opère en général du quatrième au sixième jour, un peu plus tôt pendant les chalcurs de l'été, un peu moins rapidement pendant l'hiver. Lorsqu'elle est trop rapide ou trop lente, la préparation est rarement home. Pour constater si l'épiderme est libre, on applique la pulge de l'index sur la surface du lambeau, en imprimant au doigt un faible mouvement d'oscillation; dès qu'elle a perdu ses adhérences, la couche épidermique glisse sur le derme. Mais elle pourrait s'être détachée sur un point et rester encore adhérente sur d'autres; l'exploration, par conséquent, portera sur plusieurs points. Il est rare que la desquamation se produise dans le même lage de temps pour tous les lambeaux; d'où il suit que si on les place tous le même jour et à la même heure dans la chambre humide, on ne les retire que successivement et dans l'ordre indiqué par l'état de l'épiderme. Alors commence la troisième opération, qui consiste à les immerger dans un réactif.

C. Immersion des lamboux. — Cette troisième et dernière opération n'est pas moins utile que les deux premières. A leur sortie de la chambre humide, les vaisseaux lymphatiques des lambeaux cutanés ne sont pas encore apparents; en détachant de ceux-ci une tranche mince pour la soumettre à l'examen microscopique, on ne voit que les capillaires sanguins, qui le plus sou-

vent sont eux-mêmes pen manifestes. L'immersion est donc une opération complémentaire non seulement utile, mais d'une absolue nécessité. Chaque segment cutané dont l'épiderne se défache est lavé à grande eau, et tous les segments retirés de la chambre humide le même jour sont déposés dans un cristallisoire assez grand pour qu'ils puissent fotter librement dans le liquide dont il est rempli, et entrer en contact immédiat avec ce liquide par tous les points de leur surface papillaire.

L'immersion ne produit les résultats qu'on peut en attendre qu'après une durée de deux, trois ou quatre jonrs. Quelquefois, cependant, j'ai ru dés le premier jour, et même dés les premières heures, les vaisseaux lymphatiques apparatire cà et là; mais de semblables succès sonf des exceptions assez rares; car on ne rénssit qu'en faisant appel à plusieurs réactifs qu'on emploie successivement et qui exigent une expérience tonte spéciale.

Des la troisième jour, après avoir renouvels trois ou quatre fois le réactif, on peut commencer l'étude mircoscopique. Dans ce but, on détache avec le resoir de la surface papillaire du derme une tranche très mince de quelques millimétres carrès; on l'étale sur le porte-objet en tournant en hant sa face épidermique, et on l'examine à un grossissement de 400 diamètres (condince 2 et objectif 3 de Nachet). Le plus habituellement, toutefois, je n'emploie d'abord que l'objectif 3, qui donne un grossissement de 280 diamètres; il montre distincement le réseau des lacunes, et il a pour avantage de hisser pénétre beaucoup plus de lumière, et de permettre à l'observateur un coup d'œil d'ensemble; j'étudie ensuite plus complètement les détails de la préparation avec l'objectif 3. Afin de facilitler l'osage alternatif de l'un et de l'autre, ils sont montés sur un revolver, en sorte qu'on peut les utiliser tous les deux sans perte de temps.

La couche mince déstachée des lambeaux avec le rasoir est recouverte aussi d'une goutte d'acide chlorhydrique très dilué.

La solution pourra varier, du reste, au gré de l'observateur; il doit toujours avoir à sa disposition des solutions variant de 1000° au 1300° et additionnées ou non d'alcol. On peut se servir dans le même but de l'acide suffurique et de l'acide azotique; ils offrent à peu près les mêmes avantages que le précédent; cependant j'accorde la préférence à ce dernier. Tous les autres acides, et surtout l'acide acétique et l'acide comique sont à repousser. Il convient, toutefois, de faire une exception en faveur de l'acide chromique, dont je parlerai un peu plus loin.

Les segments cutanés soumis à l'action de l'acide chlorhydrique subissent, pendant la durée de leur immersion, des modifications qui se succèdent et se continuent indéfiniment; d'abord les origines des vaisseaux lymphatiques se dilatent et apparaissent en général le deuxième ou le troisième jour. Tantôt ce sout les tronses et troncelles qui se montrent les premiers; tantôt, an contraire, c'est par le réseau des nœuves et capilloules que débute l'apparition de ces vaisseaux. Daus certains cas plus heureux, le système lymphatique se montre simultanément dans toutes ses parties et tous ses détails. Quelles que soient celles de ses dépendances par lesquelles il s'annonce, la préparation se complète peu à peu, et bientôt, c'est-à-drie vers le quatrième ou le cinquième jour de l'immersion, elle arrive à son apogée. Ou a obtenu alors tout ce qu'elle donners. Si elle a réussi, elle ex très belle, très démonstrative, et les regards qu'elle captive ne s'en détachent qu'à regret. Si le succès est incomplet, on voit seulement les troncs, ou une partie de ceux-ci, ou bien çà et là le réseau des lacunes. Lorsqu'on ne distingue qu'à grand peine quelques troncelles, ou quelques lacunes, la préparation est manquée; il est inutile de prolonger l'immersion; le meilleur parti à prendre est de la recommencer.

Les premières origines du système lymphatique sont donc, je suppose, en pleine lumière; la préparation est aussi belle qu'elle peut l'être. Que va-t-elle devenir en prolongeant l'immersion? Peu à peu elle va s'altérer; le réactif qui d'abord avait produit d'heureux résultats, poursuivant son action, détruit presque fatalement son œuvre; et bientôt de cette préparation si nette et si instructive, il ne restera plus qu'une ombre, qui elle-même ne tardera pas à disparatire. Combien d'admirables préparations j'ai vu dépérir ainsi, en dépit de toutes les tentatives presque infinies que j'ai renouvelées de mille et mille manières pour les conserver! Actuellement encore, après tant d'années consercées à cette étude, je ne connais ancum liquide qui possède e privilège. Cependant, parmi les nombreuses réparations que j'avais déposées au palais de l'Exposition, en 1878, j'eu ai encore quelques-unes sur lesquelles je retrouve le réseau des lacunes et des capillaires qui en partent; mais elles a'not plus

leur beanté primitive. Perdant tout espoir de les conserver, j'avais pris le parti de les laisser sécher sur leur plaque de verre; et je fus fort surpris un jour de voir qu'en les humectant avec le liquide utilisé pour les obtenir, elles reprenaient eu partie leur premier aspect; j'en possède un certain uombre qui sont aînsi desséchées, et je les examine de temps en temps.

Actuellement, pour les conserver quelque temps, je les plonge dans l'acide chlorhydrique au 1300, l'equel peut être remplacé, je le répète, par l'acide suffurique ou par l'acide azotique; je les immerge ensuité dans l'acide chromique au 6000.
Dans ces liquides, elle se gorgett d'une quantité surabondante d'eu. et les emiliaires lymphatiques réfractent alors tellement
les rayons lumineux qu'ils u'arrivent plus jusqu'à l'œil de l'observateur. Afin de remédier à cet excès de dilatation, je retire
mes préparations du liquide dans lequel elles séjournent, et les expose à l'air libre dans un vase recouvert, les laissant tantot
quelques heures seulement fans extet seconde sorte de chambre humide, et tantot un et même plusieurs jours. Examinées de
nouveau, elles ontrepris alors leur transparence et la uetteté qui les distinguait dans les premiers temps. Afin d'appliquer ce procédé de conservation avec plus de ficilité et de régularité, je prends trois vases cylindriques semblables, aussi larges que hauts, du
diamètre de 20 centimètres; l'un coutient une solution d'acide chlorhydrique au 1300 que j'élève quelquefois au 1200°; le
second de l'acide chromique au 6000° ou 5000°; le troisiene reste vide; ces trois vases sont superposés pour occuper moins de
place, celui qui est vide occupant l'étage supérieur. Lorsque les origines des vaisseaux lymphatiques premuent une teinte
sombre presque noire, je jueç qu'ils sont trop dilatés par le liquide absorbé, et je fais passer alors mes préparations à l'étage
supérieur; puis je les réintroduis dans l'acide chlorhydrique et ensuite dans l'acide chromique, les faisant ainsi monter et
descendre tour à tour d'un ou de deux étages, selon l'état de la préparation. Ce procédé, jusqu'à présent, est celui qui m'a donné
les mellleurs résultats.

Pour l'étude des préparations immergées, j'emploie en général plusieurs réactifs dont je combine l'action et dont j'ai retiré souvent de très grands avantages. Après avoir examiné la coupe placée sur le porte-objet avec l'acide chlorhydrique étendu, jela traite par un réactif diais composé :

et j'ajoute à ce réactif un 100° ou un 50° d'alcool. Il donne en général de bons résultats. A celui-ci je fais succéder immédiatement l'acide chromique au 2000°; puis je reviens au précédent, et ensuité à l'acide chlorbydrique. J'ai souvent réussi par ce procédé à mettre en évidence les lacunes et les capillaires lymphatiques au moment où les préparations étaient retirées de la chambre humide. A ces réactifs on joindra encore le suivant qui a aussi de grands avantages, surlout au moment où les préparations sortent de l'acide chromique :

A la solution on ajoutera un 200º d'alcool, qui pourra être élevé jusqu'au 75º ou ahaissé jusqu'au 300º (1).

Tels sont les principaux détails qui se rattachent à l'emploi de mou procédé. Les observateurs qui voudront bien l'appliquer, en se confromant aux donuées que je vieus d'exposer, pourront constater dans toute sa réalité le vériable mode d'origine des vaisseaux lymphatiques; ils reconnaitront sans peine l'existence du réseau des lacunes et des capillicules; ils distingueront avec la même facilité les capillaires qui en partent et les troncules qui relient ces capillaires aux troncs sous-jacents.

J'ajonte que toutes les parties de l'enveloppe cutanée n'étant pas également favorables à cette étude, ils devront choisir d'abord celles sur lesquelles les premières radicules du système lymphatique sont les plus faciles à mettre en évidence. Je leur conseille de débuter par le pavillon de l'oreille et la partie médianc du cuir chevelu. Sur les paupières ils prendront de préférence le bord libre ou ciliaire qui se prête à de belles préparations.

L'injection faite, on enlève le bras, l'avant-bras et la main, la cuisse, la jambe et le pied, formant autant de segments distincts; on les place dans la chambre humide verticalement, les segments dans cette situation restaut libres de tout contact.

Le procédé que je viens de décrire n'est pas celui que j'avais employé il y a quelques années. Faisant alors exclusivement nasqe de l'acide arsénieux pour l'injection, les résultats que j'obtenais étaient le plus souvent bien différents de ceux auxquels je suis arrivé plus tard. Chœ le fectus particulièrement, l'usage exclusif de ce liquide ne permetait à l'éjiderme de se décoller que tardivement; les lambeaux placés dans la chambre humide y séjournaient longtemps. Durant ce long séjour, les capillaires et les roncules lymphatiques es remplissaient de cellules sphériques, finement granuleuses, du diamètre de 3 n à 9.c Se collibles, que je

<sup>(1)</sup> Ces réactifs ne sent pas les seuls dont je fins usage; j'en possède d'autres encore que je ferai connaître en décrivant les vaisseaux lymphatiques dans chacane des régions du corps.

montrais à M. Ch. Robin, ont été rattachées par l'habile histologiste à la classe des cellules végétales. Ce sont ces préparations que j'ai fait représenter dans les premières planches de mon Atlas des vaisseaux lymphatiques. Elles étaient très belles et se conservaient bien par voie de dessiccation, en sorte que j'en possède encore un assez grand nombre. Mais elles avaient le grand conservaient de ne pas montrer les lacunes, les capillientes et les capillaires qui en partent; elles n'étaient donc pas concluantes au point de vrue de l'origine de ces vaisseaux. J'ai pu cependant affirmer alors nettement ce mode d'origine, parce que, indépendamment des préparations de ce genne, j'en possèdais d'antres dans lesquelles ces cellules végétales n'existaient pas, et sur lesquelles le résean des lacunes et capillicules se montrait très clairement.

pas, et and requirement of connaître ces cellules régétales; car dans le procédé que je recommande pour le fœtus, ou les voit assez Il importe de connaître ces cellules régétales; car dans le procédé que je recommande pour le fœtus, ou les voit assez fréquemment envahir un certain nombre de capillaires et de tronculee lymphatiques; parfois aussi on les rencontre sur certains points chez l'adulte.

Je m'empresse d'ajouter que mon procédé est loin d'être infaillible. Son application chez l'adulte, alors même qu'elle est faite dans les meilleures conditions, peut rester sans résultat. Mais on réussit cependant asses souvent pour observer avec une parfaite clarté toutes les dispositions si compliquées que présente le système lymphatique à son point de départ. Les observateurs qu'onsentiront à en faire usage dans leurs recherches ne conserveront sur ce point aucun doute.

Pourquoi l'insuccès est-il si fréquent? Parmi les canses auxquelles on peut l'attribuer, il en est qui me sont inconnues. Mais il en est aussi que je puis déterminer. Ainsi la température exerce sur les préparations de cet ordre une très grande influence; elles réussissent beaucoup mieux en été qu'en hiver. Une température de 30 à 32 degrés est celle qui permet d'obtenir les réuslitats les plus satisfaisants. Plus le thermomètre descend et plus aussi les succès deviennent difficiles. Mais peut-être pourrait-on éviter les manvais effets du froid en plaçant les chambres humides dans des couveuses qui permettraient de les maintenir à une température constante de 30 degrés. Je viens de commencer quelques essais pour juger des avantages qu'elles semblent promettre.

Une seconde cause qui mérite aussi d'être signalée, c'est le développement des moisissures à la surface des lambeaux renfermés dans la chambre humide, lesquelles se multiplient d'autant plus que l'épiderme est plus lent à se détacher. Il est fréquent d'observer à la surface libre des lambeaux des microzyma de cinq ou six espèces différentes, qui quelquefois recouvrent à peu près complètement cette surface. D'autres fois les microzyma se montrent seulement cà et là; la préparation dans ce caspeut être conservée et utilisée, si d'ailleurs les vaisseaux lymphatiques sont en voie d'apparition.

Mais de toutes les causes qui mettent obstacle au succès, la plus redoutable, et malheureusement aussi la plus fréquente, c'est la présence des Bactéridies; elles se développent de proche en proche dans toutes les dépendances du système lymphatique, et en si grand nombre qu'elles les remplissent, puis les altèrent profondément. On les voit alors se raiger parallèlement dans les lacunes et capilleules, comme de courts bâtonnets, et se toucher en se pressant de toutes parts. Lorsque leur invasion est récente, on peut enocre obtenie le réseau des facunes qui, dans certains cas, dévent timé puls avédient, ces lacunes offrant alors une teinte sombre et presque noire, qui leur permet de se détacher nettement sur le fond transparent de la préparation. L'épiderme, pendant les chaleurs de l'été, se décollant plus rapidement, on a moins à redouter les ravages de ces parasites, qui perpésentent les agents acifis de toute putréfaction. Il est digne de remarque que les Bactéridies, si abondantes dans le système lymphatique, ne se développent pas dans les capillaires sanguins, ou ne s'y développent qu'en très petit nombre. J'ai bien souvent constaté qu'ils es étaient tout à fait dépourvus, tandis que dans les capillaires lymphatiques elles se montraient par grandes légions, formant des séries inintervompues et les remplissant au point de les dialect, (el. XIX, fig. 10.).

En ramenant le procédé que je viens de décrire à ses termes les plus simples, il peut être résumé en définitive dans les six propositions qui suivent:

4º Injecter dans l'appareil de la circulation une solution d'acide chlorhydrique au 1300, additionné d'un 400° d'alcool, s'il s'agit d'un fectus ou d'un enfant; et une solution de ce même acide au 1000°, additionné d'un 10° d'acide aresineux, d'un 300° d'alcool, lorsqu'il s'agit d'un adulte; la quantité de liquide à lujecter chez ce dernie est de 4.12 à 5 lirresi.

2º Placer les lambeaux cutanés pris sur le sujet injecté, dans une chambre humide, sur une plaque de liège dont la surface inférieure est en contact avec une couche d'acide chlorbydrique au 800°;

3° Retirer ces lambeaux lorsque l'épiderme a perdu toute adhérence, les laver et les immerger dans une solutiou d'acide chlorhydrique au 1300° avec addition d'un 400° d'alcool, en renouvelant le liquide au moins toutes les vingt-quatre heures;

4 Détacher de ces mêmes lambeaux, vers le deuxième ou troisième jour de l'immersion, une tranche mince de quelques millmêtres corrès, qu'on examine à un grossissement de 300 à 400 diamètres, après l'avoir recouverte d'une goutte d'acide chlorhydrique un 1309 dellitonné, aussi d'un 400 d'alcool:



5º Pour suivre les trones lymphatiques dans toute l'étendue de leur trajet, injecter le système artériel avec l'acide arsénieux, attendre que la desquanation se produise, piquer ensuite les réseaux d'origine avec la pointe du tube à injection mercurielle, puis les découvrir près de leur origine, et faire pénétrer directement le mercure dans leur carité si le métal n'est pas arrivé d'emblée jusqu'anx gandions:

6º Afin de conserver, au moins pendant quelque temps, les préparations réussies, les placer dans une solution d'acide chlorhydrique, on asolique au 1300°, et les plonger ensuite dans l'acide chromique au 6000° ou 3000°. Plus tard, lorsque les origines du système lymphatique seront trop dilatées par le liquide absorbé, les exposer au contact de l'air dans un vase fermé, puis les replacer successivement dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide chromique, en continuant à les transvaser ainsi pendant tout le temps qu'on désirera les conserver.

B. Procédes à mettre en usage pour suivere les vaisseaux lymphatiques depuis leur origine jusqu'à leur terminaison. — Ces vaisseaux étant transparents et invisibles, le premier but que doit se proposer l'anatomiste pour les suivre dans leur trajet est de les rendre accessibles à la vue. Ce but ne peut être atteint que par trois moyens: 1º en modifiant le liquide qu'ils contiennent, c'est-à-dire en lui communiquant une certaine opacité; 2º eu agissant sur leurs parois de manière à supprimer aussi en partie leur translucidité; 3º en les injectant.

Le premier procédée et le second sont applicables aux vaisseaux lymphatiques de la peau pris à leur origine. Celui que j'ai précédemment décrit a pour résultat de communiquer aux granulations des lacunes une teinte d'un brun clair; toutes ces granulations offirant la même coloration, et formant par leur ensemble autant de corpuscules à bords bien délimités, les lacunes et les canalicules ainsi modifiés dans leur contenu, deviennent plus ou moins distincts selon que le contenu est plus ou moins coloré. Quant aux capillaires, aux troncules et aux troncs situés dans l'épaisseur du derme, c'est à la coloration de leur endottie-lium qu'ils sont redevables de la netteté avec laquelle ils se manifestent. Sous l'influence des réactifs mis en uasge leur protophasma se colore et prend une nuance d'un brun jaunatre, ainsi que le noyau des cellules. Ici encore ce sont les granulations qui se colorent; aussi peut-on alors les distinguer très clairement avec un grossissement de 300 à 400 diamètres. Le noyau entouré de toutes partis par le protophasma n'est pas apparent en genéral, ou ne l'est que très faiblement, les granulations environnantes les masquant en partie, et ses granulations propres se confondant alors avec ces dernières. Toutes les radicules par lesquelles le système lymphatique prend naissance dans la peau, sont donc remarquables par l'aspect finément granulé qu'elles présentent, et leur couleur d'autant plus jaune qu'elles deviennent plus évidentes.

Ainsi c'est en agissant sur les grauntations flottantes du réseau des lacunes, que les réactifs les font apparaître, et en colorant les grauntations du noyau et du protoplasma des cellules endothéliales qu'ils mettent aussi en lumière les capillaires, les troncelles, et les tronces qui en partent. Ce procédé est préférable au nitrate d'argent qui ne montre ni le noyau, nit pertoplasma, des cellules endothéliales. Ce dermier réactif a le grand avantage, il est vrai, de faire apparaître l'enveloppe de ces cellules. Mais les premières radicules des vaisseaux lymphatiques de la peau étant superposées en grand nombre dans la conche superficielle du ferme, les préparations obtenues par ce procédé, ne peuvent rien nous apprendre sur la disposition relaitre des capillaires, des troncules et des tronces dans lesquels circule la lymphe. Les réactifs que j'ai fait connaître laissent voir au contraire toutes ces premières radicules dans leurs rasports et leur continuité. Leur action est limité du reste à la superficie du derme; elle ne s'étend jamais jusqu'aux troncs qui rampent dans la couche cellulo-graisseuse sous-cutante. Comparez cette couche superficielle à la couche profonde: en s'arrêtant sur la première, le regard est comme ébloui par une profusion de vaisseaux anastomosés; sur la seconde il ne découvre que des fibres élastiques, et des fibres de tissu conjonctif. Ancun fait ne démontre d'une manière plus saisssante la parfaite indépendance de ce tissu et du système lymphatique.

Les réactifs que j'ai conseillés n'agissant pas sur les troncs lymphatiques sous-cutanés et le procédé de l'argentation ne s'appliquant qu'à des parties, ou particules détachées de l'enveloppe tégumentaire, les injections restent jusqu'à présent la seule méthode qui permette de poursuivre ces troncs dans leur rujet. Pour les découvrir, Mascagni nipetait une solution de gélatine dans les artères. La solution passit par voie de transsudation dans les troncs lymphatiques, puis se coagulait, en sorte que ceux-ci conservaient leur forme et leur calibre, ce qui permettait de les reconnaitre à l'œil un après avoir incisé la peau. Ce procédé avait l'inconvénient de ne prendre les troncs qu'à une assez grande distance de leur origine. Aujourd'hui il est abandonné. En piquant avec la pointe d'un tabe à injection mercurielle le réseau lymphatique du derme, le métal passe dans les troncs qui en partent, et s'avance sur la plupart des régions jusqu'aux ganglions dans lesquels ils se terminent. Mais sur les membres où ceux-ci parcourent un très long trajet, la piqûre des réseaux d'origine n'est plus suffisante. Le mercure s'arrête après avoir partieur de certaine distance, et pour le faire cheminer jusqu'aux ganglions il faut les découvrir et les injecter comme le faissint

Mascagni; seulement la présence du mercure rend leur découverte beancoup plus facile. L'injection de ces troncs sur certaines parties du corps comprend donc deux temps: on injecte d'abord le réseau qui donne naissance à ceux-ci, puis on les découvre et on les injecte ensuite. Cette double injection est fondée sur des principes utiles à connaître; je les exposerai brièvement.

a. Injection des réseaux d'origine. — Cette injection est facile sur certaines régions, ou certains organes, difficile sur d'autres et presque impossible sur la plus grande partie du tronc et des membres. Jui décrit sous le nom de points d'élection les parties dont les réseaux se laissent facilement pénétre par le merure. J'aurai soin de les menionner en abordant l'étude des vaisseaux de chacune de ces parties. Mais dès à présent je puis citer comme particulièrement favorables à l'injection, les organes génitaux externes des deux sexes, le cuir chevelu chez le feuts, la paume des mains et la plante des pieds chez l'adulte. Cette injection cependant n'est facile qu'à certaines conditions sur lesquelles je dois m'arrêter un instant.

Pour la paume des mains et la plante des pieds, dont l'épiderme est très épais, la première condition qui s'impose à l'anatomiste est une desquamation préalable. On ne peut la confier à la putréfication; car alors le mercure en séjournant dans les réseaux ne tarde pas à noirier, et perd ainsi son principal avantage; d'ailleurs il ne pénêtre alors très souvent qu'avec difficulté, et l'injection s'accompagne très souvent de ruptures des vaisseaux, d'où autant d'épanchements. La macération est un moyen plus défecteux encore qu'il faut repouser d'une manière absolue. Pour réaliser la desquamation du derme dans les meilleures conditions, le sujet, représenté par un adulte jeune et maigre, sera injecté avec l'acide arsénieux. Quatre litres suffisent; une quantité plus grande de liquide, loin d'avancer le moment où l'épiderme se décolle, le retarderait au contraire. Après l'injection les mains et les pieds sont recouverts d'un linge ou d'une envelope quelconque, aînt de prévenir l'évaporation qui pourrait être suivie de la dessication partielle des doigts et des orteils. Dans l'espace de 8 à 10 ou 12 jours la desquamation a lieu. On doit attendre qu'elle soit complète; elle commence par la face dorsale, et se termine par la face palmaire ou plantaire.

Lorsque l'épiderme ne présente plus aucune adhérence avec les parties sous-jacentes, on l'enlève; puis on lave à grande eau ja main ou le pied; on l'essuie, et on procède immédiatement à l'injection. L'appareil, ou le tube utilisé dans ce but est si connu que je ne crois pas devoir en faire ici la description ; le lecteur trouvera d'ailleurs dans mon Traité d'anatomie descriptie tous les détails qui le concernent. La partie importante de ce tube consiste dans le robinet qui sera ouvert et fermé à l'aide d'un long levier traversant l'ave de rotation. Les mouvements de cet ave seront à la fois très doux et très fàciles; c'est dans cette douceur contradant avec une coclusion parfaite que réside toute la perfection du robinet.

Le tube en verre qui s'adapte à l'ajutage du robinet est fixé à cet ajutage par sa grosse extrémité, et ensuite effilé en pointe conique à son extrémité libre. On ne trouve nulle part ces tubes effliés. Ceux qu'on vend dans le commerce et même ceux qui se vendent malgré moi, sons mon non, sont out à fait détestables. Il faut de toute nécessité que l'anatomiste apprenne à les effiler lui-même en se servant d'une lampe à alcool; il réussirs anns beaucoup de peine après quelques essais. La point du tube sera rectiligne, conique et assez courte, afin de la rendre moins fragile. Il importe d'avoir tonjours à sa disposition une demi-douraine d'ajutages, portant cbacun un tube effilé, et de mettre tous ces tubes en bon état avant de commencer l'injection, afin de pouvoir remplacer aussitôt celui dont la pointe se brise, accident assez fréquent.

La pointe du tube est enfoncée dans la couche superficielle du derme, sous un angle très aigu. On ouvre ensuite le robinet avec l'extrémité de l'index de la main droite, lequel reste libre pour cet usage, les deux doigts suivants et le pouce étant utilisés pour tenir le robinet et le diriger au moment oi l'on pique le derme. Le robinet ouvert, le métal pénètre presque aussitôt dans le se mailles du réseau qui a été piqué. Les capillaires lymphatiques qui le composent sont si nombreux que la pointe du tube s'eugage dans la cavité de l'un d'entre eux, après en avoir traversé plusieurs. Si la pénétration n'a pas eu lieu, le mercure reste dans le tube ou s'évanche autour de la piqu'ne, et celle-ci est à recommencer. Si au contraire la piqu'ne est pénétrante, le métal se répand dans les mailles du réseau, cheminant avec une rapidité extréme dans tous les vaisseaux qui le composent; la peau se recouvre d'une lamelle argentée qui s'agrandit du centre à la circonférence, et bientôt l'injection passe des réseaux dans les premiers troncs, qui se remplissent, mais seulement à leur point de départ. En général, plusieurs piqu'res sont nécessaires. Cependant il couvient de les multiplier le moins possible, le liquide injecte resortant par les premières piqu'res, et ne s'avançant plus alors ni dans le réseau, ni dans les troncs. On s'attachera donc à faire la première piqu're dans la meilleure condition possible. Avec une seule piqu're heureuse on peut injecter presque tout l'immense réseau de la plante du pied; la préparation offre alors un très bel aspect.

Après avoir injecté les régions plantaire et palmaire, on injecte les orteils et les doigts en piquant les parties latérales de la dernière phalange.

Les réseaux injectés, on découvre les troncs sur la région dorsale du métacarpe et du métatarse, et on introduit la pointe

du tube dans trois de ces trones, un médian et deux latéraux. Ces trois injections suffisent pour faire pénétrer le mercure dans tous les vaisseaux sous-cutanés du membre; le métal arrive alors sans peine, et presque d'emblée jusqu'aux ganglions.

Sur les organes génitaux externes et toutes les autres régions du corps, l'épiderme étant plus mince, une desquamation préalable n'est pas nécessaire. A ce premier avantage s'en joint un second, le liquide injecté passe en général sans difficulté des réseaux aux ganglions correspondants, et l'opération se trouve ainsi beaucoup simplifiée.

Le cuir chevelu chez l'adulte se prête mal aux injections mercurielles; le métal s'épanche le plus habituellement; et lorsqu'il pénètre dans les troncs il ne les remplit pas, en général, jusqu'à leur terminaison; les préparations sont donc peu satisfaisantes. Mais il n'en est pas ainsi chez le fœtus. En piquant la partie médiane du cuir chevelu, après l'avoir rasé, on voit à l'instant même les réseaux se remplir, et les troncs s'injecter jusqu'aux ganglions les plus prochains.

Les réseaux lymphatiques du pavillon de l'oreille sont difficiles à injecter. Ceux des lèvres et surtout ceux des paupières le sont plus encore.

L'injection terminée, on incise les téguments, et on les eulève en procédant des réseaux d'origine vers les ganglions. Les vaisseaux lymphatiques sous-cutanés se montrent alors dans toute l'étendue de leur trajet. Il importe de ne pas trop les disséquer; car chemin faisant les troncs reçoivent de la peau qui les recouvre une foule de troncules; en coupant ceux-ci à une certaine tistance de leur embouchure, le mercure contenu dans les troncs ne s'échappe pas; mais il s'écoule au contraire cà et là, de leur cavité, lorsque leurs affluents sont incisés trop près de leur terminaison.

Les préparations, si on désire les conserver, seront maintenues dans une position horizontale pendant la durée de leur dessiccation. Aussitôt que ce moment arrive, et même un peu avant, on les ramène à la direction verticale. Pour donner aux vaisseaux lymphatiques des membres un aspect plus avantageux, qui rappelle l'état normal, l'anatomiste incise le plan aponévrotique sur lequel ils reposent. Cette large incision longitudinale permet d'extraire toutes les parties molles qui entourent les os; on les remplace par du crin sur lequel les aponévroses sont ensuite recousues, en conservant au membre son mode de conformation. Ces préparations très belles ne se font pas sans occasionner des solutions de continuité qui donnent issue au mercure, en sorte que les vaisseaux, bien remplis avant l'extirpation des parties molles sous-jacentes, sont le plus souvent à peu près vides vers la fin de l'opération. On pourrait croire la préparation perdue. Mais il n'en est rien. En prévision de cet accident presque inévitable, j'ai imaginé d'introduire dans deux ou trois trones du pied ou de la main la pointe conique d'un tube en verre que je retire lorsque ces trones se sont desséchés sur chaque pointe; ils restent ainsi béants sans que le mercure s'écoule, le métal étant sontenu, par les valvules; ce sont trois orifices, ou trois portes ouvertes par lesquelles on réintroduit le mercure, aussi souvent que les fuites se produisent; à l'aide de cet artifice on finit par obtenir un succès complet.

Au lieu d'enlever la pean et de laisser les vaisseaux appliqués sur les aponévroses, on peut la conserver avec les vaisseaux adhérents à sa face profonde. Dans ce but, l'enveloppe cutanée des membres est retournée à la manière d'un doigt de gant depuis l'aisselle et le pli de l'aine jusqu'au poignet et jusqu'aux malléoles. Les ganglions axillaires et inguinaux sont conservés, ainsi que toute la couche adipeuse sous-cutanée qu'on sépare des aponévroses avec d'extrèmes ménagements, afin de ne diviser aucun tronc lymphatique. La peau, après avoir été retournée jusqu'à l'extrémité du membre, est ensuite ramenée à sa direction primitive. On adapte alors à son extrémité supérieure une plaque de liège, circulaire, sur la circonférence de laquelle les téguments sont fixés d'abord avec des épingles, puis avec un lien fortement serré. Cette plaque est traversée à son centre par un tube à insufflation, muni d'un robinet. En insufflant le membre, ainsi réduit à son enveloppe tégumentaire, on voit celui-ci reprendre exactement sa forme. Il n'y a plus alors qu'à attendre la dessiccation si les vaisseaux lymphatiques ont été préalablement remplis, ce qui est préférable. Mais on peut aussi ne les injecter qu'après l'insufflation; seulement on agit alors un peu en aveugle, tandis que si l'injection l'a précédée, on constate, en retournant la peau, l'état des troncs lymphatiques; et lorsqu'ils sont incomplètement injectés, on procède à de nouvelles piqures qui font progresser le mercure jusqu'aux ganglions. Ce second mode de préparation est surtout applicable au fœtus et à l'enfant. Chez l'adulte on réussit plus rarement à remplir tous les troncs jusqu'à leur terminaison.

C. Aspect sous lequel se présentent les capillaires sanguins et lymphatiques lorsqu'on les soumet à l'action des réactifs précédemment décrits. — Les réactifs destinés à mettre en évidence les origines des vaisseaux lymphatiques, ne sont pas sans action sur les capillaires sanguins. Ils impriment aux uns et aux antres de remarquables modifications, qui permettent de les distinguer. Je m'attacherai d'abord à définir les attributs caractéristiques des capillaires sanguins; nous les comparerons ensuite à ceux des capillaires lymphatiques et nous pourrons ainsi reconnaître combien ils diffèrent. a. Caractères propres aux capillaires sanguins. — Parmi ces caractères il en est qui sont inhérents à leur conformation extérieure et d'autres qui se rattachent à leur structure (1).

1º Caractères extérieurs. — Les capillaires sanguins des papilles du derme different beaucoup sous ce point de vue selon les régions. Sur celles où ils affectent la plus grande simplicité, comme le tronc, la cuisse et le bras, l'avant-bras et la jambe, le cou, le cuir chevelu, le pavillon de l'oreille, etc., ils revêtent la forme d'une anse dont la concavité regarde l'axe du corps, et dont les deux moitiés sont plus ou moins parallèles. Le sommet de la convexité de l'anse est très rapproché du sommet de la papille. Son calibre offre en général assez d'ampleur pour qu'elle tienne une large place daus la saillie dont elle dépend. Ce calibre est du reste régulier ou uniforme dans tout son trajet. Quelquefois ses deux chefs s'entre-croisent; l'anse prend alors la forme d'un 8. Sur certains organes tels que la face dorsale des doigts et des orteils, et quelques autres, l'anse se contourne davantage et se complique. Ses deux moitiés s'anastomosent; au lieu d'une anse il en existe parfois deux, et les capillaires prennent une direction plus ou moins sinueuse. Sur d'autres, parmi lesquels je dois mentionner plus particulièrement les lèvres, la paume des mains et la plante des pieds, la surface du gland, le mamelon, les capillaires sanguins des papilles sont plus nombreux encore et plus anastomosés; ils prennent l'aspect d'un véritable plexus qui semble remplir toute la papille, en sorte qu'en la considérant, on serait tenté de croire que la place fait défaut pour les vaisseaux lymphatiques. Mais au milieu de toutes ces variétés il est trois caractères qui dominent tous les autres et qui distinguent plus particulièrement les capillaires sanguins : disposition en anse, ampleur de leur calibre, forme cylindrique, tels sont les attributs extérieurs qui leur sont propres.

2° Caractères histologiques. — Si on les considère dans leur structure, d'autres attributs plus importants viennent frapper les regards de l'observateur. On remarque sur toute l'étendue de leur trajet des noyaux présentant un diamètre de 3  $\mu$  à 4  $\mu$ , ovoïdes et finement granuleux. Ces noyaux restent séparés les uns des autres par une distance à peu près égale ; ils ne se touchent presque jamais. On pourrait les prendre au premier aspect pour des globules sanguins; mais ils sont plus petits que ceux-ci, non circulaires et granuleux ; ils en diffèrent donc très notablement. Leur situation régulièrement espacée, leurs dimensions, leur forme et leur texture dénotent bien manifestement qu'on doit les rattacher aux cellules endothéliales ; ils représentent les noyaux de ces cellules. Autour de ces noyaux on distingue des granulations très minimes, juxtaposées, d'égales dimensions, et d'une teinte jaune paille ; ce sont les granulations du protoplasma de ces mêmes cellules. Mais on n'aperçoit pas l'enveloppe de celles-ci. Les réactifs qui montrent les capillaires lymphâtiques exercent donc sur les capillaires sanguins une action diamétralement opposée à celle du nitrate d'argent. Celui-ci fait apparaître les cellules, et laisse dans l'ombre leur contenu ; les précédents au contraire mettent en lumière ce contenu et n'ont aucune influence sur l'enveloppe. L'apparition des noyaux et du protoplasma qui les entoure est ici un phénomène de la plus haute importance ; car par sa netteté il accuse clairement la présence des capillaires sanguins. Dès qu'on aperçoit sur le champ de la préparation, les noyaux, ou seulement quelques-uns d'entre eux, il n'y a plus lieu de conserver aucun doute sur la nature du capillaire qui vient d'apparaître ; c'est un capillaire sanguin; aucune confusion n'est possible à cet égard.

b. Caractères propres aux vaisseaux lymphatiques. — Considérés dans leur mode de conformation, ces vaisseaux sont représentés à leur origine par le réseau des lacunes et capillicules qui constitue un de leurs attributs les plus caractéristiques. De ce réseau partent des capillaires très courts, de calibre inégal et irrégulier, que forment les lacunes en se continuant entre elles. A ceux-ci succèdent des troncules dans lesquels s'ouvrent, sur toute leur longueur et tous les points de leur contour, des capillaires et des lacunes. Une telle disposition diffère si notablement de celle que nous offrent les vaisseaux sanguius que toute confusion est réellement impossible (2).

D'autres différences se rencontrent lorsqu'on compare la structure des deux ordres de vaisseaux. Les lacunes et les capillicules renferment des granulations nombreuses, plus volumineuses et plus apparentes que celles des cellules endothéliales des capillaires sanguins. Les capillaires, les troncules et les troncs lymphatiques présentent aussi des granulations, mais beaucoup plus petites que les précédentes, et uniformément réparties. Celles-ci dépendent également des cellules endothéliales tapissant leurs parois; elles revêtent l'aspect d'une couche finement sablée, et de couleur jaunêtre.

Si maintenant nous comparous au point de vue de leur structure les vaisseaux sanguins et lymphatiques, nous trouvons, comme caractère essentiel: du côté des premiers, des noyaux ovoïdes, granuleux, également espacés, et autour de ceux-ci, dans leurs intervalles, de fines granulations; du côté des seconds nous trouvons aussi ces mêmes granulations; mais ou n'aperçoit pas de noyaux. Vus au microscope sur une préparation obtenue à l'aide des procédés précédemment mentionnés, les capillaires sanguins

<sup>(1)</sup> Pl. XIX, fig. 5, A, B, et fig. 11, 12. 13, 14. (2) Pl. XIX, fig. 5 et 14.

seront donc facilement reconnus à leurs dimensions plus grandes, à l'uniformité de leur calibre, à leur disposition plus simple, et surtout aux noyaux ovoïdes très visibles de leurs cellules endothéliales. On reconnaîtra les vaisseaux lymphatiques au réseau que forment leurs lacunes, à l'eur multiplicité et à l'extrème intrication de leurs premiers radicules, à l'absence de noyaux sur leurs parois, et enfin à l'aspect jaunâtre, finement et uniformément granulé de celles-ci.

Les deux ordres de capillaires ne se voient simultanément, du reste, que dans de rares circonstances. Au début de l'immersion, et pendant un ou deux jours on n'observe en général que les anses des capillaires sanguins dont les noyaux ovoïdes sont alors bien distincts. Plus tard, apparaissent les vaisseaux lymphatiques qui les recouvrent, les voilent et les enlacent de toutes parts, en sorte qu'ils disparaissent et si complètement, qu'on ne peut plus en distinguer aucune trace.

L'observateur qui a pris connaissance de la conformation, de la disposition et de la structure propres aux uns et aux autres ne saurait donc les confondre (1).

J'ai exposé précédemment les principaux détails qui se rattachent à mes procédés d'étude. Mais il en est quelques autres encore qui sont plus spécialement relatifs à certaines parties de l'enveloppe cutanée. Je les mentionnerai lorsque j'aborderai la description de celles-ci.

# § II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA TÊTE ET DU COU

Le tégument externe présente sur la tête une disposition plus compliquée que sur les autres régions du corps. Il prend part à la constitution d'organes très différents par leur destination, et se divise ainsi en un certain nombre de petits départements que nous passerons tour à tour en revue. Je décrirai d'abord les vaisseaux lymphatiques de l'oreille externe, puis ceux des paupières, du nez, des lèvres, des joues et du menton. Je terminerai par le cuir chevelu et les téguments du cou

## A. - Vaisseaux lymphatiques de l'oreille.

Aucune partie de la surface d'un corps n'est aussi favorable que le pavillon de l'oreille pour l'étude de ces vaisseaux. Avec le procédé que j'ai décrit on les met très facilement en évidence. Lorsqu'on se propose d'en prendre connaissance, c'est donc par l'oreille externe qu'il convient de débuter. L'observateur aura le choix entre le fœtus, l'enfant et l'adulte; mais comme il est plus facile de se procurer des fœtus et des enfants, cœux-ci n'étant pas utilisés pour les dissections et les opérations, c'est sur des sujets de cet âge qu'on les observera le plus ordinairement. Le procédé à suivre est très simple : il consiste à injecter, par l'une des artères carotides primitives, une suffisante quantité d'acide chlorhydrique au 1500°, additionné d'un 400° d'alcool; à mettre l'oreille et les autres dépendances de l'enveloppe cutanée dans une chambre humide pendant quelques jours; et à l'immerger après la desquamation dans la même solution non alcoolisée.

L'immersion est suivie d'une rapide et abondante absorption du liquide ambiant; la peau double et triple d'épaisseur; elle se tend; et si la préparation reste soumise trop longtemps à l'action du réactif on la voit souvent se tuméfier, se crevasser, se ramollir, puis subir finalement une sorte de liquéfaction.

Lorsque la préparation prend cet aspect, on la retire de ce premier réactif pour l'immerger dans la solution suivante:

| Bichromate de potasse au 750°. |  | , |  |  | 1 partie |
|--------------------------------|--|---|--|--|----------|
| Acida chlorhydriana an 4500*   |  |   |  |  | 9 —      |

On peut aussi ajouter au liquide injecté un 10 de bichromate de potasse. On prévient, à l'aide de cette simple modification, l'imbibition exagérée de la peau, et on obtient aussi de très belles préparations.

Les vaisseaux lymphatiques apparaissent très rapidement. Au moment où la préparation sort de la chambre humide, en arrosant la couche mince qui en a été détachée avec des ciseaux, d'une goutte d'acide chlorhydrique au 1500°, on distingue dejà les capillaires et les troncs qui se montrent de la manière la plus nette dans l'espace de quelques heures. Ces préparations sont faciles et réussissent presque toujours lorsque l'immersion est bien conduite.

Le même procédé s'applique aux enfants de quelques années. Les préparations réussissent également bien, et sont même plus belles encore, le pavillon de l'oreille et les vaisseaux lymphatiques étant plus développés.

Chez l'adulte on pourra faire usage aussi pour l'injection de l'acide chlorhydrique au  $1500^{\circ}$  additionné d'un  $10^{\circ}$  de bichromate de potasse au  $750^{\circ}$  ou au  $500^{\circ}$ ; très souvent je compose ainsi le liquide à injecter :

On voit que la proportion d'acide chlorhydrique est alors plus forte. Elle doit l'être constamment en effet lorsqu'on l'associe à l'acide arsénieux. J'ai du reste beaucoup varié cette proportion, et j'ai rénssi avec toutes mes combinaisons; mais le succès n'est pas aussi habituel et aussi complet que chez le fœtus et l'enfant.

La préparation terminée pour tenter de la conserver, on la plonge dans l'acide chromique au 7000°, et de temps en temps on la retire pour la placer dans un vase clos, sans liquide, afin de permettre à l'excès d'eau dont elle est pénétrée de s'en échapper sous forme d'évaporation.

a. Origine des vaisseaux lymphatiques de l'oreille externe. — Parmi ces vaisseaux il en est qui naissent des papilles et des espaces interpapillaires; d'autres proviennent des follicules pilo-sébacés.

Dans chaque papille il existe un réseau de lacunes qui en occupe toute l'épaisseur. Ces lacunes se trouvent situées par conséquent sur des plans différents; il en est de superficielles, de plus profondes et de centrales. Toutes se continuent entre elles. De ce réseau, présentant l'élégance et la délicatesse d'une dentelle, partent les capillaires lymphatiques (1). Ceux-ci, formés par des lacunes allongées, ou par des lacunes soudées entre elles, sont très courts, et s'ouvrent presque aussitôt dans un troncule qui est tantôt unique, tantôt double ou triple. Dans leur cavité viennent s'ouvrir non seulement les capillaires lymphatiques, mais la plupart des lacunes environnantes. Ils répondent quelquefois au grand axe de la papille ou bien à sa périphérie, mais occupent le plus souvent une situation intermédiaire. Leur direction peut être rectiligne, flexueuse ou arciforme; elle varie à l'infini. Très fréquemment le troncule prend la forme d'une anse qui rappelle celle des capillaires sanguins, dont elle diffère seulement par son calibre plus petit.

Le réseau de lacunes qu'on remarque dans les espaces interpapillaires se continue avec celui des papilles; il comprend aussi plusieurs plans.

Tous les follicules pilo-sébacés présentent un réseau semblable qui recouvre complètement leurs parois. De ce réseau naissent plusieurs troncules, obliquement ascendants; ils se terminent dans le tronc le plus rapproché de l'embouchure des ollicules. Sur les bonnes préparations ce réseau et ces troncules se voient avec une netteté parfaite. La tranche détachée avec le rasoir étant extrèmement mince, la cavité des follicules pileux se trouve assez souvent sectionnée, en sorte que sa partie superficielle est seule visible. Pour la voir dans son intégralité on donnera à la coupe un peu plus d'épaisseur; ses parois apparaissent alors d'autant plus clairement que sa partie profonde, toujours très mince, est parfaitement transparente.

Les troncs dans lesquels se rendent tous les troncules émanés de la peau serpentent sous la base des papilles, ou dans leurs intervalles et autour de l'embouchure des follicules pileux (2). Ceux qui entourent ces follicules en sont plus ou moins rapprochés. Ces troncs s'anastomosent et forment ainsi un riche plexus à mailles extrêmement irrégulières. Tous n'occupent pas le même plan; il en est de superficiels et de profonds, en sorte qu'ils se croisent sur un grand nombre de points. La plupart sont flexueux et plus ou moins contournés, soit dans le sens parallèle à la surface de la peau, soit dans un sens perpendiculaire ou oblique à celle-ci. Dans les mailles qu'ils circonscrivent on voit le réseau des lacunes profondes, duquel naissent des troncules qui après un court trajet s'ouvrent dans leur cavité; ils reçoivent en outre l'embouchure d'un grand nombre de lacunes qui les entourent de tous côtés en leur formant une sorte de gaine (3).

L'examen microscopique permet en résumé de constater sur l'oreille externe : 1° un plan superficiel, composé de lacunes, de capillicules, de capillaires et de troncules, lequel s'étend sur les parties rentrantes comme sur les parties saillantes, et se montre partout continu; 2° un plan profond représenté par les troncs lymphatiques, par les lacunes comprises dans leurs mailles et par les troncules qui partent de celles-ci. Ces deux plans qu'aucune ligne de démarcation ne sépare se voient sans difficulté aucune et dans leurs moindres détails.

b. Trajet et terminaison des troncs. — Chez l'adulte ces troncs se remplissent assez facilement, lorsqu'on pique la surface du derme, après sa desquamation sur un sujet injecté avec l'acide arsénieux. Après les avoir remplis de mercure on les découvre en culevant les téguments de la face interne du pavillon et en procédant à leur dissection de dedans en dehors ou du conduit

<sup>(</sup>i) Pl. XVII, fig. 4, 5, 6, 10 et 11.

<sup>(2)</sup> Pl. XVII, fig. 2.

<sup>(3)</sup> Pl. XVII, fig. 2, 7, 8, 9.

auditif externe vers l'hélix. Ceux qui répondent à la face externe ou antérieure du pavillon font saillie sons la peau; ils se voient en général sans préparation; cependant pour les mettre mieux encore en évidence on pourra l'enlever aussi. Ces trones considérés dans leur direction et leur terminaison forment trois principaux groupes qu'on pent distinguer en antérieur, postérieur et inférieur.

Les trones du groups antérieur tirent leur origine : 1° de la conque et du conduit auditif externe; 2° de la cavité de l'anthélix et de la première moité de l'hélix. Ceux qui viennent de la conque et du conduit auditif se portent directement et horizontslement en avant; ils se terminent, après un court triejt, dans un gros gangilion ovoide sinté au devant du tragus; leur nombre varie de deux à quatre. Ceux qui naissent de la cavité de l'anthélix et de la partie antéro-supérieure de l'hélix, au nombre de trois le plus habituellement, contourment cette saillie, et se dirigent ensuite en bas et en arrière, pour se rendre dans les ganglions mestòdiens les plus selvés (1).

Les troncs du groupe postérieur sont plus nombreux que les précédents. On en compte généralement cinq, ils proviennent de la partie correspondante de l'anthélix, de l'hélix et de la gouttière qui les sépare, contournent le bord libre de l'oreille, puis rampent sur sa face interne et se jettent dans les ganglions mastoldiens. Ces troncs sont plus profondément situés que les antérieurs; ils ne font jamais suillis sous la peau.

Les trones du groupe inférieur, au nombre de sept à huit, tirent leur origine du lobule de l'oreille. Ceux de la face externe du lobule se réfléchissent sur son bord postérieur, pour se joindre à ceux qui émanent de sa face interne; ils descendent ensuite obliquement ou verticalement et se termineut dans les gangious intraparotidiens situés immédiatement au-dessous du conduit addití (2).

L'oreille externe est donc le point de départ d'une quinzaine de trones, chiffre bien élevé pour un si minime département de l'euveloppe cutanée. Mais le pavillon de l'oreille semble pour ainsi dire se détacher de la surface du corps, et se trouve aussi éloigné qu'il peut l'être de son centre. Or, plus les diverses parties du sens du tact s'éloignent de ce centre et plus aussi elles sont riches en vaisseaux lymphatiques. La multiplicité de ces trones et le grand développement des réseaux qui leur donnent naissance ne font pas exception par conséquent à la loi générale; ils viennent au contraire la confirmer. Du reste, ce ne sont pas les troues seulement qui se distinguent ici par leur abondance, mais aussi les ganglions auxquels ils se rendent; au nombre de huit à dix, ceux-ci forment un demi-cercle qui répond à l'origine du couduit auditif externe et qui embrasse toute sa moûté inférieure.

#### B. - Vaisseaux lymphatiques des paupières.

Ces vaisseaux avaient jusqu'ici vainement fixé l'attention des anatomistes. Les observateurs n'avaient pu reconnaître ni leur mode d'origine, ni même les troncs qui partent des voiles palpébraux. Leur étude cependant offrait un vif intérêt, les vaisseaux lymphatiques de ces organes prenant une part importante à la plupart des affections si nombreuses et si fréquentes dout ils sont le siège.

a. Procédé à mettre en usage est celui que j'ai précédemment recommandé pour la préparation des vaisseaux lymphatiques de l'oreille. On injecter dans l'appareil de la circulation une quantité suffisante d'acide chlorhydrique au 1500° avec addition d'alcol au 200°; l'alcool a pour vantage de fixire apparaître plus nettement les 'rones et les troncules lymphatiques. L'injection faite, les quatre voiles palpébraux sont détachés et appliqués par leur face postérieure sur le liège de la chambre humide, liège en parte immergé dans une solution d'acide chlorhydrique au 1000°. Après leur desquamation les paupières sont retirées, bien lavées, et plongées dans l'acide chlorhydrique au 1000°. Après leur desquamation les paupières sont retirées, bien lavées, et plongées dans l'acide chlorhydrique au 1500°, nou additionné d'alcool. Dès les premiers jours, et même dès les premières heures, on peut entrevoir leurs vaisseaux lymphatiques; mais ce n'est eu général que le second ou le troisième jour qu'ils sont en complète évidence. Arrivée à ce degré de maturité la préparaition est déposée dans l'acide chromique au 800°, pendant quelques heures. On pourra aussi, avant de la déposer dans ce scond résactif, l'exposer à l'air libre pour permettre à l'évaporation de faire disparatire une partie de l'auqui la pénètre et de ramener ainsi le calibre des vaisseaux à ses dimensions normales. On la conserver en exposant ainsi tour à tour les paupières à l'action de l'air et des réactifs qu'ivennent d'être mentionnés.

Chez l'adulte, ce même procédé réussit aussi quelquefois. Mais on voit très souvent les préparations se recouvrir de cryptogames qui les altèrent profondémeut. Cet accident est moius à redouter avec l'acide chlorhydrique au 1200°, additiouné d'un 10 d'acide arsénieux et d'un 200 d'alcool. J'ai obtenu avec ce liquide d'excellents résultats ; il est vrai que j'en ai fait usage pendant les chaleurs de l'été. Lorsque l'atmosphère est froide et humide, le succès est ordinairement moins complet.

b. Origine. — Pris à leur origine les vaisseaux l'umphatiques des panpières présentent quelques différences selon que l'on considère leur bord libre, le sourcil, ou leur partie centrale.

Sur le bord libre, au niveau de l'implantatiou des cils, ces vaisseaux atteignent lenr plus grand développement. Non seulement ils sont plus volumineux et plus nombreux, mais ils offrent aussi sur cette partie des paupières une disposition plus compliquée. Les uns dépendent des parties saillantes du derme ou papilles, les autres des parties rentrantes ou follicules pileux; les points lacrymanx en sont aussi richement pourvus.

Les papilles, sur toute la portion antérieure ou ciliaire du bord libre, se distinguent de celles qu'on remarque sur le sourcil et à leur centre par lenrs dimensions beaucoup plus considérables. Elles recouvrent tous les intervalles qui séparent les cils, et entourent ces poils à leur point d'émergence. Au moment de la desquamation les cils disparaissent avec l'épiderme dont ils sont me dépendance; et lorsque, après l'immersion des paupières dans l'acide chlorbydrique, on détache une trunche mince du bord libre pour la soumettre à l'examen microscopique, on voit toutes les papilles situées autour de l'embouchure des follicules pileux retomber en convergeant sur cette embouchure et se présenter alors à l'observateur par leur grand axe ou grand diamètre; ainsi renversées elles se montrent dans leurs moindres détails, et les vaisseaux qui en partent sout très apparents. A leur surface on remarque tout le réseau des lacunes et capillicules; plus profondément, les capillaires lymphatiques, simples lacunes allongées, s'ajoutant bout à bout, et enfin les troucules dans lesquels s'ouvrent ces capillaires.

Sous la base des papilles et dans leurs intervalles serpentent les troncs lymphatiques, anastomosés, plus ou moins coutournés et formant un plexus dont les principales mailles entourent l'emboucbure des follicules pileux. Ceux-ci se détacheut sur le fond de la préparation comme autant d'espaces clairs et transparents, à contour arroudi ; leurs parois sont recouvertes d'un élégant réseau de lacunes très manifeste, lequel donne naissance à deux ou trois troncules, obliquement ou verticalement ascendants, qui viennent se terminer dans les troncs environnants (1). Sur la partie lisse et plane du bord libre, les vaisseaux lymphatiques sont beaucoup plus déliés et moins nombreux qu'au niveau de l'implantation des cils. Mais sur les points lacrymaux ils se distingueut au contraire par leur grand développement et leur multiplicité. Les troncs très volumineux et très flexueux formeut autour de ces orifices un remarquable plexus recouvert de nombreux troncules auxquels se superpose un très élégant réseau de lacunes. En excisant l'un des points lacrymaux pour l'examiner au microscope, l'observateur reste surpris à l'aspect d'une telle accumulation de vaisseaux absorbants autour d'un si petit orifice. Ce fait, cependant, rentre dans la loi générale : tous les orifices au uiveau desquels la peau se continue avec les muqueuses ont pour attributs l'abondance et l'extrème intrication des vaisseaux lymphatiques qui les recouvrent (2). Remarquons combien leur développement et leur grande multiplicité sur le bord libre des paupières sont en harmonie avec la variété et la fréquence des maladies dont elles sont le siège. Ils jouent incontestablement un rôle important dans la plupart de ces affections. Leur disposition nous étant actuellement connue, le moment approche où l'observation viendra nous révéler aussi les altérations qu'ils peuvent subir.

Les vaisseaux lymphatiques du sourcil sont moius développés et moius multipliés que ceux du bord libre des paupières, mais présentent, du reste, une disposition analogue. Sur toute sa surface il existe aussi des papilles et des follicules pileux. Les papilles sont petites; cependant les acunes, les capillaires et les troncules qui en dépendent sont bien distincts. Les troncs dans . lesquels se rendent ces troncules forment aussi un plexus irrégulier, dont les grandes mailles répondent à l'embouchure des follicules pileux. Sur les parois de ceux-ci se montrent également un réseau de lacunes qui donue naissance à deux ou trois troncules allant s'ouvrir dans les troncs les plus rapprochés de leur embouchure.

La partie ceutrale des pampières contraste avec leur bord libre et le sourcil par le moindre développement de ses vaisseaux lympbatiques. Ces vaisseaux se comportent du reste à l'égard des papilles très minimes qu'il a recouvrent et des follicules pilenx plus rudimentaires eucore qui s'ouvrent à sa surface, comme sur les parties qui en sont le plus richement dotées (3).

c. Troncs lymphatiques des paupières. — Ces troncs ne sont pas moins nombreux que ceux de l'oreille externe. Deux on trois se dirigent en dedans, et s'ouvrent, après un court trajet, dans un tronc plus important qui tire son origine de la partie médiane de l'espace inter-sourcilier, et qui se porte obliquementen bas et eu dehors pour aller se terminer dans l'un des ganglions sous-maxillaires. Tous les antres troncs nés des deux paupières du même côté se dirigent en dehors et se jettent dans les

<sup>(1)</sup> Pl. XVIII, fig. 7. (2) Pl. XVIII, fig. 6 et 9. (3) Pl. XVIII, fig. 8.

ganglious parotidiens. Ceux de la panpière inférieure suivent une direction presque transversale. Ceux de la panpière supérieure, an nombre de quatre à six, sont d'abord horizontaux, puis obliquement descendants. Deux ou trois naissent constamment de la surface dis sourcil. Ces dermiers sont les seuls en général qu'on réussit à nigeter au mercure (f).

#### C. - Vaisseaux lymphatiques du nez.

Les téguments du nez se réfléchissent à l'entrée des narines ou vestibules des fosses nasales, pour tapisser les parois de ces vestibules, et se terminent au niveau de leur orifice supérieur en se continuant avec la muqueuse officitive. Yous avons donc à étudier : 1° les vaisseaux lymphatiques de l'enveloppe tégumentaire du nez; 2° ceux de la peau qui revêt les parois des narines.

a. Vaisseaux lymphatiques de la peau du nez. — L'enveloppe tégumentaire du nez se distingue des autres dépendances du système cutané par quelques attributs qui lui sont propres : par son épaisseur, par son adhérence intime aux parties sous-jacentes, mais plus particulièrement par l'énorme développement et le nombre très considérable de ses glandes sébacées. Celles-ci sont disposées aur trois étages : le superficiel se compose de glandes rudimentaires ; le moyen, de glandes offrant des dimensions fort niegales; et le troisième, de glandes multilobées et très volumineuses pour la plupart. Toutes ces glandes s'ouvrant sur la surface libre de la peau, cette surface est comme criblée d'orffices très apparents, surtout après la desquamation épidermique. Dans les intervalles compris entre ces orifices se montreut les papilles.

Procedés d'étude. — Sur un sujet injecté avec l'acide chlorhydrique au 1500° additionné d'un 10° d'acide arsémieux ou d'un 10° de bichromate de potasse et d'un 200° d'alcool, on incise de chaque côté les téguments du nez, de manière que les deux incisions réunies en haut i s'écartent en bas de toute la largeur de l'organe. Le lambeau est ensuite disséqué et rabattu sur les cartilages. On coupe alors la base du nez obliquement de manière à enlever la totalité des narines et toute la direr supérieure. Le lambeau triangulaire ainsi obtenu est ensuite appliqué sur le liège de la chambre humide par sa face adhérente. Après as desquamation toutes les glandes sebacées apparaissent béantes et remplies du produit de leur sécrétion; ce produit sera expulsé par voic de compression, le plus complètement possible, afin que le liquide daus lequel la préparation va être immergée puisse agir sur les parois de chaque glande et glandule. Dès le second on le troisème jour d'immersion dans l'acide chorhydrique au 1500°, on procède à l'exameu microscopique, qui permet alors d'observer les vaisseaux lymphatiques des papilles, ceux des glandes sébacées, et les trons dans lesquels se jettent les tronceles émanés des unes et des autres (2).

Origine. — Sur les papilles la disposition des vaisseaux lymphatiques rappelle celle que nous avons déjà observée sur les paupières. On prendra de préférence les papilles de la racine et des faces latérales du nez ou de la base de cet organe qui sont plus nombreuses et plus développées. Sur les ailes du nez elles se réduisent à de si petites dimensions, qu'îl est difficile de les observer.

Mais ici ce qui appelle surtoat l'attention de l'anatomiste ce sont les glandes sébacées, et les troncs qui se montrent en si grand nombre dans les espaces interglandulaires. Les glandes très superficielles, très volumineuses et transparentes, sont remarquables par le réseau de lacunes et de copillaires qui recouvernt leurs perois. De ce réseau naissent deux, trois ou quatre troncules qui montent vers leur embonchure et qui s'ouvrent dans les troncs environnants si nombreux, si considérables et si flexueux, qu'ils remplissent presque tout l'espace compris entre les cavités glandulaires. De leurs anastomoses multipliées résulte un important plecus dont les mailles les plus grandes enfoncent l'orifice des glandes. Lorsqu'on se propose d'étudies les vaisseaux lymphatiques de cet ordre de glandules, c'est à raile du nex qu'il faut accorder la préféreuce. Sur ce petit département si limité de l'enveloppe cutanée on voit très bien que les vaisseaux lymphatiques de la peau ont deux origines principales: les papilles d'une part, les follicules pilo-sébacés de l'autre. Aussi remarque-t-ou que aur tous les posites o lès parilles et plus grand développement ces vaisseaux sout plus volumineux anssi, plus abondants, et plus compliqués dans leur disposition. Sur ceux où les follicules pilo-sébacés arrivent à leur complète évolution il en est de même; sur les alles du nez où les papilles se trouvent réduites à leurs plus minimes dimensions, les réseaux lymphatiques naissent presque exclusivement des cavités glandulaires.

Pour suivre jusqu'à leur terminaison les troncs qui partent des téguments du nez, on les injecte au mercure en piquant les réseaux d'origine. Cette injection n'est pas saus difficulté, la pointe du tube s'égarant presque toujours dans la cavité des ghandes sébacées. Lorsqu'elle pénêtre dans l'un des troncs compris entre ces glandes, le métal remplit aussitot tout le plexus résultant de leurs anastomoses et passe ensuite dans les vaisseaux sous-cutanés. Parmi ceux-ci, les plus élevés se jettent dans le grost ronce qui

provient de la partie médiane inférieure du front. Les plus inférieurs se perdent dans les troncs émanés de la partie médiane de la lêvre supérieure. Les autres ou moyens plus importants, au nombre de deux ou trois, se dirigent en bas et en dehors et se rendent directement dans les ganglions sous-amsiliaires (1).

b. Vaisseaux lymphatiques des nariues. — La peau qui revêt les parois du vestibule des fosses nasales n'est recouverte, dans une assez grande partie de sa surface, que par des poils rudimentaires ; mais sur certains points ces poils arrivent à leur complète évolution. Sous ce rapport, les nariues offirent une certaine anloigé avec les papilères; d'est aussi sur ces points que les papilles et les vaisseaux lymphatiques se montrent le plus développés. Ils sont remarquables, comme le bord ciliaire des voiles palphètraux, par le réseau de lacunes qui revêt les parois des follicules pileux, et par les troncules nombreux et volumineux qui remplissent les intervalles comprise entre leurs embouchures. Ces vaisseaux, sur les papilles, se comportent comme ceux que nous avons observés sur le nez, sur les sourcils et sur les orceilles. Du plexus qu'ils forment dans l'épaisseur du derme de la paroi interne et de la sous-cloison partent des troncs qui s'unissent à ceux de la lèvre supérieure. Les troncs émanés de la paroi externe contournent le bord libre de l'aigle du nez et ne tardent pas à se confondre avec ceux qui naissent de sa face externe (2).

Lorsque nous étudierons les vaisseaux lymphatiques de la muqueuse des fosses nasales, nous verrous qu'ils sont très grêles et forment un réseau à mailles extrémement délèes. Ceux qui naissent des narines sont incomparablement plus développés et plus compliqués dans leur disposition.

#### D. - Valsseaux lymphatiques des lèvres.

Les lèvres comprennent dans leur constitution les deux téguments du corps. Le tégument externe reveit leur face antérieure. Le tégument interne recouvrie leur bord libre et leur face postérieure. Leur enveloppe tégumentaire est donc formés surtout par la muqueusse labiale. Une ligne de démarcation très nette sépare cette muqueusse da la peau; elle est représentée par une série linéaire de glandes sébacées qu'on distingue parfaitement bien après la chute de l'épiderme (3). Nous avous donc à considérer : l'les visieaux lymphatiques de la face antérieure ou cutantée des lèvres; 2 ceux de la muqueuse labiale.

a. Vaisseaux lymphatiques de la face cutanée des levres. — Sur cette face apparaissent çà et là les embouchures des follicules pilo-sébacés, et dans leurs intervalles des papilles de moyennes dimensions. En faisant usage de mon ancien procédé on ovit dans tous ces intervalles de nombreux vaisseaux anastomosés, formant un riche plexus et remplis de cellules végétales. Mais on cherche vainement le réseau des papilles et le réseau lacunaire des follicules (4). Ce procédé mérite néaumoins d'être conservé et appliqué, car il montre très bien les troncs et troncules et met admirablement en lumière toute l'importance des vaisseaux lymphatiques des lèvres. Pour prendre comaissance de leurs origines on aura recours au procédé nouveau : injection avec l'acide chlorbydrique au 1800', additionné d'un 10' d'acide arsénieux et d'un 200' d'alcool. Les deux lèvres, après l'injection, seront incisées au niveau de leur bord adhérent et ensuite appliquées sur le liège par leur face postérieure ou buccale.

Les vaisseaux lymphatiques de la face cutanée des lèvres sont abondants, assez développés, et assez faciles aussi à mettre en évidence. Ceux qui naissent des papilles affectent la disposition qui a été précédemment signalée. On les distingue très bien sur les papilles situées autour de l'embouchure des follicules pileux, celles-ci se renversant du côté de leur cavité, et se moutrant alors dans toute leur longueur. Entre les papilles on remarque les crifices des glandes sudoripares, entonrés chacun d'un ramuscule circulaire qui fait partie du plexus intradermique. Ce plexus présente des mailles plus larges, de moyennes dimensions, et d'autres plus grandes encore, qui embrassent l'embouchure des follicules pilo-sébacés. Sur les parois de ceux-ci nous retrouvons le réseau de lacunes, que nous avons déjà observé sur l'oreille, le nez et les paupières, réseau daquel naissent deux ou trois troncules qui vont se jeter dans les troucs voisins.

b. Vaisseaux lymphatiques de la muqueuse labiale. — Bien que ces vaisseaux n'appartiennent pas à l'enveloppe cutanée, nous ne saurions séparer leur description de celle des précédents avec lesquels ils se continuent, les uns et les autres appartenant d'ailleurs au même organe, et participant aux mêmes affections. Leur préparation est difficile; c'est une de celles dans lesquelles on échoue le plus souvent. Mais enfin on réussit quelquefois, et l'on peut alors constater que le système lymphatique présente sur les lèvres le même mode d'origine que sur le tégument externe.

Les papilles de la muqueuse labiale sont très peu développées sur la moitié antérieure du bord libre. Elles atteignent une remarquable longueur sur la partie de ce hord par laquelle les deux lèvres s'appliquent l'une à l'autre, et redeviennent plus

<sup>(1)</sup> Pl. XV, fig. 1. (2) Pl. XVI, fig. 10 et 11. (3) Pl. XVIII, fig. 5. (4) Pl. VXII, fig. 11.

courtes sur la face postérieure de ces organes (1). Pour préparer leurs vaisseaux lymphatiques on les incise horizontalement près du bord libre, sur un sujet préalablement injecté, et on les applique sur le liège de la chambre humide par la surface de section, de manière que leur bord libre regarde en haut. L'épithélium qui recouvre ce bord libre se détache plus tôt que l'épiderme; il est aussi plus rapidement envahi par les bactéridies. Après la desquamation, la préparation est immergée dans l'acide chlorhydrique au 1500°, puis dans l'acide chromique au 8000°.

Au moment où la préparation est retirée du liquide immergeant, on n'aperçoit que les vaisseaux sanguins, alors très apparents, et facilement reconnaissables à la disposition des capillaires, ainsi qu'aux noyaux de leurs cellules endothéliales. Vers le second ou troisième jour de l'immersion, lorsque les réactifs ont produit tout l'effet qu'on peut en attendre, le système vasculaire des papilles se présente sous un tout autre aspect. Ces grandes et helles anses flexueuses et anastomosées, qu'on voyait si bien avant l'immersion, ont disparu; c'est en vain qu'on les cherche; à leur place on trouve un admirable réseau de lacunes, les capillaires et les troncelles qui en partent, et un ou plusieurs troncs très manifestes, sous-jacents aux papilles. Ces trones sont flexueux, volumineux, anastomosés, et se présentent, vus dans leur ensemble, sous forme d'un plexus à mailles inégales et irrégulières (2). J'ai eu à ma disposition plusieurs préparations sur lesquelles tous ces détails étaient d'une admirable netteté. La muqueuse labiale est plus abondamment pourvue de vaisseaux lymphatiques que la plupart des autres régions. Un fait digne de remarque, c'est l'épaisseur considérable de l'épithélium des lèvres, qui descend jusqu'à la base des papilles et qui s'élève jusqu'à leur sommet, en sorte qu'elles sont complètement ensevelies dans cette couche épithéliale. On comprend, à l'aspect d'une telle disposition, combien les maladies des vaisseaux lymphatiques doivent modifier et altérer cette couche qui s'hypertrophie alors notablement. Son altération profonde a fait méconnaître le siège réel de la maladie. Dans le cancer épithélial, ee n'est pas elle qui est le point de départ de la lésion : ce sont les papilles situées dans son épaisseur, et plus spécialement les vaisseaux lymphatiques de ces papilles, d'où l'engorgement consécutif des ganglions sus-hyoidiens, le cancer occupant presque toujours la lèvre inférience

Les troncs lymphatiques qui partent des lèvres sont difficiles aussi à injecter. Ils forment deux principaux groupes, l'un antérieur, l'autre postérieur, qui se subdivisent en inférieur et supérieur. Parmi les troncs antérieurs et inférieurs, il en est qui naissent de la partie médiane de la lèvre et d'autres qui émanent de ses parties latérales. Les premiers, ou troncs médians, au nombre de trois à quatre, descendent verticalement, en recevant dans leur trajet les vaisseaux provenant de la partie correspondante du menton; ils se rendent dans les ganglions sus-hyoidiens. Les seconds, en nombre à peu près égal, pour chacune des parties latérales, se dirigent obliquement en bas et en dehors, pour aller se terminer dans les ganglions sous-maxillaires les plus rapprochés du plan médian. Les troncs lymphatiques postérieurs de la même lèvre forment deux groupes seulement, l'un droit et l'autre gauche, lesquels, obliquement descendants, se jettent aussi dans les ganglions sous-maxillaires.

Les vaisseaux antérieurs de la lèvre supérieure prenneut naissance par un grand nombre de radicules qui se réunissent successivement, en s'inclinant les unes à droite, les autres à gauche. De là également deux groupes composés chacun de deux ou trois trones qui se réunissent à leur tour pour constituer un trone unique; celui-ci descend presque verticalement et se perd aussi dans les ganglions sous-maxillaires. Les vaisseaux postèrieurs se comportent, à leur point de départ, et dans leur traiet. comme les précédents; ils convergent également de chaque côté, et le tronc, en général unique, résultant de leur fusiou, offre le même mode de terminaison que l'antérieur (3).

## E. Vaisseaux lymphatiques du front, des joues et du menton.

a. Vaisseaux l'amphatiques de la peau du front. — Les téguments du front sont remarquables par leur épaisseur, par leur adhérence intime aux parties sous-jacentes et par le développement de leurs glandes sébacées. A chacune de celles-ci est annexé un follicule pileux qui contient un poil rudimentaire, lequel traverse leur cavité et sort par leur embouchure, mais s'élève à peine au delà de celle-ci. Tous les intervalles compris entre ces glandes sont recouverts de papilles.

Les vaisseaux lymphatiques provenant des glandes sébacées se voient d'autant mieux sur les coupes minces que leurs parois sont transparentes. Toute leur cavité est recouverte d'un réseau de lacunes; de celles-ci partent deux ou trois troncules, qui contournent la circonférence de leur embouchure pour se jeter dans les troncs les plus voisins. Sur les papilles du front ces

<sup>(1)</sup> Pt. XVI, fig. 9 et 10.

<sup>(2)</sup> Pl. XVI, fig. 11 et 13, et pl. XIX, fig. 7, 8, 9,

<sup>(3)</sup> Pl. XV, fig. 7 et 8.

vaisseaux naisseau également par un réseau, non moins manifeste de lacunes, s'ouvrant dans de courts capillaires, qui s'ouvrent eux-mêmes dans deux on trois ramuscules. Tont est ensemble de lacunes, de capillaires et de ramuscules se voit bien sur les papilles qui entourent les glandes sébacées, ces saillies se renversant sur leur embouchure et s'étalant ainsi dans toute leur longueur.

Sons la base des papilles, et antour des glandes sébacées, serpentent en grand nombre des troncs anastomosés dans lesquels se terminent les tronceles nés des unes et des autres. Ces troncs sont plus difficiles à injecter que oeux du sourcil et de utir chevelu. La plupart se dirigent en dehors, puis obliquement en bas, passent an-devant du pavillon de l'orelle, et se terminent dans les ganglions parotidiens les plus élevés. De la partie médiane et inférieure de la pean du front, on voit natire constamment deux antres troncs qui descendent d'abord verticalement et s'indinent ensuite, l'un à droite, l'autre à gauche, pour se placer sur les parties latérales de la racine du neu; parvenus au miveau du grand angle de l'oxil, dis se dirigent en bas et en debors, puis se jettent dans l'un des ganglions sous-maxillaires, de telle sorte que oes ganglions reçoivent, en définitive, presque tous les troncs émanés de la partie médiane de la face; deux ou trois scalement, provenant de la lèvre inférieure, échappent à ce mode de terminaison pour se rendre dans les ganglions sus-hyodiens (1).

- b. Vaisseaux lymphatiques des joues. Le derme de la peau des joues est recouvert de papilles asser développées. Il contient aussi un grand nombre de glandes sébacées livrant passage chacune à un poil de duvet. Les vaisseaux lymphatiques des papilles affectent une disposition semblable à celle qu'ils présentent sur toutes les autres papilles de la face. Leurs lacunes et capillientes, leurs capillaires et troncules, apparaissent très dairement aussi sur celles qui bordent les orifices des glandes sébacées, et qui s'inclinent sur leur embouchure. Sur ces glandes, on observe également un beau réseau de lacunes tapissant les parois de leur cavité, et se prolongeant dans le follicule pileux qui en forme une dépendance. Sur les joues aussi, les troncs, très nombreux, flacueux et contournés, se disposent en plexns, dont les plus grandes mailles encadrent l'embouchure des glandes sébacées. Les vaisseaux qui partent de ce plexus se laissent difficilement pénétrer par le mercure; ils offrent, en outre, si peu de résistance, qu'ils se rompent sous les plus petites pressions. Les plus élevées se rendent dans les ganglions parotidiens antérieurs; les autres, plus obliquement descendants, vont se terminer dans les ganglions sous-maxillaires.
- c. Vaisseaux lymphatiques du menton. Chez le fœtus et l'enfant, ces vaisseaux sont assez faciles à observer. Pour atteindre ce but on prendra, comme liquide à injection, l'acide chilorhydrique au 1500° additionné d'un 10° de bichromate de potasse au 500°, et d'un 300° d'alocol. Sous l'influence de ce réactif, les troncs et troncules lymphatiques se montrent déjà très bien au moment oi la préparation est retirée de la chambre humide, et mieux encore après un ou deux jours d'immersion dans l'acide chlorhydrique ditué, simple ou associé ou bichromate.

Les parois des glandes sébacées sur cette petite régions, comme sur toutes celles où ces glandes existent, sont recouvertes d'un réseau de lacunes desquelles partent de courb rameusles qui s'ouvrent perpendiculairement dans les tronce servironnants. Les papilles sittées autour de l'embouchure de ces glandes et dans leurs intervalles présentent un réseau et des troncelles semblables; ceux-cise terminent de même dans le plexus sous-jacent. Les vaisseaux plus volunineux qui en partent, vont s'ouvrir dans les tronces émanée de la lèvre inférieure. Ils ont, par conséquent, une double terminaison. La lymphe que contiennent les médians se rend dans les ganglions sous-shyddiens, et celle qui parcourt les trons latéraux dans les ganglions sous-suivaillaires.

#### F. Vaisseaux lymphatiques du cuir chevelu.

Après le pavillon de l'orcille, le cuir cherelu est, de toutes les parties cutanées de la tête, celle sur laquelle le mode d'origine du système lymphatique, se montre avec le plus de netteté; c'est une de celles aussi qui sont les plus riches en visseaux absorbants. On voit également bien oes vaiseaux sur le fostus, l'enaînt et l'adulte. I de encore le liquide à mettre en usage pour l'injection, est l'acide chlorhydrique au 1500°, additionné d'un 10° de bichromate de potasse au 500°, et d'un 300° d'alocol. On emploiera le même liquide pour humester le liège de la chambre humide. On pourra s'en servir aussi pour examiner la préparation au microscope, sans exclure pour cette étude, ni l'acide chlorhydrique dilué, ni l'acide chromique au 700°. Utilisé ainsi il donne de très bons résultats.

Les papilles du cuir chevelu sont assez développées. Lorsqu'il a été immergé dans les réactifs mentionnés, elles deviennent

(1) Pt. XV, fig. 1.

plus saillantes, plus volumineuses; le derme dépouillé de l'épiderme et de ses dépendances n'est plus uni, mais tout hérissé, du crêtes et de petits tubercules visibles à l'œil nu. Il suit de cette inégalité, due surtout à l'état de turigescence des spailles, lorsqu'on désache, erac le rasoir, une couche minee de la surface de ucir cherelu, cette couche présente des solutions de continuité plus ou moins étendues; on voit alors les papilles situées sur le bord de ces pertes de substance, se reuverser de leur côté, et s'étaler dans toute leur longueur, ce qui permet de très bien observer sur chacune d'elles le mode d'origine des vaisseaux l'embalitques (1).

Je n'ai rien à ajouter ici aux détails que j'ai déjà largement exposés sur la disposition de ces vaisseaux dans les papilles. En se conformant aux données actuellement comunes, tout observateur pourra vérifier sans peine l'existence du véseix remarquable dans lequel ils se terminent n'est pas moins manifeste. Mais un intérêt exceptionnel s'attache aux follicules pileux qui prennent dans cette végion, un grand développement, et qui sont le point de départ d'une foule de ramuscules, d'où l'importance qu'acquiert es système l'apphatique sur les têguments du craise. On sait que ces follicules traversent la totalité du derme, et se prolongent assez notablement au-dessous de sa face profonde. Leurs parois, sur toute leur longueur, sont revêtues d'un beau réseau de lacunes très apparent; inférieurement, ce réseau descend jusqu'à la papille des poils qu'il recouvre. Supérieurement, il donne nissant de alcunes très apparent; inférieurement, les questes per destant dans uu trone irrégulièrement ricculaire qui circonserit l'embouchure des follicules en se continuant avec les trones voisins. Ce réseau des follicules viet visible que lorsque les poils sont contenus dans leur cavité; sur les cheveux d'une teinte en général fôncés, on le distingue très bien à sa teinte plus claire. L'occasionde l'observer se présente, du reste, rarement, les poils tombant avec l'épiderme. J'ai pu le voir deux fois seulement, mais bien nettement, sur le contour de poils restés en place. On évitera a vez soin toute compression, le poil observé n'ayant plus, avec le derme, que de très faibles adhérences, et tendant, par conséquent, à s'échapper. Dès qu'il abandonne sa cavité, les parois de celui-ci s'appliquent l'une à l'autre, et le réseau folliculaire se confond si complétement avec les réseaux superficiels qu'il semble avoir disparu.

Un très grand nombre de tronca naissent du plexus sous-papillaire. On peut les distinguer en antérieurs on frontaux, moyens on particulax, et positeireurs ou occipitaux. Les antérieurs se portent en bas et en debors, en se rapprochant d'autant plus de direction verticale, qu'ils sont plus elevés. Ils décrivant de legières fiexuosités, passent au-devant du pavillon de l'oreille, et se; rendent dans les ganglions parotidiens. Les moyens descendent presque verticalement; ils sont flexueux aussi et un peu plus volumineux que les précédents; dans leur trajet, on les voit s'anastomoser. Parvenus au niveau du pavillon de l'oreille, ces troncs passent en arrière et se terminent dans les ganglions sus-mastodiens, au nombre de trois ou quatre (2). Les troncs postérieurs cheminent un peu obliquement de haut en bas sur la moitié supérieure de l'occipital, et ne tardent pas à se pertre dans deux ou trois petits ganglions situés sur cet os, immédiatement en dessus de la ligne d'insertion des muscles trapèze et sterno-détiomastodien. L'un d'eux, cependant, ne s'arrête pas dans les ganglions sous-occipitaux, mais descend sur le bord antérieur du trapèze, croise le triangle sus-claviculaire, et va se ramifier dans un ganglion situé au-dessous du bord postérieur du sterno-mastodién deux centimetres expiron au dessus de la clavicula. Il fait uneducéois défaut, mais rarement.

#### G. Vaisseaux lymphatiques des téguments du cou.

Les vaisseaux lymphatiques qui naissent de l'enveloppe cutanée du cou, se partagent, d'après leur direction et leur terminaison, en quatre groupès, deux antérieurs et deux postérieurs. Ils sont notablement moins nombreux et moins développés que ceux dont, les téguments de l'extrémité céphelique forment le point de départ. Ils sont aussi beaucoup plus difficiles à injecter. Cependant l'examen microscopique permet de les voir très uettement à leur origine (3).

Les deux groupes antérieurs émanent de toute cette partie des téguments qui s'étend de la base de la mâchoire et des régions parotidiennes jusqu'au sternum et à la clavicule. Ils se dirigent transversalement ou obliquement en déhors pour la plupart. Parvenus sur le muscle sterno-mastodien, les trones droits et gauches contournent son hord postérieur pour se rendre dans les ganglions, en général très petits, qui se trouvent disséminés dans l'espace angulaire compris entre ce muscle et le trapèze. Mais parmi les plus élevés, il en est deux ou trois cependant qui s'engagent sous le hord antérieur du muscle et qui se perdent, dans les ganglions sous-jacents; tels sont ceux qui proviennent des téguments de la région sus-hyddienne.

Les deux groupes postérieurs se distinguent comme les précédents, en droit et gauche. Chacun d'eux se compose de cinq à

<sup>(1)</sup> Pl. XIX, fig. 1, 2, 3, 4, 5. (2) Pl. XVL (3) Pl. XIV.

six trones. Les supérieurs descendent obliquement; les antres se portent presque horizontalement de dedans en dehors en serpentant, croisent le bord antérieur du trapéze et rencontrent alors les ganglions situés au-devant de ce muscles sur les parties latérales du cou, dans lesquelles ils es ramifient. Ces ganglions sont situés au-dessous de l'aponévrose cervicale superficielle. Leur nombre est très variable selon les individus,

#### § III. - Vaisseaux lymphatiques des téguments du trong.

Des vaisseaux lymphatiques naissent en très grand nombre de l'enveloppe tégumentaire du tronc. Les uns suivent une direction ascendante et se portent vers les ganglions du creux de l'aisselle; tels sont les vaisseaux lymphatiques de la partie sus-ombilicale du tronc. D'autres se dirigent, au contraire, de haut en bas; ils provinennet de la partie sous-ombilicale de l'abdomen. Un troisième groupe provient des régions anale et périnéale. Un quatrième prend naissance dans les téguments des organes génitaux externes de la femme, et un cinquième dans les téguments des organes génitaux externes de la femme.

## A. Vaisseaux lymphatiques de la partie sus-ombilicale du tronc.

Les wisseaux qui se rattachent à ce premier groupe, se distinguent chez la femme en deux groupes secondaires bien différents : la plupart d'entre eux naissent des téguments; les autres moins nombreux, mais plus volumineux et fort importants par la fréquence des lésions dont ils sont le siège, provienent de la mamelle.

1. Vaisseaux lymphatiques des téguments. — Les vaisseaux lymphatiques qui tirent leur origine des téguments de la partie sus-ombilicale du tronc, peuvent être divisés en antérieurs, latéraux et postérieurs.

Les antérieurs ne se rendent pas tous aux ganglions du creux de l'aisselle. Parmi ceux qui prennent naissauce au-dessous de la clavicule, il en est un ou deux qui se portent en haut, et qui croisent la partie moyeune de cet os, pour se terminer dans les ganglions de la région suss-claviculaire; ils nous expliquent pourquoi, à la suite de l'extirpation d'un cancer du sein, on voit quelquefois ces ganglions s'engorger lorsque des tameurs secondaires envaissent les téguments de la moitié supérieure du grand pectoral, et pourquoi aussi les ganglions de l'aisselle, dans ces conditions, conservent leur état d'intégrité et leur volume habituel (1). Mais tous les autres troncs lymphatiques antérieurs et sus-ombilicaux, se portent obliquement en haut et en dehors vers les ganglions avillaires. Aucun d'eux ne traverse les espaces intercostaux pour aller se jeter dans les ganglions situés sur le trajet des vaisseaux mammaires intermes (2).

Les trones latéraux, au nombre de 5 ou 6, montent d'abord presque verticelement, puis convergent en longeant la paroi interne du creux de l'aisselle, traversent alors l'aponévrose axillaire, et se terminent dans les ganglions situés entre celle-ci et le musele grand dentelé.

Les troncs postérieurs sont plus nombreux que les précédents, et même que les antérieurs. On en compte le plus ordinairement de 10 à 12. Les plus inférieurs suivent une direction obliquement assendante, les moyens une direction horizontale, et les supérieurs une direction descendante; ces dernièrs proviennent non seulement des téguments de la partie supérieure du dos, mais aussi de ceux qui répondent à la partie inférieure et postérieure du cour. Onse coavergent de dedans en dehors, vers le bord libre de la paroi postérieure du creux de l'aisselle, pour se rendre dans les ganglions axillaires, inférieurs et externes. Ces troncs se continuent sur la ligne médiane avec ceux du côté opposé, par leurs premières radicules. Mais ni les uns ni les autres ne dépassent jamais le plan médian; en d'autres termes, ils ne s'entre-croisent pas et se comportent sous ce point de vue comme les vaisseaux lymphatiques de toutes les autres parties de l'enveloppe cutanée du tronc, de la tête et du cou (2)

- 2. Vaisseaux lymphatiques de la mamelle. Ces vaisseaux sont disposés sur deux plans qui se continuent entre eux, mais qui different très notablement par leur origine. Les uns naissent des téguments qui recouvrent la mamelle, et les autres de la glande mammaire. On peut donc les distinguer en superficiels ou cutanés et profonds ou glandulaires.
- a. Les vaisseaux lymphatiques superficiels de la mamelle n'offrent pas un égal développement sur toute l'étendue de son enveloppe. C'est sur le mamelon et l'aréole du sein que leurs radicules se montrent surtout en grand nombre; à mesure qu'on

s'éloigne de cette partie centrale, elles deriennent plus rares et plus déliées, en sorte que les vaisseaux tégumentaires du sein pourraient être distingués en sus-aréolaires et circumaréolaires ou périphériques.

Les radicules l'ymphatiques qui recouvrent le mamelon et l'aréole sont si multipliées, qu'elles forment un réseau à mailles extrémement serrées, disposées sur plusieurs plans, et faciles à injecter; c'est sur les femmes mortes à la suite de l'accouchement on pendant le cours de la lactation qu'il fant procéder à cette injection. Lorsqu'elle est suite d'un complet succès, la pean de l'aréole semble convertie en un lacis de filaments arpentés, affectant tontes les directions possibles, et mis entre eux per de continuelles anastomoses. De ce riche réseau partent des troncules en nombre variable; ils traversent le derme et se jettent aussiot dens un plexus lymphatique composé de gros troncs, le plexus sous-aréolaire, vers lequel nous verrons converger tons les vaisseaux absorbants de la glande mammaire (1).

Antour de l'aréole, le réseau lymphatique de la peau du sein conserve à quelque distance encore les mêmes caractères et le même aspect. Bientôt, les ramuscules qui le formaient s'atténuent; ils constituent des mailles plus larges, de moins en moins apparentes et de plus en plus difficiles à nipetert puis ils ne se laissent plus pénétere par le mercure, et semblent disparaite l'oil nu. A l'examen miscroscopique, on les retrouve cependant sur toute la superficie du sein, mais très notablement amoindra et comme atrophiés. Les troncules qui émanent de ce résean circumsaréolaire, se comportent, du reste, comme ceux qui naissent de l'aréole, dont ils different seulement par leur longeuer plus grande; ne rencontrant plus au-dessous de la peuu le plexus sous-archônire, ils convergent de toutes parts vers ce plexus et se jettent dans sa partie périphérique, à l'exception, toutefois, de ceux qui proviennent de la circonférence des téguments du sein. Ces derniers se terminent dans lestronce sous-cutanés antérieurs du horax.

b. Les vaisseaux lymphatiques de la glande mammaire sont particulièrement remarquables par leur extrême abondance. Aucune autre glande ne peut être comparée à la mamelle sous ce rapport. Lorsqu'on met en parallèle ses vaisseaux absorbants et ses vaisseaux sanguins, on reconnait que la somme des premiers l'emporte dans une large proportion sur celle des seconds. Comme ceux du mamelon et de l'arciole, on les voit s'hypertrophier et s'atrophier our à tour, suivant qu'on les observe pendant la période de la grossesse et de la lactation, ou dans l'état habituel, et selon aussi qu'on les étudie dans l'âge adulte ou après la ménopause. C'est au moment où la glande entre dans le plein exercice de ses fonctions qu'ils atteignent leur plus haut degré de développement (2).

Ces vaisseaux ont pour point de départ les culs-de-sac glandulaires. De ceux-ci, ils se dirigent vers la surface des lobules, sur laquelle ils s'unissent par des mastomoses si nombreuses, qu'ils la recouvrent complètement. Chaque cul-de-sac glandulaire, en d'autres termes, se trouve entouré d'un réseau de lacunes, et chaque lobule d'un réseau de troncules que j'appellerai réseau sus-lobulaire. Tous les réseaux sus-lobulaires se continuent entre eux; le plus souvent même, les lobules voisins ne sont séparés que par une simple cloison réticulée, commuue aux deux lobules juxtaposés, et formée par les radicules émanées de l'un et de l'autre. Du réseau périphérique des lobules, partent des rameaux deplus ou plus volumineux qui convergent de la base de la manelle vers le mamelon, en recueillant sur leur trajet les innombrables troncules provenant des lobes environants. Parvenus au-dessous de l'arriole, et alors très considérables, il s'unissent par des anastomoses de même calibre, parallèles aux féguments, et constituent ainsi un plexus uniquement composé de gros troncs : c'est le plezus sous-arcéolaire. Ce plexus représente donc le point de convergence de tous les vaisseaux l'ymphutiques du sein; il reçoit, par sa face profonde, les troncs qui prennent unissance dans la glande mammarine, et par sa face superficielle, les troncules émanés de son envelope cutanée. Cette disposition avait été entièrement méconnne par Masagni, qui les faissit cheminer du mamelon vers la base de la glande, sous laquelle ils apparattraient au nombre de six à huit, cheminant ensuite entre la mamelle et le grand pedoroil, pour se rendre aux ganglions axillaires. Mais leur direction est diamétralement opposée à celle que leur avait assignée l'illustre anatomiste italico.

Le plexus sous-aréolaire, situé entre la glande et les téguments, circonscrit la base du mamelon, eu sorte qu'on peut lui considérer une petite circonférence entourant les conduits galactophores, et une grande circonférence répondant aux limites extrèmes de l'arbôte. Dans la première, se jettent les vaisseaux lymphatiques du mamelon; dans la seconde, ceux qui naissent de la peau, au delà de la zone colorèe; et, entre les deux circonférences, tous ceux qu' ont pour origine cette zone proprement dite. Ce plexus donne, en général, naissance à deux principaux troncs qui partent, l'un de sa partie interne, et l'autre de sa partie externe. Le tronc interne résulte de la couvergence de plusieurs gros lymphatiques qui se dirigent de debors en dealons. Mais le tronc qu'ils forment par leur fusion se recourbe aussitol pour se porter en bas, puis en dehors, décrit ainsi une grande courbe dont la concavité regarde le creux de l'aisselle, puis chemine dans la couche cellulo-graisseuse sous-cutanée, apparaît

bientôt sur le côté externe de la base de la glande, qu'il abandonne alors, et se dirige un peu obliquement en hant et en dehors pour se rendre dans l'un des ganglions qui répondent à la paroi interne de la région axillaire. Le trone externe, en général moins volumineux que le précédent, résulte, comme celui-ci, de la fusion de plusieurs grosses racines; il se dirige, des son origine, transversalement en dehors, rampant anssi dans la couche adipeuse sous-cutanée, pois franchit les limites du sein en se plaçant an-dessus du trone interne, dont il se trouve alors très rapproché, et se rend, tantôt dans le même ganglion que celui-ci, tantôt dans un ganglion voisin. Sur leur trajet, chacun de ces deux gros trones recueille quelques troncules provenant des lobes environnants. Mais indépendamment de ces troncules, assez grêles, ils en reçoivent, le plus habituellement, deux autres beaucoup plus importants, qui provieunent des parties supérieure et inférieure de la glande mammaire. Le tronc périphérique supérieur reste indépendant des deux troncs centraux, jusqu'à son entrée dans le creux de l'aisselle ; il se réunit alors à l'un de ceux-ci. Le tronc périphérique inférieur, souvent double et même triple, d'abord iudépendant aussi des troncs émanés du plexus sous-aréolaire, se jette dans l'un de ces derniers, sur un point rapproché de l'aisselle. Quelquefois cependant il se rend isolément dans l'un des ganglions axillaires. On observe alors trois principaux trones; une seule fois j'ai vu le trone périphérique supérieur conserver aussi son indépendance jusqu'à sa terminaison. Le nombre total des troncs qui s'étendent de la mamelle vers le creux de l'aisselle est donc en général de deux à trois. On pourrait s'étonner qu'un organe aussi riche en vaisseaux lymphatiques n'en possède pas davantage, d'autres glandes plus petites, comme les testicules par exemple, en possédant au moins dix à douze. Mais ce qu'ils perdent du côté du nombre, ils le regagnent du côté du calibre, car ils sont généralement très volumineux.

Telle est la disposition des vaisseaux lymphatiques du sein. Elle nous explique la fréquence de l'angioleudite mammaire et tous les phénomènes qui l'accompagneut. Neuf fois sur dix, les abcès du sein sont consécutifs à une exceriation, une fissure, une gerqure du manelon ou de l'arché. Or, qu'est-ee que cette excoriation? Une inflammation du réseau lymphatique de l'arché, qui se propage au plexus sous-archeire, et de ce plexus dans toutes les directions, en remontant des troncs qui le composent vers les rameaux et ramuscules, et jusqu'aux réseaux périlobulaires. Mais il est rare qu'elle se généralise ainsi. Le plus souvent, l'inflammation se transmet à un ou deux troncs seulement, et se fixe sur un point déterminé, où elle se termine par suppuration. Épuisée sur ce point, elle se déplace et se fixe sur un autre, où elle se termine comme sur le premier. Elle pent ainsi séjourner longtemps dans la trame lymphatique de la glande, en se localisant sur des points différents, doù la répétitiou en quelque sorte indéfinie des abcès. Tous les faits cliniques viennent confirmer cette doctrine, que le professeur Nélaton avait adoptée, et qu'il a enseignée pendant plusieurs années dans ses leçons en lui donnant l'appui de sa haute autorité.

### B. Vaisseaux lymphatiques qui naissent de la partie sous-ombilicale des téguments du tronc,

Ces vaisseaux se divisent en deux principaux groupes dont les troncs se rendent dans les ganglions du pli de l'aine; et chacim d'eux se partage en deux groupes plus petits, que leur situation permet de distinguer en antérieur et postérieur.

Les deux groupes antérieurs tirent leur origine de cette partie des téguments qui est limitée en haut par la cicatrice ombilicale, sur les côtés, par les épines iliaques autéro-supérieures, et en bas, par une ligue courbe répondant aux plis de l'aine et
aux organes génitaux. Les tronce constituaut chaeuu de ces groupes sont au ucombre de huit à dis. Supérieurement, ils communiquent par leurs premières radicules avec ceux de la partie sus-ombilicale, et sur le plan médian avec ceux du groupe
opposé. Les vaisseaux qui naissent des téguments de la région sus-publieme sout presque horizontaux et très courts; ceux quir
prement naissance au voisinage de l'ombilie, se portent obliquement en has et en dehors; les plus externes suivent une direction verticale. Ils se terminent dans deux ou trois ganglions ovoides très allougés dont le grand axe est parallèle au pli de l'aine,
sur lequel lis reposent. Ces troncs provenant de la portion sous-ombilicale des téguments de l'abdomen, sont difficiles à injecter.
Leurs parois, très peu résistantes, se rompent sous la pression du mercure alors même que cette pression est réduit à son
minimum. Aussi ue réussif-ou que bien rarement à les remplir tous jusqu'à leur terminaison. Ils demeurent plus ou moins
indépendants dans leur trajet des veines sous-cutanées abdominales dout le nombre et la direction présentent du reste beaucoup
de variétée.

Les deux groupes postérieurs proviennent des régions lombaires et des parties latérales de l'abdomen. Les vaisseaux qui contribuent à les former sont remarquables par leur direction parallèle aux crètes iliaques, par leur longueur, et aussi par leur calibre, en général supérieur à celui des vaisseaux sous-ombilicaux. On eu compte le plus ordinairement cinq à six et quelquefois quatre seulement. En arrière, ceux du côté droit communiquent avec ceux du côté gauche, par de simples ramuseules qui 
font partie du réseau collecteur ou sous-papillaire. En hant, ils se coutinuent par des ramuseules semblables, avec les vaisseaux

sus-ombilicanx postérieurs et latéraux. De l'étroitesse de ces voies de communication, il résulte que lorsqu'on les injecte, le mercure ne passe jamais, ni dans les troncs du côté opposé, ni dans ceux qui rendent aux gauglions de l'aisselle constanment le métal se porte en avant et en has vers les gauglions du pil de l'aine. Les troncs par lessqués lis se terminent s'anashomosent du reste largement entre eux, sur tonte la longœur de leur trajet. Plus ou moins horizontaux en arrière, ils deviennent obliquement descendants en avant pour aller se terminer dans le ganglion le plus élevé et le plus externe du pil de l'aine. Ce ganglion, ovoide et allongé, est sindis sur la même ligne que ceux dans lesqués les perdent les vaisseaux sous-ombilicants.

### C. Vaisseaux lymphatiques des régions anale et périnéals.

Les vaisseaux lymphatiques de la région anale ont été pu étudiés. Ils offrent cependant une très grande importance qu'ils emprunent à leur nombre et à leur développement. A cette région, en effet, n'appartiennent pas seulement ceux qui partent du pourtour de l'orifice anal, mais tous ceux qui trent leur origine de la partie interne des régions fessières, dans un rayon de 8 centimètres. Or les vaisseaux qui proviennent de ces deux régions donnent naissance en général à six on huit trones de chaque côté; tous ces trones convergent d'arrière en avant et de débors en dedans vers le périnée. Ceux qui rampent sous la peau du sacrum et du coccyx se portent pressque directement en avant. Ceux qui émanent de la partie inférieure des téguments de la fesse sont d'abord plus ou moins transversaux; les autres suivent une direction obliquement descendante. Ils chemiuent dans la couche cellulo-graisseuse très épaisse de la région anale, et traverseut ensuite le périnée d'arrière en avant, puis remontent sur la partie interne des cuisses, et se jettent dans les gauglions inguinuaux inférieurs et internes. Ces vaisseaux se montrent déjà très développés chez le fotus au moment de la naissance. Le réseau sous-papillaire daus la région anale proprement dite se compose à cet âge de gros troncules, irrégulièrement calibrés et comme variqueux, qui lui donneut un aspect spécial, rappelant l'état variqueux des petites vienes hémorrhodadies (1).

Les vaisseaux lymphatiques du périnée différent selon qu'on les considère dans l'un ou l'autre sexe. Chez la femme où le périnée se trouve réduit à une très pétite surface c'est à peine si l'on voit de chaque côt un ou deux trons se rendre directement dans les gauglions du pil de l'aine. La plupart des troncules qu'in nissent de la peu entre lu ruive et l'anns se jettent, soit dans les troncs provenant de la région auale, soit dans ceux qui partent de l'extrémité postérieure des grandes levres. Chez Homme les téguments du périnée offrant beaucoup plus d'étendue dans le sens transversal et surtout d'arrière en avant, les vaisseaux lymphatiques qui prement naissauce dans leur épaisseur sont aussi plus combreux et plus développés. Ils se laissent assez difficilement pénétere par le mercure. Cependant j'ai réussi plusieurs fois à les injecter très complètement. On remarque alors que les tronces nés de cette région se montrent presque aussi rapprochés et aussi volumineux que sur le scrotum. Sur se moitié autrieure il en existe ordinairement quatre ou cinq de chaque côté, et un ou deux sur sa moitié postérieure. An niveau du raphé et sur toute sa longueur les vaisseaux drois et gauches s'unissent par d'innombrables ramifications; en arrière ils communiquent avec ceux de la région anale, et en avant avec ceux dus scrotum. Ces tronse périnéux se juxtaposent dans leur trijet aux trons correspondants du scrotum; comme ceux-ci ils cheminent dans le sillon cruro-scrotal, et comme eux aussi ils se reudent dans les ganglions inguinuaux les plus internes. Geux de la région anale marchent en dehors des précédents sur la partie interne de la cuisse, mais s'en trouvent cependant très rapprochés (2).

# D. Vaisseaux lymphatiques de l'enveloppe tégumentaire des organes génitaux externes de l'homme.

L'enveloppe tégumentaire des organes génitaux externes de l'homme comprend quatre parties qui se continuent entre elles, mais qui resteut cependant très distinctes. L'une d'elles répond aux testicules qu'elle entoure, c'est le scrotum; la seconde représente l'enveloppe la plus superficielle du pénis; la troisième recouvre le glund; la quatrième revêt les parois de l'urêthre. Les deux premières apparticuneut au système cutaué, et les deux deruières au système muqueux; mais elles sont le prolongement des précédentes. Elles out d'ailleurs toutes pour caractère comman de donner naissance à des vaisseaux lymphatiques dout les trones se rendeut aux ganglions du pli de l'aine. Il convient par conséquent de les réunir dans une commune description (3).

<sup>(1)</sup> Pi. VII, fig. 4. (2) Pl. VII, fig. 4. (3) Pl. VII, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

a. Les vaisseaux lymphatiques du scrotum, chez l'adulte, comme chez le fœtus, se distinguent de ceux de toutes les autres parties de l'enveloppe cutanée par leur prodigieuse multiplicité, et aussi par l'extrême facilité avec laquelle ils se laissentinjecter. Sous ce dernier point de vue cependant ils se comportent un peu différemment avant et après la puberté. Dans l'enfance et l'adolescence leur injection donne presque constamment les plus heureux résultats; mais plus tard les parois de ces vaisseaux deviennent de moins en moins résistantes, et se rompent alors sous les plus faibles pressions. Mais si les injections mercurielles réussissent plus rarement chez l'adulte, par une sorte de compensation c'est à cet âge que le réseau des lacunes et les troncules qui en naissent se prêtent le mieux à l'étude. Lorsqu'on se propose d'observer leur disposition générale, leur direction, leurs terminaison, on aura donc recours aux injections et alors on donnera la préférence à l'enfant (1). Mais si on veut les voir à leur point de départ, c'est à l'homme adulte au contraire qu'il faudra faire appel. Le réseau des lacunes et capillicules à cet âge et sur cette région se montre avec une grande netteté ; il n'est nulle part aussi développé que sur le scrotum. Sur une bonne préparation on verra dans chaque papille les lacunes, les capillicules et les rameaux ou troncules qui en partent pour se rendre dans le réseau sous-papillaire (2).

Ces vaisseaux naissent de toute la superficie du scrotum qui semble transformée en une dentelle argentée lorsqu'ils sout injectés au mercure. Mais leurs premières radicules s'entremêlent surtout en grand nombre sur toute l'étendue du raphé. Les troncs qui partent du réseau sous-papillaire forment trois groupes, un médian et deux latéraux, beaucoup plus importants. Le groupe médian se compose de trois, quatre ou cinq troncs seulcment, qui s'étendent de la partie moyenne du raphé vers la racine du pénis, et qui se grossissent, chemin faisant, de tous les ramuscules nés dans leur voisinage. Parvenus au niveau du pénis, ces troncs, dirigés d'arrière en avant, se partagent en droits et gauches, lesquels se déviant aussitôt se portent en debors et eu haut, puis directement en dehors, pour aller se terminer dans les ganglions inguinaux internes. Dans cette dernière partie de leur trajet, ils marchent parallèlement aux troncs latéraux antérienrs du scrotum, et aux troncs postérieurs du pénis. avec lesquels on les voit s'anastomoser (3). Les troncs latéraux, au nombre de dix à douze pour chaque côté, naissent à la fois du raphé médian et de la moitié correspondante du scrotum. Ils se dirigent d'abord presque transversalement en debors, mais ne tardent pas à devenir obliquement ascendants, de telle sorte qu'ils décrivent autant de courbes dont la connexité regarde en dedans et en avant. Arrivés sur les limites du scrotum, ils cheminent pour la plupart dans le sillou cruro-scrotal, puis sous la peau de la cuisse, et se perdent dans les ganglions internes du pli de l'aine. Sur toute l'étendue de leur trajet, ces vaisseaux s'anastomosent fréquemment entre eux. En arrière, ils communiquent avec ceux du périnée, et en avant avec ceux qui naissent des tégumeuts du pénis (4). Ils deviennent quelquefois le siège de varices, et peuvent atteindre, dans certains cas exceptionnels, un volume si considérable, qu'ils égalent alors celui du doigt (5).

 Les vaisseaux lymphatiques qui prennent naissance dans l'enveloppe cutanée du pénis sont assez nombreux, mais très difficiles à injecter. Ils contrastent, sous ce dernier rapport, avec ceux du scrotum. Lorsqu'on réussit à les mettre tous en évidence, on remarque qu'ils se comportent un peu différemment sur les téguments qui répondent aux corps caverneux et sur le prépuce. Ceux qui rampent sur les corps caverneux partent du raphé cutané comme ceux de l'enveloppe scrotale, et contournent le pénis de chaque côté; mais, presque aussitôt, ils s'inclinent en arrière et deviennent parallèles, en se rapprochant d'autant plus de la partie médiane de la face dorsale de la verge qu'ils proviennent d'un point plus antérieur. Suivant alors un trajet antéro-postérieur, ils arrivent bientôt dans la région pubieune, au niveau de laquelle ils se coudent, les droits et les gauches s'écartant à angle aigu pour se rendre daus les ganglions inguinaux internes et supérieurs. Le nombre de ces troncs est assez variable; il s'élève le plus babituellement à quatre ou cinq pour chacune des moitiés de l'enveloppe tégumentaire du pénis. Les antérieurs sont les plus longs; les postérieurs, très courts, suivent la direction des vaisseaux lymphatiques médiaus et latéraux du scrotum, avec lesquels ils formeut, comme tous ceux, du roste, de cette enveloppe, un seul et même système (6). Les vaisseaux lymphatiques du prépuce sont très abondants, et très déliés. Les ramuscules émanés des lacunes et capillicules des papilles naissent de ses deux faces, mais eu plus grand nombre de sa face externe. Ils forment au-dessous de ces saillies un réseau fin à mailles extrèmement serrées, duquel partent de nombreux troncules. Ceux-ci convergent de la face postérieure du glaud vers sa face dorsale. Chemin faisant, ils se réunissent, augmentant ainsi de volume, puis se réduisent à deux ou trois troncules qui, à leur tour, se fusionneut au niveau de la partie médiane de la couronne. Un tronc en général unique et médian

<sup>(</sup>f) Pl. V, fig. 1, 2, 3 et 4.

<sup>(2)</sup> Pl. IX, fig. 5.

<sup>(3)</sup> Pl. VII, fig. 1 et S.

<sup>(4)</sup> Pl. VII, fig. 1, 3 at 4. (5) Pl. IX, fig. 6.

<sup>(6)</sup> Pl. IX, fig. 3, et pl. VII, fig. 1, 2 et 3.

15

résulte donc de leur réunion successive. Quelquefois il existe un trone pour chacune des moitiés du prépuce; ces deux trones marchent alors à droite et à gauche du plan médian, dont ils se trouvent très rapproches. Lorsque le trone est unique, il ne répond pas toujours, du reste, à la ligne médiane. Après avoir parcoure sur la face dorsale du pénis un certain trajet, ou le voit ordinairement se hifurquer, et ses deux branches ne tardent pas alors à prendre une direction divergente pour se rendre chacune de leur côté au gaugliou inguinal interne le plus élevé. Lorsqu'il existe deux trones, ceux-ci, d'abord parallèles, s'écartent ensuite, puis se terminent comme les branches proédentes (1).

c. Sur la surface du gland les vaisseaux lymphatiques acquièrent un si remarquable développement qu'ils constituent trois réseaux superpocés : un réseau de hacunes et de capillientes siégeant dans les papilles, un réseau de ramuscules occupant la couche superficielle de la muqueuse, et un réseau de troncules sons-jacent au précédent.

De ost trois réseaux le premier ne diffère pas de celui qu'on voit sur toutes les autres parties des téguments. Mais lorsque les réactifs l'ont suffissemment coloré pour permettre de l'étudier, il apparaît aux yeux de l'observaieur avec une admirable netteté. Le gland est done l'un des organes auqueil i convient d'accorder la préférence lorsqu'on se propose d'étudier le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques. Les deux réseaux sous-jacents sont anssi du reste d'une remarquable heauté et non moins évidents. Cetui que forment les ramuscules venus en grand nombre des papilles se distingue, non seulement par son extreme richesse, miss aussi par les flexousiés très prononcées de oss ramuscules, lesquels se disposent sur plusieurs plaus en sorte que les trois réseaux superposés offrent une épaisseur qui atteint et surpasse même un millimètre, épaisseur qu'on ne rencontre ni sur le scrotum, ni sur aucun point du tégument exterue. En suivant avec attention ces ramuscules contournés on peut constater qu'arrivés sous la base des papilles ils pénêtrent dans leur épaisseur en formant une arcade contournée aussi, puis en ressortent pour se comporter de la même mamière à l'égard des papilles voisines; c'est dans ces arcades flexueuses que se rendent les capillaires résultant de la continuité des lacunes, et que viennent s'ouvrir directement aussi des locunes voisines et siodées. Dans d'autres papilles on ne remarque pas ces anses rentrantes, mais un ou deux ramuscules qui s'étendent de leur sommet vers leur base (2). Cette disposition se voit surtout sur celles qui recouvrent la couronne du gland.

Le réseau profond ou réseau des troncules est situé sur les limites de la face adhéreute de la muqueuse. C'est de ce réseau que naissent les troncs lymphatiques. La direction de ceux-ci est remarquable; tous se portent d'avant en arrière vers le frein de la verge qui représente coustamment leur centre de convergence. A droite et à gauche de ce frein, ils reçoivent deux ou trois trones provenant de la muqueuse uréthrale, puis se réfléchissent, se placent alors en arrière de la couronne du gland qu'ils contournent et remontent jusqu'à sa partie médiane où ceux d'un côté s'unissent à ceux du côté opposé. De cette union résulte un gros trone qui rampe sur la face dorsale des corps caverneux et qui se bifurque au-devant du ligament suspenseur. Chacune de ses branches se prolonge à une certaine bauteur dans la couche cellulo-graisseuse de la région publenne, et se recourbe ensuite pour se porter en bas et en dehors vers le ganglion inguinal interne supérieur dans lequel elle se termine. Les troncs qui entourent la couronne du gland s'en trouvent ordinairement très rapprochés; quelquefois un certain iutervalle les en sépare. Leur nombre varie heaucoup; il peut être de deux à trois; plus rarement il se réduit à un tronc unique, mais qui est alors très volumineux; quelquefois au lieu de deux ou trois trones on n'observe autour de la couronne qu'un plexus de troncules anastomoses entre eux. Ajoutons que ces troncs sont loin de se réunir toujours sur la ligne médiane. Il n'est pas rare de sur voir ceux de chaque côté poursuivre leur trajet et chemiuer obliquement sur la face dorsale de la verge en restant indépendants toute leur longueur. Cette dispositiou ne modifie du reste nullement leur terminaison; les troncs droits et gauches se comportent dans ce cas comme les branches de bifurcation du tronc médian. Ce trouc médian est plus profondément situé et surtout notablement plus volumineux que celui de la face dorsale du prépuce (3).

d. Les vaisseaux lymphatiques de la muqueuse uréthrale recouvrent toute sa surface libre, depuis l'utricule prostatique jusqu'au méat urinaire. En arrière le réseau formé par ces vaisseaux et par les anastomoses qui les unissent se prolonge sur les canaux éjaculateurs et se continue ainsi avec celui qui est propre aux vésicules séminales et au canal déférent. En avant il se continue avec les ramuscules flexueux de la surface du gland. Son aspect n'est pas égal du resée sur toute la longeuer du couduit. Composé de vaisseaux rares et déliés en arrière il acquiert d'autant plus d'importance qu'on se rapproche davantage de la fosse naviculaire, sur laquelle il arrive à son plus grand développement. Les papilles de la muqueuse en sont le point de départ. Chaeme d'elles possède usais dels leunes et des capillicules d'une très grande ténuité, et un ou deux capillaires qui vont se perdre dans le réseau sous-papillaire. Celui-ci affecte une dispositiou exceptionnelle; les rameaux et ramuscules qui contri-

<sup>(1)</sup> Pl. IX, fig. 2 et pl. VII, fig. 2, 3 et 5.

<sup>(2)</sup> Pl. VII, fig. 1, 2, 5 et 6.

buent à le former suivent la direction des parois uréthrales. Ils sont tantôt très petits et tantôt remarquablement volumineux. Des anastomoses multipliées, transversales et obliques les unissent. Très souvent ils se groupent en faiseaux parallèles et négaux que séparent des sillons longitudinaux. Au nivean du frein de la verge on voit deux ou trois trones s'en détacher de chaque côté et traverser les parois de l'urêthre pour aller se continuer avec eeux qui contournent la couronne du gland (1).

## E. Vaisseaux lymphatiques des organes génitaux externes de la femme.

Par leur origine et l'ensemble de leur disposition, ainsi que par leur trajet et leur terminaison, ces vaisseaux présentent une remarquable analogie avec œux qu'on observe sur l'enveloppe tégumentaire des organes génitaux externes de l'hommen. Ils prement aussi nistassence dans la peau d'une part, et de l'autre dans les muqueuses avec lesquelles elle se continue. Mais œux qui tirent leur origine de la muqueuse vaginale et de la muqueuse uréthrale ne sont ici représentés qu'à l'état de simples vestiges. C'est seulement sur les grandes et les petites lèvres, constituées par un repli du tégument externe, qu'on les voit se multipliér au point de se montrer aussi shondants que sur le scrottum (2).

Ces vaisseaux du tégument externe ou vaisseaux vulcaires, prennent naissance, comme sur toute l'étendue de l'enveloppe cutanée, dans les papilles qui se distinguent ici par leur volume comparable à celui des papilles que gland. Les ramuscules provenant de ces saillée, s'anastomosant aussi dans la couche sous-papillaire, forment un résean de la plus extrêmerichesse, dont les mailles étroités se superposent sur plusieurs plans. Ce réseau recouvre la fourchette, le mêta urinaire, le vestibule, le clitoris, les petites lèvres, et la face interne des grandes lèvres; il est si délié, et si serré sur toutes ces parties, qu'il se présente au premier coup d'œl, lorsqu'il a été bien injecté, sous le simple aspect d'une teinte gris cendré; il faut faire appel à la loupe pour distinguer les innombrables filaments argentés qu'il e composent. Sur la face externe des grandes lèvres, le réseau, composé de ramuscules et de rameaux plus grox, devient assez distinct pour être reconnu à l'œl in con-

De la périphérie de ce large réseau partent des trones en grand nombre qui suivent des directions différentes. Ceux qui maissent de la partie antéro-aupérieure de la vulve montent d'abord presque verticalement, puis s'inclinent les uns à droite, les autres à gauche en décrivant une longue courbe à concavité inférieure et se perdent dans les ganglions supérieurs du pli de l'aine. Les suivants se portent obliquement en avant et en déhors, en longeant le sillon qui sépare la vulve de la partie interne des cuisses; ils se terminent dans un ou deux gauglions situés au-dessous de ceux qui précèdent. Les trones nés de la moitié postérieure de l'anneau vulvaire cheminent d'arrière en avant sur la face interne des cuisses, immédiatement en déhors du sillon vulvo-crural, pour se rendre dans les ganglions inguinaux inférieurs, avec les trones venus du périnée et de la région anale qu'ils accompageant jusqu'à leur terminaison.

A ces mêmes ganglions inguinaux aboutissent aussi les vaisseaux lymphatiques des muqueuses vaginale et uréthrale. Ceux qui viennent de la muqueuse vaginale tirent leur origine sculement de son quart inférieur. Ils forment autour de l'entrée du vagin un réseau, beaucoup moins riche que celui des grandes et des petites lèvres; de ce réseau émanent de simples ramuscules qui se portent en bas et qui ne tardent pas à se perdre dans le réseau sous-papillaire de la vulve. Les vaisseaux lymphatiques de l'urethre sont assez dévaloppés sur sa moitié inférieure; mais en remontant vers sou orifice iuterne ils deviennent de plus en plus rares et semblent disparatire au voisinage de cet orifice sur lequel on n'en trouve plus aucout trace. Sur le méat urinaire, ils forment au contraire un réseau très manifeste qui se continue avec celui des petites lèvres.

### § IV. — Vaisseaux lymphatiques nes téguments nu membre supérieur

Les vaisseaux lymphatiques superficiels ou cutanés du membre supérieur, atteignent un remarquable développement sur toute son étendue. Mais c'est sur la main, et plus particulièrement sur sa face palmaire, qu'on les voit se presser en grand nombre (3).

Lorsqu'on procéde à l'étude de ces vaisseaux, les injections mercurielles et les réactifs sont également utiles et même nécessaires; les premières pour les suivre depuis leur origine jusqu'à leur terminaison dans les ganglions; les secondes pour observer le réseau des lacunes et le réseau sous-papillaire qui en sont le point de départ.

<sup>(1)</sup> PL VII, fig. 7. (2) Pl. VIII, fig. 1, 2 et 3. (3) Pl. II et III.

Les injections mercurielles les mettent admirablement en évidence et montrent très bien leur disposition générale. Tout ce qui peut être vu à l'œil nu, elles permettent de le constater. Mais pour en assurer le succès, les sujets utilisés dans ce but, devront être préalablement injectés avec une solution d'acide arsénieux au maximum de saturation. Les hommes jeunes et maigres méritent alors la préférence. L'été aussi est préférable aux saisons froides et humides. La quantité de liquide injectée ne doit jamais être assez considérable, pour être suivie d'infiltration. Quatre litres suffisent. L'injection faite, le sujet reste exposé à l'air libre jusqu'au moment où l'épiderme de la peau des mains se détache. Ce moment arrivé, on l'enlève, puis on lave le derme à grande eau, on l'essuie, et l'on procède sans retard à l'injection mercurielle qui devient alors facile et qui donne le plus habituellement d'heureux résultats. C'est sur les téguments des doigts que sera d'abord portée la pointe du tube. Il importe que celle-ci soit courte et déliée ; sa brièveté la rend moins fragile et sa ténuité plus pénétrante. L'anatomiste armé de cette pointe presque parallèle aux téguments, pique très superficiellement le derme sur les deux côtés de chacune des cinq phalangettes. Lorsque la piqure est suivie de succès, la peau se couvre presque aussitôt d'un fin réseau argenté ; le métal passe de celui-ci dans les troncs qui accompagnent les artères collatérales des doigts, et arrive jusque sur la face dorsale du métacarpe, mais ne s'étend pas au delà de cette région. Les troncs lymphatiques collatéraux des doigts mis en évidence, on passe à l'injection de ceux qui naissent de la paume de la main ; ces derniers sont nombreux et importants. Pour les remplir la pointe du tube est dirigée tour à tour sur la partie centrale de la région, puis sur sa partie inférieure, sur sa partie externe, sur sa partie interne, en un mot sur toute sa périphérie. Les vaisseaux dans lesquels pénètre le mercure se remplissent également jusqu'à leur arrivée sur le dos de la main. Après les avoir ainsi injectés sur une courte étendue on incise avec ménagement la peau qui recouvre de chaque côté les parties latérales des secondes et premières phalanges afin de découvrir les vaisseaux lymphatiques situés sur le trajet des artères collatérales des doigts; puis on introduit dans chacun de ces troncs la pointe d'un tube en verre convenablement effilée. Sur cette pointe conique les parois du vaisseau se dessèchent et lorsqu'on la retire elle laisse à sa place un petit entonnoir. A l'aide de ces entonnoirs microscopiques au nombre de six à huit, l'anatomiste peut remplir tout le système lymphatique du membre jusqu'aux ganglions; et comme il se vide en grande partie pendant la préparation, surtout si on enlève les muscles pour conserver les vaisseaux sur les aponévroses recousues, tendues et desséchées, rien n'est plus facile que de le réinjecter prosque instantanément en utilisant ces entonnoirs. Ce procédé permet donc non seulement d'étudicr les vaisseaux dans leur ensemble. mais aussi d'en faire de très bonues préparations qui figureront honorablement dans un musée. Aussi longtemps que leurs parois restent imprégnées d'humidité, le membre doit être laissé dans une position horizoutale; mais dès qu'elles seront eu état de dessiccation complète, il sera ramené à la direction verticale. La préparation pourra être ainsi indéfiniment conservée. J'ai donné au musée de la Faculté de Paris, un bras dont les troncs lymphatiques étaient bien remplis, et la préparation verticalement montée est encore en très bon état, bien qu'elle date de plus de treute ans.

Les réactifs ont pour destination de mettre en lumière les lacunes et capillicules que l'injection mercurielle ne saurait montrer et qu'elle a même pour premier résultat de masquer complètement. Ils ont aussi pour avantage de permettre l'emploi du microspoe. Les réseaux sous-applilistes injectés au mercure sont déformés et ne se voient que très imparfaitement lorsqu'on les soumet à l'examen microscopique. Mais après l'emploi des réactifs, ils peuvent être observés par transparence à des grossissements variés, et leur étude daus ces conditions devient facile. C'est sur ces réseaux que l'anatomiste doit fixer d'abord son attention. Le fectus alors est préférable à l'adulte. Chez le nouvean-né, les lacunes et capillicules se voient surtout très bien sur la face palmaire de la main, où les papilles sont plus grosses. Quant au réseau sous-papillaire, ou réussit sans peine à le mettre en évidence nou seulement sur cette région, mais sur toute l'étendue du membre. Célui-d-is e composant de quatre parties, uous étudierons successivement les vaisseaux ly mphatiques de la main, de l'avant-bras, du bras et de l'épaule.

A. Les vaisseaux lymphatiques de la main, extrémement nombreux, tirent leur origine de tous les points de son enveloppe cutanée. Ceux qui naissent des téguments de sa face dorsale se comportent à leur point de départ comme sur toutes les autres parties du corp. Mais il n'en est passainsi de ceux qui proviement des téguments de la face palmaire. Sur cette régiou, les papilles sont rangées en séries linéaires qui se présentent sous l'aspect de crétes curvilignes. Or, au-dessous de chaque crête, on observe un tronc lymphatique volumineux qui en suit la direction en décrivant de légères flexuosités peu régulières; et au moment où ce tronc passe sous la base des papilles, il reçoit les capillaires, tamausules et troncules qui en partent (il et affecte alors une disposition très variable; tantôt il s'élère jusqu'au centre de celle-ci ou un peu an-dessus, et après avoir formé une simple arcade il reprend son trujet sous-papillaire; tantôt il se contourne dans la papille en sens divers et semble la constituer à lui seul; quedquefois il se divise à sa base en deux ou plusieurs branches qui s'anastomoseut; fréquement il passe sous une on

plusieurs papilles en restant rectiligne et reçoit comme dans tontes les antres régions les rameaux qui en naissent. Les variétés qu'il offre ainsi dans son trajet sont presque infinies. Mais il reste toujours sous-jacent aux crêtes papillaires et en connexions intimes avec les papilles qui en dépendent; il représente en un mot le tronc collecteur de tous les vaisseaux qui prennent naissance, soit dans leur épaisseur, soit dans les espaces inter-papillaires. Lorsque ces vaisseaux commencent à se montrer, on ne voit d'abord que les troncs sous-jacents anx crêtes; ils sont remarquables alors par leur parallélisme, par leur volume et par leurs rapports avec les papilles. Si la préparation donne tons les résultats qu'on peut en attendre, d'autres troncs apparaissent, mais ils n'offrent rien de régulier dans leur direction. Deux séries de papilles occupant le sommet de chaque crête et deux troncs sous-papillaires, par conséquent, répondant à celles-ci, les uns se portent d'une série à la série voisine, les autres d'une crête à la crête la plus rapprochée. Les premiers entourent l'embouchure des glaudes sudoripares qui s'ouvrent entre les deux séries de la même crête; ils relient les vaisseaux longitudinaux de ces deux séries. Les seconds, plus longs et plus profonds, rattachent le système lymphatique d'une crête à celui des crêtes adjacentes ; souvent ils communiquent entre eux. Vus dans leur ensemble, ces troncs longitudinaux, transverses et obliques représentent un beau réseau à mailles extrêmement irrégulières. Mais les troncs qui le forment se divisent toujours bien nettement en deux ordres : ceux qui rampent sous les crêtes et qui requeillent les rameaux émanés des papilles : ce sont les troncs collecteurs proprement dits ; ceux qui croisent les crêtes en tous sens : ce sont les tronc anastomotiques. Ces deruiers se montrent en très grand nombre lorsque les vaisseaux lymphatiques de la paume des mains sont mis en complète évidence; c'est alors seulement qu'on peut juger de leur extrême multiplicité.

Sur la face dorsale de la main et toutes les autres parties du membre, les trones sous-papillaires affectent en général la même disposition à l'égard des papilles qui les recouvrent; seulement au lieu de conserver une direction parallèle ils serpentent dans tous les sens, de telle sorte qu'il n'y, a plus lieu de les distinguer en trones collecteurs et trones anastomotiques; les uns et les autres se confondent dans un réseau commun. Sur une bonne préparation, il en est qu'on peut suivre assez loin dans leurs contours, et qui tiement par conséquent sous leur dépendance un assez grand nombre de papilles. Il comme sur la paume des mains on voit très bien les capillaires et ramuscules lymphatiques émanés des papilles s'ouvrir dans leur cavité. Après avoir parcouru un certain trujet ils s'unissent à d'autres trones semblables et non moins sinueux, ou même à de simples trones ou troneules cheminant dans les espaces inter-papillaires.

Les troncs lymphatiques proveuant du réseau sous-papillaire des téguments de la main convergent vers sa face dorsale. Mais le trajet qu'ils suivent et les rapports qu'ils présentent différent selon leur point de départ. Ceux qui naissent de l'enveloppe cutanée des doigts rampent sur leurs parties latérales. Il en existe toujours deux et souvent trois de chaque côté, en sorte que leur nombre s'élève pour les cinq doigts à douze ou quinze. Ces troncs sont situés dans la couche cellulo-adipeuse qui recouvre et entoure les artères collatérales. Ils s'appliquent à celles-ci sur toute leur longueur; l'un d'eux se place ordinairement en avant, le second en arrière, le troisième en dedans ou en dehors selon qu'il s'agit de la face interne ou de la face externe. Quelquefois ils les croisent obliquement (1). Dans leur trajet ces troncs collatéranx reçoivent : 1º tous les rameaux qui partent de la face palmaire, rameaux extrêmement nombreux et obliquement ascendauts; 2º les rameaux à direction plus ou moins transversale émanés de la face dorsale; 3º et enfin les ramuscules très déliés provenant du derme sous-onguéal. Parmi ces derniers les uns ou moyens se jettent dans les rameaux voisins de la face dorsale ; les autres ou latéraux se rendent dans l'origine des troncs digitaux à la formation desquels ils participent (2). Arrivés au niveau de la racine des doigts les troncs collatéraux jusqu'alors verticaux s'inclinent en arrière et passent entre les articulations métacarpo-phalangiennes, en formant des faisceaux que viennent grossir encore les lymphatiques nés du tiers inférieur de la paume de la main. Dans les trois derniers espaces interdigitaux ils sont au nombre de sept à huit; en moutant sur le métacarpe ils s'écartent pour s'unir aux troncs des groupes voisins. Dans le premier espace inter-métacarpien, leur nombre s'élève à cinq ou six seulement. Les troncs externes du pouce cheminent sur les limites de l'éminence thénar.

Les trones qui prement naissance dans le réseau sous-papillaire de la paume des mains se disposent sur deux plans, en sorte qu'on peut les distinguer en superficiels ou sous-cutanés, et profonds ou sous-aponévrotiques. Les superficiels se subdivisent : en inférieurs, supérieurs, internes et externes. Les inférieurs ou descendants naissent des téguments qui répondent la lette des métacarpiens (3). Ils se dirigent d'abord presque verticalement en bas, puis convergent vers les trois derniers espaces inter-digitaux dans lesquels ils s'engagent et se réfléchissent ensuite de bas en haut pour se joindre aux troues collatéraux des doigts, avec lesquels ils se prolougent sur la face dorsale du métacarpe. Les supérieurs ou assendants, moins nombreux que les inférieurs

tirent leur origine de la peau qui recouvre la face antérieure du poignet. Ils sont représentés à leur point de départ par huit ou dix rameaux; de la convergence de ceux-ci résultent deux ou trois troncs qui montent sur la face antérieure de l'avantbras. Les trones qu'on remarque sur le bord interne de la main émanent des téguments de l'éminence hypothénar par un grand nombre de ramuscules parallèles et assez faciles à injecter, dont la plupart se jettent dans les vaisseaux lymphatiques collatéraux internes du petit doigt. Il n'est pas rare cependant de voir plusieurs de ceux-ci converger et former un tronc indépendant des vaisseaux précédents (1).

Les troncs externes se comportent différemment selon qu'ils naissent au-dessous de l'éminence thénar, ou des téguments qui la recouvrent. Les premiers se dirigent d'abord en dehors et montent ensuite presque verticalement sur la face postérieure du métacarpe en suivant le trajet des vaisseaux collatéraux externes de l'index et internes du pouce. Les seconds sont constitués à leur origine par de nombreux ramuscules obliquement ascendants, dont les plus inférieurs se terminent dans les vaisseaux collatéraux externes du pouce. Les plus élevés donnent naissance par leur fusion à un ou deux troncs qui longent le bord extrême de l'avant-bras (2).

Les troncs profonds ou sous-aponévrotiques de la région palmaire partent des téguments qui répondent à sa partie centrale. C'est la seule région sur laquelle les vaisseaux lymphatiques, après avoir traversé le derme, traversent aussi l'aponévrose sous-jacente, disposition qui trouve son explication dans l'adhérence intime des deux lames fibreuses superposées. Ces troncs au nombre de quatre ou cinq cheminent entre l'apouévrose palmaire et les tendons des muscles fléchisseurs des doigts. Ils se dirigent vers le bord externe de la main, se réunissent successivement avant de l'atteindre, et constituent ainsi un seul tronc très volumineux qui contourne ce bord de bas en haut pour monter ensuite sur la face dorsale du métacarpe (3).

Les vaisseaux qu'on voit converger de toutes parts vers cette face dorsale du métacarpe et du carpe sout donc remarquables par leur nombre, qui s'élève généralement de 16 à 20. Ils offrent pour la plupart aussi un assez notable volume. Cependant quelques-uns contrastent avec les précédents par la ténuité de leur calibre. Ces troncs, verticalement ascendants, décrivent de légères ondulatious et s'anastomosent dans leur trajet de telle sorte qu'ils forment un large plexus s'étendant du bord externe au bord interne de la main. Dans le groupe qui le compose on en voit le plus habituellement deux ou trois qui se dirigent obliquement de dedans en dehors et qui croisent les troncs verticaux avec lesquels ils communiquent. Leur situation relativement au plexus veineux correspondant est très variable; beaucoup d'entre eux sont sous-jacents aux veines; d'autres moins nombreux les recouvrent sans en suivre le trajet, ou ne leur restent parallèles que sur une courte étendue (4).

B. Les vaisseaux lymphatiques de l'avant-bras, sont le prolongement des troncs émanés de la main. Mais dans leur cavité viennent s'ouvrir d'innombrables rameaux provenant du réseau sous-papillaire du derme. Ce réseau, qui tire son origine des papilles, est aussi développé sur la seconde section du membre que sur la première. C'est sur le fœtus qu'il convient de l'étudier. Les réactifs que j'ai précédemment mentionnés le mettent très bien en pleine évidence et permettent de reconnaître qu'il comprend dans sa constitution des rameaux d'inégal calibre, mais pour la plupart déjà volumineux. De la convergence de ceux-ci naissent des troncules qui, après un court trajet, vont se terminer dans les troncs sous-cutanés du membre. Leur nombre est très considérable; ils s'échelonnent irrégulièrement sur toute leur longueur. C'est pourquoi sur les préparations destinées à figurer dans uu musée il importe de ne pas trop dépouiller ceux-ci de leur gaine celluleuse ; car alors on incise les troncules qui en dépendent près de leur embouchure et le mercure, s'échappe des voies lymphatiques.

Les troncs provenant de la main entourent à peu près complètement le poignet. En montant sur l'avant-bras ils se partagent en trois principaux groupes, dont l'un est antérieur, le secoud postéro-externe, et le troisième postéro-interne. Le groupe antérieur, moins important que les deux autres, se compose de quatre ou cinq troncs qui naissent des téguments de la face correspondante du poignet et qui se portent verticalement en haut, sans rester cependant toujours parallèles; sur certains points, ils se rapprochent ou bien ils s'éloignent. Avant d'atteindre le pli du coude ces troncs communiquent avec ceux des deux groupes voisins et forment ainsi un large plexus qui recouvre non seulement la face antérieure du membre, mais ses deux bords. Parmi les vaisseaux contribuant à le former, les uns sont sous-jacents aux veines de la région ; les autres au contraire les recouvrent en les croisant obliquement. Le groupe postéro-externe comprend six à huit troncs situés d'abord en arrière et verticalement ascendants. Mais bientôt on les voit s'incliner en avant et croiser le radius sur un point d'autant plus élevé qu'ils se trouvent plus rapprochés de l'axe de l'avaut-bras. De postérieurs ils deviennent externes, puis antérieurs et font alors partie du large plexus

qui répond an pli du coude (1). Tons cependant ne contournent pas le côté radial de l'avant-bras ; les plus internes passant en arrière de l'articulation radio-cubitale pour longer ensuite le côté externe du bras. Les troncs du gronpe postéro-externe accompagnent les veines radiales, sans affecter avec celles-ci des rapports constants et réguliers. Cenx du gronpe postéro-interne présentent dans leur trajet et leurs connexions une disposition analogue; au nombre de sept à huit en général, ils suivent les veines cubitales et contournent pour la plupart le côté correspondant de l'avant-bras; les autres passent en arrière de l'articulation du coude puis cheminent sur le côté interne du bras. Parmi les premiers, ceux qui contournent le cubitus se joignent aux troncs antérieurs. Ceux qui contournent l'épitrochlée se jettent dans un ganglion situé à un ou deux centimètres au-dessus de cette saillie. Ce ganglion sus-épithrochléen n'est pas constant ; mais on le rencontre le plus habituellement. D'uu petit volume et légèrement aplati, il repose sur l'aponévrose humérale, et se trouve ainsi recouvert non seulement par la peau, mais par tonte l'épaisseur de la couche cellulo-graisseuse sous-jacente; de là les difficultés et le plus souvent l'impossibilité qu'on éprouve à constater sa présence. Quelquefois il en existe deux, et plus rarement trois, situés l'un au-dessus de l'autre en série rectiligne et reliés entre eux par les vaisseaux efférents qui en partent (2). Les pathologistes considèrent l'engorgement de ce ganglion comme indiguant une lésion des troncs qui forment le groupe postéro-interne, et plus particulièrement de ceux qui naissent des deux derniers doigts. Souvent en effet cette opinion est justifiée par l'observation. Mais il importe de ne pas oublier que cet engorgement peut coincider aussi avec une lésion portant sur le côté radial de la main ou de l'avant-bras ; il s'explique alors par la généralisation très rapide de l'inflammation, généralisation que facilitent les anastomoses si multipliées établies entre tous les troncs lymphatiques du membre supérieur.

C. En se prolongeant sur le bras, les trois groupes de trons de l'avant-bras tendent à converger à mesure qu'ils s'élèvent. Ceux du groupe antérieur montent presque verticalement en s'inclinant un peu en dedans pour atteindre les ganglions du creux de l'aisselle. Ceux qui forment les deux autres groupes s'en repprochent et les accompagnent en constituant un fisiceau de plus en plus étroit. Sur la moitié inférieure du bras, lis recouvrent encore toutesa partie postérieure, sur laquelle ils se montrent seu-lement plus rares. Mais à ces troncs postérieurs viennent s'en ajouter trois ou quatre provenant de la peau qui revêt l'olécrâne. Germiers, comme les troncs voisins de l'avant-bras, sont remarquables par leurs flexuosités très prononcées, qui disparaissent pendant les mouvements de flexion de l'articulation. Au uiveau de la partie moyenne du bras, les vaisseaux situés sur sa fice pos-térieure se portent les uns vers le bord interne du même faisceau qui se compose alors de quiuze à dix-buit troncs, auxquels se joigneent les vaisseaux efférents très volumineux du ganglion sus-épithrochléen. Ceux-ci restent séparés des précédents par une minoclame fibreuse. Les uns et les autres traverseut l'aponévrose axillaire, puis se perdent dans les ganglions qu'elle recouvre. Cependant, il en est un, en général, très considérable qu'il longe le bord externe du bras et qui s'écarte du faisceau commun pour cheminer dans l'interstice celluleux du delioide et du grand pectoral; il monte ainsi jusqu'à la clavicule, et se termine dans l'un des ganglions qui se trouvent situés au-dessus de cet os. Ce grost trone lymphatique m'a peru constant; une artériole et une veinule l'accompagnent dans toute l'étendue de son trajet. Il traverse quelquefois un ganglion qui répond à sa partie inférieure, mais dont la situation opendant est variable.

D. Les vaisseaux lymphatiques de l'épaule, peu étudiés et peu connus, offrent plus d'importance qu'on ne serait tenté de leur en accorder en lisant les descriptions qui en ont été faites. De même que ceux du bras, de l'avant-bras et de la face dorsale de la main, on ne réusit que très rement à les injecter. C'est surtout en les soumettant à l'action des réacitis qu'on peut acquérir des notions exactes sur leur origine, leur nombre et leur volume. Le réseau sous-papillaire dans lequel se jettent les rameaux provenant des papilles, et daquel partent les troncs qui rampent sous la peau, ne diffère nullement de celui qu'on observe sur leur rois autres sections du membre. Il se compose d'inuombrables troncules, plus ou moins flexueux et contournés, tous anastomosés entre eux. En l'examinant, il serait difficile de comprendre comment un réseau aussi riche et aussi développé se dérobe à toutes les tentatives faites pour le remplir, si l'expérience ne nous avait appris que cet insuccès reconnaît pour unique cause le défaut de résistance des vaisseaux qui le composent; dès que le mercure pénêtre dans leur cavité, ils se rompent aussitôt, mais en leur appliquant les procédés que l'ai signalés, on les met admirablement en évidence.

De ce réseau sous-papillaire énanent des troncs assez nombreux qui traversent le derme et qui cheminent ensuite dans la couche cellulo-graisseuse sous-cutanée (3). Ces troncés ap partagent d'après leur direction en moyens, antérieurs et postérieurs. Les moyens se jettent dans le gros vaisseau qui parcourt l'interstice celluleux du deltoide et du grand pectonel. Les antérieurs,

<sup>(1)</sup> Pl. II, fig. 1, 2 et 3 (2) Pl. II, fig. 1. (3) Pl. X.

peu nombreux, descendent sur la paroi antérieure du creux de l'aisselle, puis contournent son bord inférieur et se rendent dans les ganglions axillaires. Les posificieurs, plus importants, se dirigent vers le bord inférieur des muscles grand dorsal et grand rond qu'ils contournent aussi pour se terminer dans les mêmes ganglions.

Les vaisseaux lymphatiques du membre supérieur présentent sur leur trajet un très grand nombre de valvules, toujours disposées par paire. On n'en trouve cependant aucune trace, ni dans les rameaux qui viennent des papilles, ni dans les troncules disposées par paire. On in trouve cependant aucune trace, ni dans leur cavité que lorsque ceux-ei ont traversé le derme, et alors elles s'échelonnent à de très courtes distances, variant d'abord de un à trois millimètres comme par exemple sur les parties latérales des doigts. A mesure que les troncs s'élèvent, les valvules s'espacent davantage, mais sans être séparées cependant par des intervalles qui excèdent un centimètre ou un centimètre et demi. Leur nombre total sur les troncs qui s'étendent des dernières phalanges au creux de l'aisselle vaire de 60 à 80.

### § V. — Vaisseaux lymphatiques des téguments du membre inférieur.

Par leur origine, leur trajet et leur disposition générale les vaisseaux lymphatiques superficiels ou sous-cutanés du membre inférieur offrent heaucoup d'analogies avec œux du membre supérieur. Cependant ils s'en distinguent sous quelques rapports, assez notablement pour mériteu me description particulière.

Les procédés à mettre eu usage pour leur injection et leur étude ne différent pas du reste de ceux qui sout applicables au membre thoracique. Le fextus étant préférable pour la préparation des réseaux d'origine, en les mettant en lumière sur un point queloonque de la surface du corps, on pourra les observer aussi sur tous les autres; il deviendra alors facile de reconnaître qu'ils sont également développés et tout à fait identiques sur les deux membres du même côté. Pour les injections mercurielles, es orteis et la pate du pied, rechablement dépoullés de leur épiderme, seront utilisés à la manière des doigts et de la paume des mains; le métal introduit par chaque piquire se répand en large nappe et avec la rapidité de l'échir dans les réseaux qui recouvrent leur superficie. Il arrive jusque sur la face dorssile, où les tronos seront ensuite repris et directement injectés. Dès que la pointe du tube est introduité dans leur cavité, le mercure «'élève instantamément jusqu'an pid le l'aine. Pour remplir le plexus lymphatique sous-cutané du membre il n'est nullement nécessaire du reste de réinjecter la totalité des viasseaux qui rampent sur la face dorssel; en piquant seulement trois de ces vaisseaux, pris, l'un sur la partie moyenne du métaturse, le second sur son hord interue, et le troisième sur son bord externe, on remplira tous les tronos qui formeut ce alexure.

Les vaisseaux lymphatiques du membre abdominal sont représentés, lorsqu'on les considère seulement dans leur partie terminale, par un ensemble de troncs collecteurs qui tirent leur principale origine de son extrémité inférieure et qui convergent d'une part attour de la veine saphène interne pour se porter avec celle-ci vers les ganglions du pit de l'aine, de l'autre autour de la veine saphène externe pour se rendre daus les ganglions poplités. Mais indépendamment de ces troncs collecteurs principaux, satellites des veines saphènes, il en est d'autres qui n'ont aucune connexion avec celles-ci et qui tireut leur origine de la partie supérieure et postéro-externe du membre. Nous avons donc à considérer: 1º les vaisseaux lymphatiques du piet; 2º ceux qui suivent le trajet de la veine saphène externe pour se rendre dans les ganglions poplités; 3º ceux, beaucoup plus nombreux; qui accompagnent la veine saphène interne pour aller se terminer dans les ganglions inguinaux; 4º et enfin un dernier groupe qui, né de la 'partie supérieure et postéro-externe du membre, se porte vers ces mêmes ganglions eu restant indépendant de tout tronc véineux de quelque importance.

### A. Vaisseaux lymphatiques des téguments du pied.

Ces vaisseaux prennent naissance sur tous les points de la surface du derme, par un réseau de lacunes et de capillicales siégeant dans les papilles, et par un réseau plus profond ou sous-papillaire composé de ramiscules et de troncules, provenant du précédent. De ce second réseau situé dans les couches les plus superficielles du derme partent les troucs collecteurs qui rampent sous la peau. Mais ces troncs sont de deux ordres. Les uns, ou grands troncs collecteurs, naissent des orteils et de la plante du pied; les autres, ou troncs secondaires, après avoir parcouru sous les téguments un court trajet se jettent dans les troncs principaux les plus rapprochés. Ainsi se comportent tous ceux qui naissent de la face dorsale, et la plupart de ceux qui proviement de la peau de la jambe et de la cuisse. Ces troncs collecteurs de second ordre sont innombrables, mais plus ou moins courts et d'un petit calibre. La disposition qu'ils affectent sur le pied ue diffère en rien de celle qu'ils offrent sur toutes les

autres parties du corps. Il me suffira done de les avoir mentionnés. Quant aux grands tronce collecteurs, on ne saurait méconnatire leur extrême analogie avec exex de la main. De même que ces derniers out surtout pour point de départ les doigts et la région palmaré, de même exex du pied naissent des orteils et de la région plantaire. Les uns et les autres couvergent de la face sur laquelle lis out pris naissance vers la face opposée, où lis sont moins exposés à être comprimés. Sur le membre inférieur comme sur le supérieur, ils entreut en rapports intimas avec les veines aussité qu'ils existent. Au pied les troncs émanés des orteils se prolongent sur la face dorsale dont ils recouvrent la plus grande partie. Ceux qui viennent de la face plantaire se distinguent d'après leur direction en antérieurs, internes et externes. De là quatre groupes de troncs collecteurs qui chacum méritet de fixer notre etatution.

Les troncs lymphatiques qui partent des orteils rampent aussi sur leurs parties latérales. Ils sont également au nombre de deux ou trois. Pour les constituer plusieurs ramuscules convergent de chaque côté des phalangettes, et se réunissent presque aussitôt à angle aigu. Les deux trones résultant de leur fusion se portent directement en arrière, en suivant les artères collatérales au-dessus desquelles ils se placent le plus ordinairement. Dans le court trajet qu'ils parcourent de leur origine à la base des orteils, ces troncs collatéraux ou troncs principaux reçoivent les troncs secondaires émanés de la face dorsale, et ceux plus nombreux et plus volumineux qui viennent de la face plantaire. Le réseau lacunaire et le réseau sous-papillaire qui donnent naissance aux troncs dorsaux ne présentent rien de particulier (1). Mais il n'en est pas ainsi des troncs plantaires. Ceux-ci se comportent au pied comme à la main. Les papilles recouvrant le sommet des crêtes du derme, et ces saillies formaut aussi sur chaque crête deux rangées, entre lesquelles s'ouvrent les conduits des glandes sudoripares, le réseau des lacunes et capillicules affecte une disposition correspondante; il y a également deux rangées de réseaux lacunaires et sous l'une et l'autre un gros tronc lymphatique qui en suit la direction en recueillant les rameaux et ramuscules qui en proviennent (2). Cette disposition est très régulière, et très facile à mettre en évidence. Toutes les variétés que nous avous meutionnées en parlant de l'origine de ces vaisseaux sur la face palmaire de la main, se reproduisent ici dans des conditions identiques. Lorsque la préparation est plus complète, on voit les gros lymphatiques sous-papillaires échanger des anastomoses transversales et obliques qui relient les deux rangées de la même crête et qui contribuent à encadrer l'embouchure des glandes de la sueur. Sur les préparations plus parfaites encore les deux rangées de la même crête entrent en communication avec celles des crêtes voisines et le réseau souspapillaire revêt alors l'aspect d'un riche plexus à mailles irrégulières, plus petites sur les crêtes, sensiblement plus grandes dans les sillons qui les séparent. Sur le derme sous-onguéal dont les papilles recouvrent aussi des crêtes parallèles on observe une disposition analogue, mais moins nettement accusée et plus difficile à constater. Arrivés au niveau de la base des orteils les douze ou quinze troncs collatéraux qui en proviennent passent au-dessus des articulations métatarso-phalangiennes, et l'on voit alors, tantôt les trones internes s'anastomoser avec les trones externes de l'orteil voisin, et tantôt les uus et les autres rester indépendants en se prolongeant sur le métatarse.

Les trones lymphatiques de la région plantaire ont pour point de départ un réseau sous-papillaire d'une incomparable richesses, que les injections au mercure pientrent avec ficilité et mettent admirablement en lumière. Les rameaux et ramuscules qui le composent reproduisent fidèlement du reste la disposition que nous avons déjà remarquée sur la paume des mains et sur la face inférieure des orteils. Deux ou trois piqures beureuses et même une seule suffisent quelqueõis pour le rempir sur presque toute son étendue. De sa partie antérieure, c'est-à-dire de celle qui confine aux plis transversaux de la base des orteils, émanent des trones insportants par leur nombre et leur volume, qui montent entre ces appendices pour se répandre ensuite sur la face dorsale du pied (3). Ces trones prennent naissance dans le derme qui répond à la tête des métatarsiens, par des troneules qui convergent d'arrière en avant vers les espaces compris entre les orteils. Dans chacun de ces quatre espaces on observe deux ou trois trones; leur nombre total vaire ainsi de huit à douze. Parvenus sous les téguments correspondants ils montent de la face plantaire vers la face dorsale, puis se coudent une seconde fois et chemiment entre les trones collateraux des orteils, au-dessous desquels ils se trouvent d'abord situés. Mais bientôt ils occupent le même niveau que ceux-ci avec lesquels ils s'anastomosent, en se disséminats van face dorsale ni pied. De la réunion et de la communication des uns et des autres résulte un large plexus de vaisseaux lymphatiques, s'étendant des orteils aux mallécles et du hord interne du pied à son bord exterve. La plupart des trones qui le forment sont plus ou moins parallèles ; quelques-uns se croisent ou s'unissent à angle aigu (4). Ces trones n'offerta du reste aucun resport régulier avec le plexus veineux correspondant; sur certains points ils recouvernt les veines; sur d'autres ils sont recouverts par celles-ci.

<sup>(</sup>f) Pl. IV, fig. 2 et 3. (2) Pl. VI, fig. 2. (3) Pl. IV, fig. 4. (4) Pl. IV, fig. 2 et 2 et pl. V, fig. 2.

Les trones lymphatiques qui naissent du bord interne du pied sont représentés à leur origine par de nombreux troncules partant de toute l'étende du réseau plantaire et convergeant pour les constituer. On peut les distinguer en antérieurs, moyens et postérieurs. Les antérieurs, au nombre de quatre ou cinq, se dirigent obliquement en haut et en arrière et ne tardent pas à se joindre à ceux qui rampent sur la face dorsale. Les moyens, au nombre de deux, montent à peu près verticalement en passant l'un an-devant de la malicole interne, et l'autre sur la partie la plus saillante de celle-ci; ce dernier est en général remarquable par son volume (1). Les postérieurs, au nombre de trois en général, émaneut de la partie interne du talon; ils sont assez gréles, un peu flexueux, et occupent l'espace qui sépare la malicole interne du tendon d'Achille.

Les trones qni partent du bord externe, un peu moins nombreux que les précédents, se divisent, comme ceux-ci, d'après leur situation relative à la malifole, en antérieurs, sus-malifolaire et postérieurs. Les antéricurs, dont le nombre est difficile à préciser, mais se réduit le plus habituellement à deux ou trois, suivent le trujet des trones collatéraux externes du petit orteil et s'ajoutent ainsi presque aussitôt à ceux de la face dorsale. Le moyen ou sus-malifolaire, représenté à son point de départ per flusieurs longues branches, croise obliquement la malifole externe et monte ensuite sur la partie postéro-externe de la jambe. Sou volume ne surpasse pas celui des trones vosins. Les postérieurs, au nombre de deux, sont remarquables au contraire par leur calibre et souvent aussi par leurs flexnosités. Ils proviennent de la partie externe de la partie postérieur de la peu du talon, cheminent dans l'espace compris entre la malifole externe et le tendon d'Achille, et accompagnent sur toute sa longueur la veine saphène externe deux eller es sermiuer dans les ganglions du creux poplité, tandis que tous les autres trones du pied se portent vers la saphène interne pour se rendre aux ganglions singuinaux.

## B. Vaisseaux lymphatiques qui suivent le trajet de la veine saphène externe.

Les trones satellites de la veine saphène externe ont été rangés par plusieurs auteurs, et particulièrement par l'illustre Mascagni, au nombre des vaisseaux lymphatiques profondsou sous-aponévrotiques du membre abdominal. Sur la moitié supérieure de la jambe ils sont en effet recouverts par l'apondvrose jambiére, ou plutôt ils cheminent daus un dédoublement de cette aponévrose. Le m'étais rallié autrefois à cette opinion. Mais les rapports que présentent ces vaisseaux dans leur trajet, et leur terminaison elle-même, n'ont qu'une importance secondaire. Le fait capital dans leur étude est celui qui se rattache à leur origine. Or ils trenel leur origine de l'equéloppe catanés par conséquent lis doivent être classés parmi les trones superficiels ou sous-cutanés du membre inférieur: car ils sont superficiels en effet, et sous-cutanés dans la plus longue partie de leur étendue; ils appartiennent donc à la grandé famille des vaisseaux tégumentaires, dont on ne saurait les détacher sans méconnaître la loi des affinités anturelles qui sert de base à nos classifications (2).

Ces vaisseaux naissent de la moitié postérieure du hord externe du pied et de la partie correspondante du talon par un grand nombre de rameaux et ramuscales, flexueux pour la plupart, lesquels se réunissent un peu au-dessous de la maliléole externe. De leur convergence résultent deux ou trois tronse. Lorsqu'il en existe trois, leur calibre est plus petit; s'îl en existe seulement deux, cuux-ci sont alors remarquahles par leur volume. Ces deux ou trois trones cheminent d'abord entre la maliléole externe et le tendon d'Achille, comme la veine saphène externe qu'ils accompagnent à partir de ce point jusqu'à sa terminaison, en se plaçant sur ses parties la térreles ou hien en arrière de celle-ci. Dans leur trujet ils croisent quelquefois le trone veineux et échangent des branches de communication, mais restent ordinairement indépendants des trones voisins qui s'en écartent supérieurement pour se rapprocher de la veine saphène interne. Tous les rameaux et troncules nés de la partie médiane postérieure et inférieure del jambe vont s'ouvrir dans leur cavité.

Après avoir croisé le bord exterue du tendon d'Achille, les troncs satellites de la saphène externe se placent dans l'interstice des muscles jumeaux de la jambe cò ils sont accompagnés, par une artériole et le nerf saphène externe. Au niveau de la saillie de ces muscles on voit l'aponévrose de la jambe se dédoubler pour les recouvrir de son feuillet superficiel. C'est aiusi qu'ils déviennent et restent sous-aponévrotiques jusqu'à leur ternimiaison. Daus cette partie saprérieure et terminale de leur trajet ils ne reçoivent plus aucun ramuscule des téguments. En entrantdans le creux poplité l'un et l'autre se perdent dans un très petit ganglion, entouré de tous côtés par le tissu cellulo-graisseux de cette région. On ne réussit le plus souvent à découvrir ces ganglions superficiels qu'en injectant préalablement les troncs satellites de la saphène externe. De checum de ces ganglions sous-aponévroiques partent un ou deux vaisseaux efférents qui se rendent daus deux autres ganglions beaucoup plus profonds, situés sur les parties latérales

du tronc artériel correspondant. Ces derniers reçoivent en ontre les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent les artères et les veines profondes de la jambe.

C. Vaisseaux lymphatiques qui suivent le trajet de la veine saphène interne.

Les tronces satellites de la veine saphène interne représentent la presque totalité, les quatre cinquièmes au moins, des vaisseaux lymphatiques tégumentaires du membre inférieur. Ils naissent: 1' de toute la périphérie des cinq orteils; 2º de toute l'étendue du bord interne du pied; 3º de tous les points de sa face dorsale; 4' de la moitié antérieure de son bord externe; 5º de toute la longueur et de presque toute la circonféreuce de la peau de la jambe; 6' de celle qui recouvre l'articulation du genou; 7º et enfin des téruments qui répondent aux faces antérieure, interne et postérieure de la cuisse.

De cette vaste surface s'étendant du pied jusqu'au pli de l'aiue, émanent des trones collecteurs principaux et des trones collecteurs secondaires, les premiers très longs et plus considérables, mais moits nombreux, les seconds très courts et plus petits, mais multipliés à l'infini. Ceux-ci se trouvent irrégulièrement écheloumés sur toute l'étendue des trones principaux sont la cavité desquels lis s'ouvent sous des incidences diverses; ils échappent à toute description. Ces trones principaux sont donc, en définitive, les vruis collecteurs; ce sont ces grands collecteurs qui suivent le trajet de la saphène interne lorsqu'ils naissent dans son voisinage, et qui s'inclinent de son oété pour s'en rapproche de plus a plus lorsqu'ils prennent naissance sur un point qui en est plus ou moins éloigné. Ils méritent par conséquent de fixer plus particulièrement notre attention. En se prolongeant du pied sur la jambe, on les voit se diviser en deux groupes assez distincts, dout l'un monte sur sa face interne et l'autre sur sa face externe.

Le groupe interne a pour point de départ le bord interne du pied et le tiers correspondant de sa face dorsale. Nous avons vu que parmi les vaisseaux dont il est composé, il en est un qui se distingue entre tous par son volume : c'est celui qui passe sur la malléole interne. Ce groupe comprend dix à douze troncs qui se placent les uns en avant de la saphène, les autres en arrière; quelques-uns la recouvrent; deux ou trois cheminent entre la veine et l'aponévrose. Souvent le tronc veineux est croisé par un ou plusieurs vaisscaux qui répondent ainsi successivement à ses côtés antérieur et postérieur. La plupart cependant s'élèvent presque verticalement, en s'anastomosant dans leur trajet. Arrivés sur la face interne du genou, ils se comportent comme la saphène interne qui s'incline en arrière, puis revient en avant, et qui décrit par conséquent sur ce point une longue courbe dont le centre de convexité répond à l'interligne articulaire du côté de la flexion. Cette incurvation a pour avantage de la soustraire à tout danger d'élongation pendant les mouvements si étendus de la jambe. Les troncs collecteurs qui l'accompagnent présentent une courbure semblable. En se prolongeant de la partie interne du genou sur la face correspondante de la cuisse, le groupe interne s'étale plus largement et s'enrichit de nouveaux troncs qui provienneut en partie de la bifurcation de plusieurs d'entre eux, et en partie de l'adjonction de quelques troncs voisins, les uns antérieurs, les autres émanés de la partie postérieure de la cuisse. Ainsi étalés et renforcés, ils ne tardent pas à atteindre les ganglions du pli de l'aine. Celui dans lequel ils se jettent pour la plupart est, en général, le plus inférieur et le plus volumineux de tous; il offre une forme ovoide. Six à sept troncs convergent vers ce gros ganglion. Les autres se perdent dans un ganglion plus élevé et plus interne. Quelquefois aussi un ou deux troncs du même groupe se rendent dans un autre ganglion plus élevé aussi, mais externe.

Le groupe des trones externes tire son origine: 1º des trois derniers orteils; 2º de la moitié externe de la face dorsale du pied; 3º de la moitié antérieure de son bord externe; 4º de la face externe de la jambe et de la partie supérieure et médiane de sa face postérieure; 5º des téguments de creux popitié. Ce second groupe differe assez notablement du précident. Il n'est représenté, à l'union du pied avec la jambe, que par deux on trois trones. Ceux qui se trouvent au-devant de l'articulation tibio-traiseme se portent en baut et en dedans, et croisent bientôt la créde du tibia pour aller se joindre au groupe interne. Mais le plus externe, qui est aussi le plus volumineux, présente une tout attre disposition. Il passe au devant de la malifole externe, puis monte obliquement en se portant en arrière; et, dans ce trajet, il donne successivement quatre on cinq grosses divisions, flexueuses et anastomosées qui se dirigent en baut et en dedans. Les deux ou trois premières croisent à angle aigu la crète du tibia sur un point d'autant plus élevé qu'elles sont plus rapprochées de la face postérieure de la jambe, elles se rémissent ensuite au groupe interne. Les deux dernières, flexueuses et anastomosées aussi, passent au-devant du genou, sur lequel on voit leurs sinuosités se multiplier, puis continent leur trajet et s'égoitent sur la partie inférieure de la cuisse aux vaisseaux qui accompagnent la sphèse interne. Quant au trone principal, après avoir donné toutes ces divisions obliquement assendantes, il chemies sur la partie postérieure et moyenne de la jambe, s'incline ensuite très fortement en avant, puis se divise de nouveau ou bien s'unit à l'un des trones provenant de la partie supérieure et postérieure et la jambe, passe avec ceux-ci sur le côté externe du geuou, en décrivant aussi des ondulations, et se réunit sur la pertie antérieure et moyenne de la cinse à ceux déjà très

nombreux qui couvergent autour de la grunde saphène. En comparant les deux groupes annexés à celle-ci on voit, en résumé, que dans leur portion jambière les troncs du groupe interne sout vertieaux, parallèles, et non divisés; et que ceux du groupe externe sont an contraire très obliquement dirigés, très divisés, très sinueux, et fréquemment anastmosés; ces derniers sont particulièrement remarquables au devant et en debors du genou par leurs flexuosités qui disparaissent pendant a flexion de la jambe, et qui rappellent celles du coude. Elles ont aussi pour avantage de leur permettre de se redresser sans avoir à subir aucun tireillement.

# D. Vaisseaux qui naissent de la partie postérieure et supérieure du membre.

Ces vaisseaux, qui n'ont aucune connexion avec les veines sous-cutanées, proviennent des téguments de la partie postéro-externe de la cuisse, et de ceux de la région fessière. Ils forment un seul groupe, qui s'étend du creux poplité à la crète lilaque et qui embrasse dans le sens transversel la motité environ de la circonférence du membre. Ceux qui naissent des téguments de la cuisse, se dirigent d'abord de dedaux en dehors; mais en arrivant sur sa face externe ils se condent pour se porter obliquement en haut, en avant et en dedans, vers les ganglions du pli de l'aine. Leur direction est d'autant plus oblique qu'ils sont plus inférieurs. Les plus élevés restent horizontaux dans la plus grande partie de leur trajet ; las ne deviennent obliquement ascendants qu'il seu rterminaison (l). Ces trones fémoraux postéro-externes sont moins nombreux et plus espacés que ceux de la motité opposée de la cuisse.

Les vaisseaux lymphatiques, qui tirent leur origine des téguments de la fesse, proviennent seulement des deux tiers externes de cetter région. Nous avons vu précédemment que les vaisseaux émanés de son tiers interne se portent en dedans pour se joindre à ceux de la région anale (2). Ces trons fessiers cheminent d'abord de bas en haut, mais nettent pas à prendre, pour la plupart, une direction horizontale, et contournent alors la saillie du grand trochanter. Comme ceux de la partie sous-jacente de la cuisse, ils se terminent dans les ganglions inguinaux les plus externes. De leur ensemble résulte un groupe important de trones curvilignes qui relie les vaisseaux lymphatiques du membre inférieur aux vaisseaux de la région lombaire, avec lesquels on les voit communiquer sur toute la longueur de la créte lilique.

De même que ceux du membre thoracique, les vaisseaux lymphatiques sous-cutanés du membre abdominal sont indépendants des vaisseaux sous-sponéroriques. Mascagni signale, il est vrai, sur la partie moyenne de la cuisse, une communication entre les deux ordres de trones. Mais ancun observateur n' a pu constater cette anastomose, que j'ai aussi vainement cherchée. Lorsqu'on injecte les trones superficiels, jamais le mercure ne passe de ceux-ci dans les trones profonds; et si l'on injecte ces deniers, le mêtal arrive jusqu'aux ganginos inguinaux sans s'égarer dans les trones sous-cutanés. Cette complète indépendance est un fait qu'il importait de bien établir; car elle nons enseigne que les inflammations si fréquentes des réseaux tégumentaires ne sauraient se propager dans les trones sous-aponérvotiques, et que la fésion de ceux-ci demeure sans influence également sur les structures de l'enveloppe cutanés. Ce fait, du reste, peut être généralisé; ce n'est pas seulement sur les extruités du corps que les vaisseaux lymphatiques de la peur restent indépendants des vaisseaux lymprododément située; ce que l'observation nous montre sur les membres, elle nous le montre aussi sur toute la périphérie du trone où nous ne voyons sur aucun point les uns et les autres entrer en communication.

### E. Ganglions du pli de l'aine.

 $\label{lem:constraints} \textbf{Ces ganglions se disposent sur deux plans: les uns sont superficiels ou sous-cutanés, les autres profonds ou sous-aponévrotiques (3).}$ 

Le pli de l'aine est la seule partie du corps où l'on rencontre des ganglions dans l'épaisseur de la couche cellulo-graisseuse sous-cutanée. Sur toutes les autres régions, ces organes sont recouverts par les aponévroses, tantòt épaisses et résistantes, untôt minces et transparentes. Le nombre des ganglions inguinaux superficiels est variable, mais ordinairement plus considérable que ne le pensent la plupart des auteurs. Quelques-uns sont si petits, qu'ils ne deviennent apparents que dans l'état d'injection. On en compte généralement de 12 à 14, et parfois jusqu'à 18 ou 20. Ils reposent sur le faciac cribriformis. Les orifices de cette langibreuse out pour destination de livrer passage aux vaisseaux efférents, très nombreux et très volumineux, qui partent de leur

<sup>(1)</sup> PL V, fig. 2.

<sup>(3)</sup> Pl. Vil, fig. 2, pl. VIII, fig. 3, et pl. XI.

face profonde. Leur face superficielle est reconverte par toute l'épaisseur de la couche cellulo-adipeuse sous-cutanée. Bien qu'ils n'offrent rien de régulier et de constant dans leur situation relative, on peut cependant les distinguer en supérieurs, inférieurs, internes, externes et centraux. Les supérieurs, an nombre de trois on quatre, occupent le pli de l'aine proprement dit ; ils sont assez volumineux, ovoldes, disposés en série linéaire, et reliés entre eux par leurs troncs efférents qui s'étendent du plus externe au plus interne. Ces ganglions reçoivent les vaisseaux lymphatiques de la région lombaire, de la partie sous-ombilicale de l'abdomen, du pénis, de l'urèthre et de l'extrémité antérieure de la vulve. Les inférieurs sont remarquables par leurs grandes dimensions; le plus abaissé surtout est très volumineux; c'est celui qui reçoit la plupart des troncs satellites de la saphène interne (1). En dedans de celui-ci, il en existe un autre plus petit et plus élevé ; en dehors, un troisième plus élevé aussi, mais très variable dans sa situation et ses dimensions. Les ganglions internes sont situés en dedans de l'embouchure de la saphèue, et irrégulièrement échelonnés de haut en bas; ils reçoivent les vaisseaux lymphatiques des organes génitaux externes, du périnée, de la région anale et de la partie postéro-interne de la cuisse. Les externes, peu nombreux et peu volumineux, répondent à l'artère fémorale ou à son côté externe; c'est daus leur épaisseur que viennent se perdre les lymphatiques de la région fessière et ceux de la partie correspondante de la cuisse. Les ganglious centraux n'offrent rien de fixe, ni dans leur nombre, ni dans leur situation relative; quelques-uns sont très petits, et souvent invisibles sans injection préalable.

Des ganglions inguinaux sous-cutanés naissent un très grand nombre de troncs, dont les uns se portent d'un ganglion aux ganglions voisins, tandis que les autres traversent le fascia cribriformis. Les premiers relient entre eux tous les ganglions superficiels; réunis à ceux-ci, ils constituent un remarquable et très riche plexus. Les seconds sont sons-aponévrotiques, et suivent des directions différentes, mais peuvent être rattachés cependaut à deux principaux groupes. Le groupe interne comprend tous les vaisseaux efférents qui se rendent des ganglions sous-cutanés aux gauglions sous-aponévrotiques du pli de l'aine; ils convergent vers la partie interne de l'anneau crnral, dans laquelle se trouvent situés ces ganglions inguinaux profonds. Le groupe externe se compose de cinq, six ou sept troncs, volumineux pour la plupart, et verticalement ascendants. Ces troncs cheminent entre l'aponévrose et les vaisseaux fémoraux; deux ou trois répondent à la veine crurale, et les autres à l'artère. Souvent, le plus externe de ces troncs est situé en debors de celle-ci. Tous vont se terminer dans un gros ganglion situé au-dessus du ligament de Fallope, sur l'artère iliaque externe. Ce ganglion, dont l'existence est constante, reçoit en outre les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère et les veines épigastriques, et ceux qui suivent le trajet de l'artère circonflexe iliaque.

Les ganglious inguinaux profonds sont au nombre de deux ou trois seulement. Situés dans l'angle interne du canal crural, en dedans de la veine fémorale, ils se disposent en série linéaire et rectiligne, parallèle à l'axc du canal. Le plus inférieur se voit audessus de l'embouchure de la saphène interne: il est en général assez petit; le second ou moyen, plus gros et de forme ovoide, est très rapproché du précédent ; le troisième se distingue des deux autres par son volume toujours beaucoup plus considérable, et par sa forme très allongée. Il occupe l'angle interne de l'anneau crural qu'il remplit presque entièrement. Réunis par les gros troncs efférents qui en partent, ces ganglions inguinaux sous-aponévrotiques forment une sorte de chapelct qui se continue en bas avec les vaisseaux lymphatiques profonds du membre abdominal, et qui se prolouge en haut sur le détroit supérieur du hassin.

## § VI. — Considérations générales sur les procédés a mettre en usage pour constater le môde d'origine DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PEAU, ET RÉSUMÉ DE CES PROCÉDÉS.

Pour mettre en évidence le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques de la peau, la première condition à remplir est de favoriser l'apparition, dans leur cavité, de corpuscules microscopiques qui leur cnlèvent une partie de leur transparence et qui en dessinent le coutour. Cette coudition première c'est la putréfaction. Sous l'influence de la décomposition putride, en effet, on voit bientôt apparaître, dans les conduits de la lymphe, des corpuscules qui envahisseut surtout les premières radicules de ceux-ci. Mais, dans ses tentatives pour provoquer leur développement, l'observateur marche entre deux écueils très difficiles et même presque impossibles à éviter. Tautôt les corpuscules ne se montrent qu'eu petit nombre; les vaisseaux lymphatiques restent alors invisibles ou peu manifestes. Tantôt leur prolifération est si active qu'après les avoir remplis et dilatés, its en sortent en grand nombre pour se répandre autour de leurs parois ; les vaisseaux n'apparaissent dans cc cas qu'à travers un nuage et plus ou moius altérés. Pour atteindre le but qu'ou se propose, il importerait donc que la putréaction, sous l'influence de laquelle ces corpuscules se produisent, fût brusquement arrêtée au moment où ils remplissent la cavité des vaisseaux, et où il si ront pas commencé encore à en frauchir les limites, ce qui serait facile; car il suffirait de retiere les préparations de la chambre humide et de les immerger dans un liquide couvanble. Mais ce moment précis est impossible à reconneitre. Une foule de causes dont l'action nons échappe conocure tantôt à retarder le développement des corpuscules, et tantôt à en accélérer la formation. Nons ne pouvous done ni régler la marche de leur évolution, ni reconnaitre l'époque à laquelle elle se termine. De cette double impossibilité il suit que les tentatives faites pour observer les conduits de la lymphe à leur point de départ restent souvent, très souvent infructueses. Mais en renôuvelant et multipliant les essais on finit enfin par réussir; et alors l'observateur a sur le champ de son microscope un tablean si net et si complet du mode d'origine des vaisseaux lymphatiques, qu'il trouve dans la contemplation de ce résultat une ample compensation à la longue série de ses insucés.

Quelle est la nature de ces corpuscules? Lorsqu'on détache de la superficie du derme une très mince coupe de quelques millimètres carrés, pour l'examiner à un grossissement de 300 à 400 diamètres, on voit ces corpuscules s'échapper de la préparation sous forme de courants et flotter ensuite en quantité innombrable dans le liquide ambiant. Le plus habituellement ils revêtent la forme de globules, d'une extrême petitesse, assez semblables à un point brillant et agités de mouvements browniens. Assez souvent ils se soudent l'un à l'autre, à la manière des deux moitiés d'un 8 de chiffre; le grand axe du corpuscule composé est alors vertical et celui-ci oscille en sens divers, de telle sorte que tantôt on voit les deux globules, et tantôt le supérieur seulement. Quelquefois les corpuscules sont allongés, cylindriques, et nettement coupés à leurs extrémités. Vus dans les conduits de la lymphe, les premiers se présentent sous l'aspect de grains de sable qui auraient été versés dans un tube et qui le rempliraient au point de se trouver partout en contact immédiat les uns avec les autres et avec les parois du tube. Les seconds se juxtaposent parallèlement, soit dans les lacunes, soit dans les capillicules, qu'ils remplissent aussi. Les histologistes qui les soumettront à l'examen microscopique émettront peut-être sur leur origine et sur leur nature des opinions différentes. Mais tous seront d'accord pour reconnaître qu'ils représentent des corps étrangers de formation récente; et, comme ils se développent sous l'influence de la putréfaction, il semble rationnel de penser qu'ils appartiennent à la classe des cryptogames les plus inférieures; ceux qui revêtent le type sphérique se rapprochent par tous leurs caractères de cette variété si nombreuse de microphytes qui a été plus spécialement décrite sous le nom de micrococcus; ceux qui affectent la forme de bâtonnets sont manifestement des bactéries.

Ces productions cryptogamiques, possédant le privilège, lorsqu'elles remplissent les premières radicules des vaisseaux lymphatiques, de les mettre en pleine évidence, tout l'art de l'anatomiste doit tendre à en favoriser le développement, à l'accélérer lorsqu'il est trop lent, à le modèrer lorsqu'il est trop actif, et à l'arrêter au moment le plus convenable pour l'étude. Dans ce but, on se conformera aux trois principales conditions que j'ai fait connaître : injection préalable d'une solution acidulée, séjour dans une chambre humide, immersion dans un réactif approprié.

L'injection préalable d'un liquide dans l'appareil de la circulation a pour effet d'entraîner le sang dans lequel les micrococcus et les bactéries suraient trouvé un milieu favorable à leur développement, et de substituer à celui-ci une solution acide on saline, dont la présence leur est unisible. Aussi ne les voit-on presque jamais se montrer dans les vaisseaux sanguins. Les conduits de la lymphe, qui restent en possession de leur contenu, sont au contraire très accessibles aux végétations cryptogramiques, qui prolifèrent rapidement dans leur cavité. Dans l'espace de quelques jours, ils en sont complètement remplis. Ainsi s'explique l'absence des micrococcius dans les vaisseaux à sang rouge, et leur présence constante dans les vaisseaux à sang plane, phénomène qui m'avait vivement surpris, au début de mes recherches, mais dont les considérations précédentes vinrent plus tard me révére la cause. Le liquide ingletés donc pour avantages, non seulement de favoriser la prolifération des microphytes dans les vaisseaux lymphatiques, mais de rendre ces vaisseaux plus distincts en supprimant en quelque sorte les capillaires sanguins qui restent invisibles. Sur les préparations faites dans ces conditions, on voit les premières radicules des conduits de la lymphe et ces radicules scales. Si les capillaires sanguins et lymphatiques eussent surgi simultanément, l'observateur n'aurait eu sous les yeux qu'un spectacle confus des uns et des autres; mais, les plus volumineux disparaisant aux regards de l'observateur et abandonnant pour ainsi dire le champ du microscope aux plus délies, ceux-ci devalent se montrer plus clairement, et se montrent en effet avec une très grande netteté.

Le liquide injecté diffère selon que l'injection est faite sur l'adulte ou sur le foctas. Nous avons vu que, pour l'adulte, celui qui mérite la préférence est l'acide arsénieux additionné d'acide chlorhydrique, qui n'entre dans la solution que pour un 1000-, un 1200 ou un 1200 est un 1200 est entre, en d'autres termes, à cinq litres d'acide arsénieux on ajoutera deux, trois, quatre ou cinq grammes d'acide chlorhydrique; deux seulement dans les températures moyennes, quatre ou cinq lorsque la température

est plus ou moins élevée. Mais cette solntion n'est pas applicable au fœtus, pour lequel on emploiera l'acide chlorhydrique au 1500°, senl ou mêlé dans la proportion suivante au bichromate de potasse :

> 29 parties. Birhromate de potasse au 500°.

Pour la chambre humide, on fera usage de la même solution lorsqu'il s'agit du fœtus, et de l'acide chlorhydrique au 1000°, lorsqu'il s'agit de l'adulte. Le liquide, dans lequel les préparations sont immergées après la desquamation, diffère également selou l'âge. La même solution, variant du 1000° au 1300°, est applicable à tous les individus qui ont plus de cinq à six ans; elle l'est aussi aux nonveau-nés et aux très jeunes enfants; mais la dilution alors doit être réduite toujours au 1500°, et additionnée d'un 1500° d'alcool.

Telles sont les principales donuées auxquelles il importe de se conformer pour obtenir de bonnes préparations. Elles peuvent être modifiées dans une certaine limite. Mais la condition première pour le succès est la chaleur normale; c'est pendant le cours de l'été que les réactions s'opèrent le mieux et donneut les meilleurs résultats. Les temps froids et humides sont extrêmement défavorables. Pendant toute la durée de l'hiver 1882-1883, je n'ai pu obtenir une seule bonne préparation; la chaleur artificielle de l'étuve ne m'a été d'aucune utilité. Une température variant de 20 à 30 degrés m'a toujours paru la plus avantageuse. Plus élevée, elle devient nuisible, l'épiderme se détachant avant que les agents de la putréfaction n'aient envahi dans toute leur étendue les premières radicules des voies lymphatiques.

Aussitôt que la couche épidermique a perdu toute adhérence avec le derme, les préparations sont lavées à grande eau, puis plongées dans les réactifs précédemment mentionnés, réactifs qu'il importe de renouveler toutes les vingt-quatre heures. Après uue immersion de quelques jours, si le procédé mis en usage est couronné de succès, les lacunes et capillicules, et tous les vaisseaux de plus en plus volumineux qui en partent se trouvent en complète évidence. La préparation est aussi nette et aussi démonstrative qu'elle peut l'être. Il s'agit alors de la conserver. Pendant plus de dix ans, j'ai vainement cherché un liquide jouissant de cette propriété; toutes mes tentatives ont successivement échoué, et des pièces en grand nombre que je me proposais d'utiliser pour démontrer le mode d'origine du système lymphatique, dépérissaient peu à peu, puis tombaient en ruine dans l'espace de quinze jours ou trois semaines, et souvent plus rapidement. Poursuivant mes recherches, j'ai fini cependant par trouver un liquide conservateur composé d'acide acétique, d'alcool et de glycérine. Ces trois éléments peuvent varier dans leurs proportions relatives. La formule suivante est celle qui me paraît mériter la préférence :

> Glycérine..... Alcool, 1/2000°.

Immergées dans ce réactif, les préparations se conservent assez longtemps dans leur état d'intégrité. J'en possède un certain nombre qui comptent déjà six, huit et dix mois d'existence; je dois ajouter cependant que, pour obtenir ce résultat, j'ai dû renouveler plusieurs fois le réactif dans lequel elles étaient plongées ; ce réactif est plus particulièrement applicable à la conservation du réseau des lacunes et capillicules.

Pour conserver le réseau sous-papillaire, j'emploie uu autre liquide très différent de celui qui précède. Il se compose d'alcool au 5° et de glycérine pure associés dans des proportions presque égales, et qu'on peut du reste faire varier. Je recommanderai surtout la formule suivante :

Dans ce liquide, le réseau collecteur ou sous-papillaire se conserve parfaitement. Il pâlit seulement et devient alors un peu moins apparent. Mais, au lieu de renfermer la préparation dans une cellule remplie avec ce réactif, il convient de laisser séjourner les lambeaux cutanés, ou même des segments de membre pris sur un fœtus, dans le liquide sus-énoncé, et d'en détacher, au moment de l'examen, une très minime tranche, qu'on recouvre alors d'une goutte de la solution suivante :

> Glycérine Alcool, 1/1500r.

Sous l'influence de ce liquide, les vaisseaux reprennent presque aussitôt une teinte jaune paille, qui permet de les distinguer très nettement à un grossissement de 200 diamètres.

En comparant les deux liquides dont je viens de donner la formule, ou remarquera que le premier, applicable à la conservation des lacunes, se compose d'éléments extrêmement dilués, et que le second, utilisé pour la conservation du résean sous-jacent, comprend au contraire dans sa composition des principes d'une action denergique. Il importe beaucoup, par conséquent, de ne pas faire indifféremment usage de l'un ou de l'autre; car le réactif énergique détruirait presque aussitôt le résean des lacunes, et l'autre ne mettrait que très imparfaitement en lamière le réseau collecteur.

# § VII — Caractères histologiques des premières radicules du système lymphatique de la peau

Ces caractères diffèrent un peu selon qu'on considère le réseau des lacunes et capilicules ou le réseau sous-jacent. Le premier de ces deux réseaux ou réseau superficiel, réseau intra-papillaire, réseau lacunaire, est constitué par une membrane amorphe de la plus extrémemineure, parditement transparente, n'offrant nulle part la moindre apparence de fibres et de gramulations. Sur les parois des lacunes et capillicules on n'aperçoit aucune trace de cellules endothéliales, ou de simples noyaux. A peine est-il nécessaire d'ajouter que ces parois sont également dépourvues de toute fibre musculaire lisse. Leur texture se trouve donc ramenée à la plus extrême simplicit. Cest cette texture si simple, on plutôt ce défant de texture, unie à leur parfaite transparence qui les a si longtemps dérobées aux recherches des observateurs. Les lacunes étoblées qui caractérisant à leur point de départ les vaisseaux lymphatiques de la peau, étant réfractaires à l'action du nitrate d'argent, puisqu'elles se trouvent dépourvues d'endothélium, ne pouvaient devenir accessibles à la vue, qu'à la condition de les injecter avec une solution colorée : tel est le résultat obtenu à l'aide des microphytes, qu'on peut considérer comme une sorte de liquide colorant.

Le réseau sous-papillaire, composé de vaisseaux d'autant plus volumineux qu'ils deviennent plus profonds, est d'une structure un peu moins simple que le précédent. Sur les simples capillaires l'ymphatiques on n'aperçoit pas encore de cellules endothé-liales. Mais sur les rameaux, sur les bramches qu'ils forment par leur réunion, et sur les troncules qui succèdent à ces branches, les cellules se montrent de plus en plus clairement avec leur forme allongée, et la ligne irrégulièrement brisée qui en dessine le contour. L'argentation permet de constater leur existence; elles s'engrènent par leurs bords et constituent une lame continue, qui revêt de toutes parts la surface interne de la membrane propre ou amorphe. Ces vaisseaux en un mot se composent de deux couches, l'une et l'autre de la plus extrème minœur, mais bien distinctes.

Ces deux conches sont-elles consolidées en dehors par l'adjonction de quelques fibres musculaires lisses? Je dois avouer qu'il ne m'à jamais été possible d'en découvrir le moindre vestige; elles m'ont paru faire complètement et constamment défaut. Le contour très net des vaisseaux sous-papillaires ne présente ni fibre, ni aspect fibredòe, ni aucune trace de noyau. Je me crois done suffisamment autorisé à déclarer que tous les vaisseaux lymphatiques compris dans l'épaisseur du derme, quel que soit leur volume, sont absolument dépours de fibres musculaires lisses, Le liquide qu'ils renferment paraît se mouvoir simplement sous l'induence de la vis a tergo. Peut-être cependant les faisceaux de fibres musculaires lisses qui sont annacés aux follielles pileux et qui se trouvent situés dans la couche la plus superficielle du derme, prennent-lis une faible part à la progression de la lymphe, en compriment les vaisseaux qui la contiennent à peu près comme les muscles compriment les veines profondes. Mais cette ne compriment les vaisseaux qui la contiennent à peu près comme les muscles compriment les veines profondes. Mais cette pression mécanique, si en effet elle se produit, ne semble pas nécessaire pour imprimer une impulsion première à la lymphe, puisque sur les régions les plus riches en vaisseaux lymphatiques, comme la paume des mains et la plante des pieds, il n'existe ni glandes séhacées, ni faisceaux musculaires.

L'absence de fibres lisses sur les parois des premières radicules du système lymphatique est d'autant plus remarquable, que la plupart des vaisseaux formant le réseau sous-papillaire sont entourés d'un plexus de fibres nerveuese. Ce plexus est difficile à bien mettre en évidence, les fibres qui le composent étant dépourvus de myfine. Mais j'ai pu cependant l'observer et le poursuivre très manifestement sur un grand nombre de régions, et plus particulièrement sur les vaisseaux lymphatiques des régions pelmaires et plantaires. Il entoure presque complètement les conduits de la lymphe; et au nivean des anastomoses si multipliées que ceux-ci présentent on le voit s'édargir et se décomposer en faisseaux secondaires s'irradiant dans toutes les directions. Sur les centres d'irradiation, on remarque de loin en loin des cellules nerveuses, rappelant les ganglions microscopiques que tous les anatomistes ont pu voir sur le trajet des filets nerveux destinés à la tumique muscalaire de littestin grêde, mais beaucoup moins nombreux que ces derniers. Quelquefois un vaisseau lymphatique entouré de ces fibres sans moelle, cesse brusquement d'être apparent, ce qui arrive lorsque les microphytes font défaut sur un point de son trajet; mais le plexus nerveux qui l'entoure reste visible, et un peu plus loin on le voit se prolonger sur le même vaisseau redevenu manifeste. Ce plexus nerveux, extrêmement riche, comprend l'ensemble des divisions terminales des nerfs de la peau, qui a pour support les vaisseaux lymphatiques

du réseau sous-papillaire; c'est sur ces vaisseaux qu'il s'applique; c'est avec leurs parois qu'il se trouve spécialement en rapports. Il n'entoure ni les dernières divisions des artères, ni les premières radicules des veines, ni les capillaires sanguins, mais semble presque uniquement destiné aux conduits de la lymphe, dont il partage le mode de distribution. Ceux-ci étant dépourrus de fibres musculaires, on n'entrevoit pas l'utilité d'une connexion si intime, utilité qu'il serait sans donte téméraire de nier et sur laquelle des recherches ultérieures pourront seules nons éclairer.

#### SECTION II

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL DE LA DIGESTION

L'appareil de la digestion n'est pas moins remarquable que l'enveloppe cutande par l'extrème multiplicité et la baute importance des vaisseaux l'ymphatiques qui prennent naissance dans son épaisseur. Sous ce double point de vue il l'emporte même
assez notablement sur la peau; car on n'observe sur le tégument externe qu'un seul plan de vaisseaux absorbants sitté dans les
couches superficielles du derme. Mais sur toute l'étenque de l'appareil digestif il existe deux plans bien distincts. L'un de ces
plans répond à la tunique muqueuse dont il tire son origine, l'autre répond à la tunique masculaire qui en est le point de départ.

Jusqu'à préseau ces deux plans sont restés confondus parce qu'on ne possédait sur l'un et l'autre, et surtout sur le second, que
des contaissances insuffisantes. Mes recherches ont eu pour résultat d'en faire mieux connaître la disposition et d'en établir la
complète indépendance. A ces deux plans si différents viennent encore se joindre tous les vaisseaux qui proviennent des
organes annexés au tube digestif.

Il suit de ces premières considérations que les vaisseaux lymphatiques de ce grand appareil pourraient être divisés en trois principaux groupes, dont l'un comprendrait ceux de la tunique muqueuse, un autre ceux de la tunique musculaire, et le demier ceux du pancréas, du foie, de la rate, etc. Mais cet ordre a pour inconvénient de scinder en deux parties la description des vaisseaux propres à chacun des organes qui contribuent à le former. C'est pourquoi nous passerons d'abord en revue ces divers organes. Nous étudierons ainsi successivement les vaisseaux lymphatiques de la cavité buccale, du pharynx et de l'essophage, puis ceux de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin, à la suite desquels se rangeront le pancréas, le foie et la rate.

### § I — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA CAVITÉ BUCCALE

Ces vaisseaux tirent leur origine de la membrane muqueuse qui revêt les parois de la bouche. Or cette membrane répond à des parties qui différent beaucoup les unes des autres. Elle a pu ainsi être divisée en plusieurs petits départements qui sont représentés : en avant par la muqueuse des lèvres et des joues, sur un plan plus recuté par la muqueuse gingivale, en bas par la muqueuse linguale, en bant par la muqueuse palatine, et en arrière par celle du voile du palais.

Les vaisseaux lymphatiques de la muqueuse labiale nous sont déjà comus (1). Nous nous occuperons donc d'abord de ceux qui naissent de la face interne des joues; nous étudierons ensuite ceux des gencives, ceux de la voûte palatine et du voile du palais, puis ceux de la langue.

# A. Vaisseaux lymphatiques de la muqueuse des joues.

Ces vaisseaux naissent des papilles de la muqueuse génienne, et des espaces circulaires qui circonscrivent ces saillies. Leur mode d'origine ne diffère pas de celui des absorbants cutanés; et il en sera de même pour tous les vaisseaux qui proviennent de la portion surs-diaphragmatique de la muqueuse digestive. Jusqu'à l'origine cardiaque de l'estomac cette première partie de la tunique muqueuse est recouverte d'un épithélium pavimenteux et de papilles semblables à celles du derme; par la plupart de ses attributs elle peut être considérée comme un prolongement du tégument externe; nous ue saurious donc nous étonner que les conduits de la lymphe se comportent sur la surface libre de cette muqueuse, comme sur la surface papillaire du derme. Leur disposition est, en effet, identique de part et d'autre.

Du réseau des lacunes et capillicules recouvrant toute la surface interne de la muqueuse des joues émanent des ramuscules, puis des rameaux et des troncelles qui s'anastomosent sous la base des pațilles, et qui forment au-dessous du réseau précédent un réseau à amilies plus larges et très irrégulières. Ce réseau collecteur ou sous-pațillaire se compose de vaisseaux disposés sur deux ou plusieurs plans. Il est plus difficile à mettre en évidence que celui de la face postérieure des lèvres, avec lequel il se continue en avant sans ligne de démarcation. Au niveau des arcades aiveloinires supérieure et inférieure on le voit se continue insensiblement aussi avec celui de la muqueuse gingivale, dont lidifère par son moindre développement. Comparé sous ce dernier point de vue à celui des muqueuses linguale et palatine, il en diffère par son moindre développement. Comparé sous ce dernier point de vue à celui des muqueuses linguale et palatine, il en diffère pien plus encore. De toutes les parties contribuant à former la muqueuse buccale, celle qui revêt la face interne des joues a donc pour attribut distinctif la ténuité et la rareté relatives de ses vaisseaux l'ymphatiques.

Les trones qui partent du réseau sous-papillaire traversent presque aussitôt la muqueuse, rampent ensuite sous sa face adhérente, et ne tardent pas à disparaître dans les parties molles de la joue. Les plus internes se réunissent aux trônes provenant de la muqueuse labiale pour se rendre avoc ceux-ci dans les gauglions sous-maxillaires. Ceux qui se trouvent les plus rapprochés des arcades alvéolaires se terminent dans le trone qui contourue ces arcades et qui reçoit dans son trajet demi-circulaire tous les vaisseaux émanés de la muqueuse gingivale; la lymphe qu'ils contiement se rend donc aussi dans les ganglions situés sous le corps de la machoire. Ceux qui niassent des parties postérieure et suprieure de la muqueuse se dirigent en has et en debors vers les gánglions intraparotidiens. Parmi les vaisseaux si nombreux qui naissent de la muqueuse bucche, ce sont les seuls qui se jettent dans ces ganglions; ils sont en général peu volumineux, et au nombre de un ou deux seulement; quelquefois ils se rendent comme tous les autres dans les ganglions sons-maxillaires.

## B. Vaisseaux lymphatiques des gencives.

La muqueuse gingivale est recouverte de papilles plus développées que celles des joues. Les lacunes et capillicules de ces papilles se voient ficilement, surtout chez l'enfant missant (1). Pour observer le réseau sous-papillaire il est d'absolue nécessité de l'injecter au mercure. Dans ce but on prendra de préférence un homme jeune, de vingt à trente ans, possédant toutes ses dents. Cependant j'ai pu injecter aussi les vaisseaux lymphatiques des gencives chez l'enfant et chez le fætus. Mais il timporte pour le succès de l'opération que le sujet ait été préalablement injecté avec une solution d'acide arsénieux, poussée par l'oorte. On enlève ensuite les deux métoires pour les placer dans une chambre humide, sur un liège, dont la face inférieure baige dans la même solution. Lorsque l'épithélium des gencives et de la voûte palatine se détache, on pique avec la pointe du tube la gencive qui forme le contour de cette voûte. Si le merçure jenêtre dans le réseau lymphatique sous-jacent, on le voit cheminer très clairement dans les radicules qui le composent. En renouvelant cette tentative d'espace en espace, on remplit tous les rameaux et ramuscules du réseau sous-papillaire et le plus habituellement aussi on injecte tout le réseau de la voûte palatine. L'injection terminée, il convient de laisser la muqueuse à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qui émanent de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qu'inement de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qui émanent de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qu'inement de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qu'inement de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qu'inement de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qu'inement de la muqueus à l'air libre afin qu'elle se desschet. Les troncs et troncules qui émanent de la muqueus à l'air

La disposition qu'affectent ces vaisseaux est remarquable. Elle n'avait été cependant ni observée, ni même soupçonnée par les anatomistes, qui avaient jugé sans doute leur injection fort difficile et peut-être impossible. Le réseau, résultant de leurs incessantes anastomoses, recouver complètement la maqueuse gingivale; il se compose de mailles extrémement servées et dispoées sur plusieurs plans, par lesquelles on le voit se continuer en dedans avec celui de la voite palatine, de telle sorte qu'en général on les injecte tous les deux simultanément. Au niveau de cette continuité des deux réseaux on voit natire set troncules qui se dirigent en dehors, en passant entre les dents. Leur nombre varie de quatores à seize ou dix-sept. Lel plus antérieur, compris entre les deux incisives médianes, se porte directement d'arrière en avant; let de denans en dehors; les autres suivent une direction transversale. Parvenus sur le côté externe des argades alvéolaires, tous se jettent dans un gros tronc demi-circulaire, qu'ilse contourne d'avant en arrière, en augenntaut progressivement de volume. Ces troncs, distingués en droits et gauches, commencent par des radicules multiples au niveau du frein des lèvres. Ils ont pour origine principale le troncule qui passe entre les deux incisives médianes. En dehors, ils reçoivent une foule de ramuscules provenant de la maqueuse des bords supérieur et inférieur de l'avant-bouche. Sur le côté extreme des premières

grosses molaires ils pénètrent dans l'épaisseur des parties molles des joues, puis descendent obliquement et se terminent dans les ganglions sous-maxillaires les plus externes (1).

En passant entre les dents, les troncules lymphatiques partis des gencives internes reçoivent les ramuscules provenant de la moqueuse qui entoure le collet de ces organes, ramuscules qui naissent soit de sa face althere, soit de sa face althérente; et an dellé des sespaces interdentaires, ilse se grossissent d'autres ramuscules plus importants émanés des gencives externes.

A la muqueuse des gencives se rattache toute la série des bulbes dentaires. Ces bulbes ne sont, en définitive, que des papilles; et il y avait lieu de penser qu'ils possèdent, comme toutes les autres papilles, des membranes tégumentaires, des vaisseaux tymphatiques. J'ai entrepris des recherches pour découvrir ces vaisseaux, et j'ai même souvent renouvelé mes tentaitives dans ce but, convaincu qu'ils devaient exister. Anjourd'hui encore je suis disposé à croire à leur existence. Mais je dois avouer opendant que toutes mes investigations sont demeurées infructucuses. Il ne m'a pas été donné d'en distinguer les moindres traces, ni chez (fadulte, ni chez l'enfant, ni chez le fotus.

### C. Vaisseaux lymphatiques de la voûte palatine.

Ces vaisseaux, de même que ceux des gencives, sont restés longtemps inconnus. Le premier, je crois, j'ai réussi à injecter ceux qu'on observe sur la moitié postérieure de la voûte. Le tentai vainement alors, et pendant de longues années, de découvrir ceux qui répondent à sa moitié antérieure. Mais, dans le courant de l'été dernier, reprenant cette étude dans des conditions meilleures, j'ai pu injecter, sur toute l'étendue de la voûte, les vaisseaux lymphatiques qui la recouvrent, et j'ai eu la satisfaction de remplir en même temps ceux qui parteut des gencives.

Le procédé à suivre, lorsqu'on se propose de les observer, est celui qui a été précédemment indiqué pour l'étude de ces mémes vaisseaux sur la moqueuse gingivale. Après une injection préalable d'acide arsénieux et la desquamation épithéliale, en promenant la pointe du tube sur la périphérie de la muqueuse palatine, on voit se dessiner aussitôt un réseau d'une extrême ténuité, et néammoins bien manifeste. Les vaisseaux nés de cette périphérie se dirigent en dedans et en arrière, et toute la muqueuse palatine en est bientôt si complètement recouverte, qu'elle prend l'aspect d'une fine dentelle (2).

Le réseau lymphatique de la voûte du palais se continue sur les limites de celle-d avec les radicules les plus déliées du réseau gingival; c'est pourquoi, en dirigeant la pointe du tube sur ces limites mêmes, on réussit le plus souvent à les injecter simultanément; et si le succès est complet, on voit naître du point qui a été piqué, non seulement des ramifications déliées et anastomosées, musi des troncules qui se dirigent en sens inverse, ceux qui répondent aux gencives internes se portant en dehors dans les espaces interdentaires, et ceux qui dépendent de la voûte palatine convergeant de toutes parts vers la ligne médiane. Lorsque les vaisseaux de la voûte du palais sont complétement remplis, on remarque que les plus superficiels, émanés des papilles de la muqueuse, se distinguent par leur graude témuité, par leurs anastomoses multiplées à l'influi; on pent constater aussi qu'ils sont disposées sur plusieurs plans continus entre eux.

Au-dessons de ces vaisseaux si déliés se trouvent des conduits plus gros, représentant autant de rameaux, de branches et de troncules. Les rameaux et les branches sont obliques d'arrière en avant et de dehors en dedans. Les troncules se portent directement en arrière; an niveau des deruières grosses molaires ils s'inclinent en debors vers les parties latérales du voile du palais, puis traversent les muscles qui contribuent à le former, et se rendent dans les gangitions les plus élevés et les plus profonds des parties latérales du cou. Mais, en prenant une direction transversale, ils communiquent si largement avec les vaisseaux lymphatiques du voile du palais, qu'il devient presque impossible de les distinguer de ces derniers lorsque ceux-ci sont aussi injectés.

Les trones lymphatiques qui partent de la voûte du palais sont en général multiples. Mais quelquefois il en existe deux principaux; et il n'est pas rare alors de voir celui de la moitié droite se porter vers les ganglions du côté gauche, et celui de la moitié ganche se rendre aux ganglions du côté droit, de telle sorte qu'ils s'entre-croisent à l'union de la voûte palatine avec le voile du palais. C'est la seule partie du corps où j'ai pu constater nettement un semblable entre-croisement. Sur le nouveau-né, où les vaisseaux lymphatiques de la voûte du palais sont très faciles à injecter, j'en ai rencontré trois exemples

<sup>(1)</sup> Pl. XXIII, fig. 1, 10, 10, et fig. 2, 4, 4. (2) Pl. XXIII, fig. 1 et fig. 2.

<sup>(3)</sup> Pt. XXIII, fig. 3.

# Vaisseaux lymphatiques du voile du palais.

Le voile du palais est plus riche encore en vaisseaux lympiatiques que la voûte palatine. Le réseau, déjà si remarquable, qui reconvre cette voûte, se prolonge, sans ligne de démarcation, sur tonte la face inférieure du repli situé à son extrémité postérieure, et s'étale, en ontre, sur ses piliers, sur les amygdales et sur toute sa face supérieure; mais il diffère selon la partie sur laquelle on le considère.

Sur la face inférienre, le réseau lymphatique du voile du palais atteint son plus haut degré de développement. On l'injecte très facilement sur l'adulte, sur l'enfant, et surtout chez le nouveau-né. En le piquant avec la pointe du tube à injection mercurielle, on voit cette face se recouvrir presque aussitôt de radicules et de troncules qui s'irradient dans toutes les directions, mais plus spécialement dans le seus transversal. Ces vaisseaux, de calibres très divers, forment plusieurs plans : les ramifications les plus déliées occupent le plan superficiel, les troncules et les troncs le plan le plus profond. En avant, ils se continuent avec ceux de la voûte, en arrière avec ceux de la luette, et de chaque côté avec ceux des piliers. Les troncs, en nombre indéterminé, mais toujours multiples de chaque côté, cheminent entre les piliers antérieurs et les dernières grosses molaires, puis disparaissent dans l'épaisseur du voile palatin, traversent ensuite les parois latérales du pharynx, et se terminent dans les ganglions sous-jacents aux glandes parotides (1).

Sur la face supérieure, le réseau émaué de la muqueuse du voile du palais est heaucoup moins riche que sur la face précédente. Il se compose de vaisseaux plus ténus et moins anastomosés. Les troncs qui en parteut se divisent en deux groupes bien différents par leur direction et leur terminaison. On peut les distinguer en supérieurs ou ascendants et inférieurs ou descendants. Les premiers, au nombre de trois ou quatre, se portent d'abord en dehors, et rampent ensuite sous la muqueuse des parois latérales du pharynx; un ou deux troncs assez volumineux, provenant de ces parois, les accompagnent en se plaçant à leur partie postérieure. Arrivés sous la base du crâne, ces troucs palatins et pharyngiens traversent à droite et à gauche la tunique musculaire du pharynx pour se jeter dans un gros ganglion situé au devant de l'atlas et du petit droit antérienr. Ce ganglion, qui devient assez fréquemment le siège d'inflammations et de suppurations, est le plus élevé du corps (2). Les troncs inférienrs ou descendants sont au nombre de deux seulement, l'un droit et l'autre gauche, mais plus volumineux que les précédents. Ils cheminent sous la muqueuse des piliers postérieurs du voile du palais, traversent les muscles constricteurs du pharynx au-dessus des grandes cornes de l'os hyoide, et se perdent dans les ganglions situés sur les côtés de cet os.

Sur la luette les conduits de la lymphe se multiplient en telle abondance que, dans les injections heureuses, elle se transforme en uu petit peloton de vaisseaux lymphatiques. Elle double ou triple alors de volume; on croirait assister, en présence de cette turgidité, à une soudaine érection. Les troncules qui naissent de sa face antérieure se dirigent presque verticalement de bas en haut, et ne tardent pas à se confondre avec ceux de la face correspondante du voile du palais. Ceux qui partent de sa face postérieure se jetteut dans les troncs lymphatiques descendants du repli musculo-membraneux (3).

Des deux faces du voile du palais le réseau se prolonge sur ses quatre piliers et sur toute la muqueuse de l'excavation amygdalienne. Les ramuscules qui recouvrent les piliers antérieurs s'anastomosent sur les bords de la langue avec les vaisseaux lymphatiques latéraux de cet organe. Les troucs émanés du réseau des piliers postérieurs et de la muqueuse amygdalienne se dirigent eu bas et en dedans en augmentant peu à peu de calibre, contournent l'extrémité libre des grandes cornes de l'os hyoide, puis passent au-dessous des ligaments thyro-hyoidiens latéraux, et se perdent dans les ganglions qui répondent à la bifurcation des carotides primitives (4).

# E. Vaisseaux lymphatiques de la langue.

Les vaisseaux lymphatiques de la langue étaient encore complètement inconuus, lorsque je réussis, en 1847, à les injecter et à les suivre depuis leur origine jusqu'à leur terminaison. Je les décrivis alors dans un mémoire adressé à l'Académie des sciences (5).

Ces vaisseaux ont pour unique point de départ la surface libre de la muqueuse linguale. Si quelques-uns d'entre eux naissent du corps charnu sous-jacent, leur existence jusqu'à présent n'a pas été signalée. Le mode d'origine qu'ils présentent est

<sup>(1)</sup> Pl. XXIII, fig. 1, 2 et 3, et pl. XXI, fig. 3. (3) Pi. XXI, fig. 4.

<sup>(3)</sup> Pl. XXI, fig. 3 et 4, et pl. XXIII, fig. 1.

<sup>(4)</sup> Pl. XXII. 15, 15

<sup>(5)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1817, 1. XXV, p. 961.

culai qu'on observe sur tontes les membranes tégumentaires pourvues de papilles. Lacunes et capillieules constituant, dans cépaisseur de ces papilles, un réseau à mailles irrégulières et très serrées, et donnant naissance à des vaisseaux de calibres divers, de plus en plus volamineux, qui s'anastomosent sous leur base, telle est la disposition qu'ils offreut aussi à leur origine.

Le réseau des lacunes et capillicules est surtout remarquable dans les papilles fongiformes et caliciformes. Quant au réseau ouspapillaire, rien n'égale son incomparable richesse. C'est au devant de la double rangée des papilles caliciformes qu'il acquiert son
plus grand développement. Lorsqu'on procède à son injection, on choisir adonc e point de préfèrence à tout autre. Il conveint alors
de diriger la pointe du tube sur cette partie de la muqueuse linguale qui se trouve située au devant du trou borgne. Si la piqure
a été bien faite à l'instaut même, le mercure chemine par d'innombrables méandres dans les premières radicules des vaisseaux
juphatiques, et tout le réseau qui recouvre le tiers moyen de la fice do chas l'enjecte dans l'espace de quelques minutes, ainsi
que les troncs partant de ce réseau. Après cette première piqure, la pointe du tube sera promenée sur les bords de la langue,
puis sur son tiers antérieur, et bientôt toute la surface libré de la muqueuse linguale se trouvera recouverie d'une dentelle
argentée. Le succès est en général très fadie sur la langue des nouveau-nés, et miens sur celle d'un enfant de quelques années.
Il devient plus difficile chez l'adulte, l'épithélium offrant à cet áge une plus grandé épaisseur, et les veines superficielles un
calibre plus considérable. C'est surtout la multiplicité et le volume de ces veines qui font échouer alors l'anatomiste dans ses
entantives, la pointe du tube s'engageant le plus souvent dans le réseau véneux, ou simultanément dans les deux réseaux,
doit les mailles s'entremâlent; dans ce dernier cas, qui est fréquent, on n'obtient qu'un résultat confus; et bieutôt ce sont les
veines seules qui se remplissent; l'opération, dès lors, est manquée. Sur le nouveau-né, cet inconvénient se produit au contraîre
tvès rarement; à cet à get le réseaux qu'un ou s'étélar à la surface de la muqueus est en général d'une qua qu'un ou s'étaler à la surface de la muqueus est est discit de la client de la muqueus est en général d'une qua qu'un ou s'étaler à la sur

Lorsque, après avoir injecté les vaisseaux lymphatiques de la langue sur toute la surface libre de sa membrane muqueuse, on examine le réseau qui la recouvre, on remarque qu'il diffère assez notablement selon qu'on le considère sur le tiers antérieur. sur le tiers moyen, ou le tiers postérieur de sa face dorsale, ou sur ses bords et sa face inférieure. Sur le tiers antérieur de la face dorsale le réseau se distingue par l'aspect uniforme qu'il présente, par la grande ténuité des radicules qui contribuent à le former, et l'extreme petitesse de ses mailles. Sur le tiers moyen il est plus développé et d'un aspect bien différent. Les papilles du troisième ordre étant disposées sur cette partie de la face dorsale en séries linéaires et parallèles à la double série des papilles caliciformes, toutes ees séries se dirigeant aussi en dedans et en arrière pour former autant de V ouverts en avant, on voit de chaque côté du sillon médian le réseau se décomposer en saillies parallèles comme les nervures d'une feuille et ayant pour centre commun ce sillon qui les relie à la manière de la tige sur laquelle sont implantées les barbes d'une plume. Au niveau des saillies ou papilles le réseau se montre beaucoup plus accusé; et il s'accentue plus aussi à mesure qu'on se rapproche de la ligne médiane. Dans les sillons interpapillaires il est moins développé, moins apparent, plus délié et plus terne. Plus ou se rapproche des papilles caliciformes et plus aussi le réseau acquiert d'importance. Au devant des papilles caliciformes les troncules souspapillaires offrent déjà un calibre considérable; on les distingue sans peine à l'œil nu. En passant entre ces papilles ils se dévient pour les contourner, les uns cheminant sur leur côté interne, les autres sur leur côté externe, en continuant à s'anastomoser sur tout leur trajet. Arrivés en arrière des papilles caliciformes, ils reçoivent encore une foule de rameaux et ramuscules émanés des papilles coniques qu'on observe sur leur partie postérieure, dans l'étendue d'un demi-centimètre, puis convergent alors pour donner naissance à six ou huits trones volumiueux, latéraux, qui descendent sur le tiers postérieur de la langue jusqu'à sa base en rampant sous la muqueuse.

Sur ce tiers postérieur, verticalement dirigé, et contribuant à former la paroi antérieure du pharynx, il n'existe que des papilles du quatrième ordres, ou hémisphériques, d'une extrême petitesse. Les radicules lymphatiques qui en partent sont très nombreuses; elles se jettent prespue aussitôt dans les trones sous-jecents (1).

Sur les berds de la laugue la muqueuse a pour attributs particuliers des plis perpeudiculaires à leur direction, surmontés de tubercules ou simples papilles, et séparés aussi eu arrière par des silions bien manifestes. Tous ces plis, tubercules et pápilles sont le point de départ d'innombrables ramuscules lymphatiques, d'abord extrémement tenus sur les suilles, puis de plus en plus appiarents et foirmant sons la base de celles-ci un réseau des plus riches, réseau qui se continue en hant avec celni de la face dorsale, et en bas avec celni de la face inférieure. Ce dernier diffère peu de celui de la face dorsale; il est surtout caractrisé par la direction transversale de ses mailles, qui donnent naissance autour de la racine de la langue à de nombreux troncules, auxquels succèdent des troncs assez nombreux aussi (2).

<sup>(4)</sup> Pl. XXI, fig. 4, et pl. XXII. (3) Pl. XXI, fig. 2.

Les trones qui naissent du réseau sons-papillaire de la muquense linguale forment quatre principaux groupes: un postérieur, un antérieur, et deux latéraux. Le groupe postérieur, très important, comprend tons les trones provenant du fiers moyen et du tiers postérieur de la face dorsale de la langue. Les uns répondent au plan médin; les autres se trouvent plus on moins rapprochés des amygdales. Les trones médians, en général, un nombre de quatre, prement naissance en arrière de la papille du tron borgne et des papilles caliciformes voisines de la précédente. Ils descendent presque verticalement, en décrivant de légères flexuosités et en recevant sur tout leur trajet des ramusselles énancés de la muquense qui les recouver. Arrivés an invean du repli médian de l'épigoloite lis se dévient, pour se porter deux à droite, deux à gauche, croiseut ensuite les replis latéraux de cet opercule et vont es terminer daux les gauglions situés sur les cotés de l'os hyotde et de la membrane thyro-hyodienne. Ces trones médians sont volumineux et toujours très apparents. Les trones externes sont aussi au nombre de quatre; deux longent l'extrémité interne ou inférieure de l'aurygdale droite; les deux autres se comportent de même à l'égrad de l'amygdale gauche. Des deux trones du même obté, celui qui est le plus rapproché de l'amygdale derit un trajet demi-circulaire et reçoit chemin fisiant une foule de ramuscules provenant de eet organe. Dans l'autre se jettent des radicules non moins nombreuses, qui tirent leur origine de la muqueuse linguale. Ces trones passent aussi sons les replis latéraux de l'épiglotte pour aller se perdre dans les ganglions situés sur les côtés des grandes cornes de l'os hyoide et).

Les trones lymphatiques qui naissent du tiers antérieur de la face dorsale de la langue suivent un trajet bien différent de celui des trones postérieurs. Ils pénètrent dans la partie médiane du corps charuu de l'organe, le traversent perpendiculairement cheminent ensuite entre les deux muscles génio-plosses, puis passent entre leur bord inférieur et les muscles génio-hyodiens pour aller se jeter dans les ganglions situés sur les côtés du larynx, autour des caroidés primitives et de leur biturestion. Parmi ces vaisseaux il en est deux cependant qui ne s'engagent pas daus l'épaisseur des muscles; provenant de la pointe de la langue, ils suiveut le bord antérieur des génio-glosses en restant parallèles et juxtaposés; au niveau des apophyses géni ils se séparent, croisent obliquement les muscles qui s'y attachent, traversent presque aussitôt les mylo-hyodiens et se terminent, tantôt dans les ganglions sous-maxillaires, tantôt dans les ganglions sous-maxillaires, tantôt dans les ganglions latéraux du eou (2).

Les trones qui partent du bord et de la face inférieure de la langue sont assez nombreux. On en compte de six à huit de chaque côté. Ils forment deux groupes secondaires, l'un interne, l'autre externe. Le groupe interne, émané du tiers antérieur de l'organe, est situé entre le génio-glosse et le linguai inférieur. En quittant l'inferstie de ces musels il passe sur la face externe de l'hyo-glosse, et quelqueбois le traverse; puis continuant à cheminer de dedans en dehors, les trones qui le composent vont se ramifier dans les ganglions situés à droite et à gauche de l'os hyode et du laryux. Le groupe externe est stiné entre le lingual inférieur et le stylo-glosse; le plus habituellement il croise obliquement la face externe de l'hyo-glosse, mais parfois aussi il le traverse; il se termine du reste dans les mêmes ganglions que le précédent. Au delà de ces groupes on observe encore cher la plupart des individus deux trones, l'un droit et l'autre gauche, qui prennent naissance sur la partie la plus reculée des bords de la langue et qui se rendent également dans les ganglions précédemment mentionnés (3).

# § II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU PHARYNX.

Les vaisseaux lymphatiques du pharyux ont trois origines bien différentes. Les uns proviennent des amygdales, les autres de la muqueuse pharyngienue, les derniers de la tunique musculaire.

## A. Vaisseaux lymphatiques des amyqdales.

L'existence de ces vaisseaux était restée problématique jusqu'en 1876, époque à laquelle je pus les voir très manifestement à l'esil mu et au microscope (4). Plus récemment, en 1882, reprenant mes études sur les vaisseaux absorbants duvide du palais, il me fuit donné de les observer mieux eucore, et de reconnaître qu'ils énieut plus nombreux que je l'avais d'abord pensé. Injectant ces vaisseaux sur la face inférieure du voile palatin, ebez un nouveau-né, je vis le mereure se répandre subitement dans un réseau qui recouvrait la surface libre de l'amyséale gauche, puis cheminer ensuite du côté opposé et rempir également toutes les mailles du réseau dépendant de l'amyséale droite. A quelques jours d'intervalle j'obtinis le même résultat sur un autre

<sup>(</sup>f) Pl. XXII.

<sup>(2)</sup> Pl. XXI, fig. 2.

<sup>(6)</sup> Traité d'anatomie descriptive, P édit., t. II, p. 892.

foetus, puis sur un enfant de six à sept mois. L'injection de ce réseau semblerait donc assez facile. On ne réussit pas cependant sur tous les fœfus chez lesquels on tente de le mettre en évidence. Très souvent le métal pénètre dans le réseau des parties qui entourent l'amygdale, et nou dans celui anquel cet organe donne naissance. C'est senlement dans certaines circonstances plus heureuses, mais impossibles à déterminer, que le mercure passe des parties ambiantes dans le réseau tonsillaire; et alors celui-ci s'injecte instantanément et avec tant de perfectiou que la glande semble se convertir en un peloton de radicules lymphatiques (1).

Le réseau lymphatique de la face interne des amygdales, composé de ramuseules visibles à l'œil nu, est donc remarquable par la grande multiplicité de ceux-ci, par leur superposition et par leurs incessantes anastomoses, d'où l'extrême petitesse de ses mailles. De ectte face interne il descend dans les excavations de la glande et en revêt les parois en s'atténuant de plus en plus. Quelle est l'origine des radicules qui contribuent à le former?

En soumettant à l'examen microscopique des coupes minces prises sur une amygdale, préalablement immergée dans les réactifs qui nous sont connus, j'ai pu suivre les vaisseaux lymphatiques de la glande dans son trajet et remouter ainsi jusqu'à leur point de départ. Ils naissent des follicules clos disséminés en si grand nombre dans son épaisseur. Quelques-uns cependant partent bien manifestement de la mnqueuse amygdalienne.

Les troncules émanés de cette double origine communiquent en avant avec ceux des piliers antérieurs, én haut et en arrière avec ceux des piliers postérieurs, en bas avec les troncs latéraux et postérieurs de la base de la langue. Ils contribuent ainsi à former les troncs qui proviennent de ces diverses parties, et partagent par conséquent leur terminaison; en d'autres termes ils se rendent dans les ganglions situés autour de la bifurcation des carotides primitives.

## B. Vaisseaux lymphatiques de la muqueuse du pharynx.

Le réseau lymphatique, que nous avons vu s'étaler sur toutes les dépendances de la muqueuse buccale, se prolonge sur la muqueuse pharyngienne, qu'il recouvre aussi complètement, en conservant à peu près les mêmes caractères. Il ne diffère de celui des parois de la bouche que par l'uniformité plus grande de sa disposition. Qu'on l'examine sur la partie supérieure, sur la partie moyenne, ou sur la partie inférieure du pharynx, son aspect reste le même. Mais son injection est beaucoup plus difficile que celle de la muqueuse buccale. Pour réussir il convient aussi d'injecter préalablement les sujets avec l'acide arsénieux, si on choisit un adulte; cet acide est moins utile lorsqu'on donne la préférence aux enfants ou au fœtus à terme.

Les papilles de la muqueuse pharyngienne sont plus petites que celles de la muqueuse buccale; néanmoins dans leur épaisseur on peut aussi constater la présence des lacunes, des capillicules et des capillaires lymphatiques. A ces premières radicules succèdent des ramuscules, des rameaux et des troncules qui forment le réseau sous-papillaire; c'est ce dernier qu'on injecte lorsque la pointe du tube pénètre dans un des vaisseaux qui le composent (2). Il atteint son plus remarquable développement sur les replis arythéno-épiglottiques, sur les gouttières angulenses situées à droite et à gauche de ceux-ci, et sur toute la partie de la muqueuse qui répond à la face postérieure du larynx. On sait que cette portion laryngienne de la muqueuse est recouverte de plis délicats, très minces et diversement dirigés, qui lui donnent un aspect comme chiffonné; au moment où le mercure pénètre dans les mailles du réseau, tous ces plis décuplent d'épaisseur, deviennent turgides et retombent les uns sur les autres. Nulle part elles ne se multiplient avec une si prodigicuse abondance (3). Cette disposition exceptionnelle ne saurait nous étonner, puisque nous avons iei un orifice qui fait communiquer les voies digestives avec les voies respiratoires et qui se distingue entre tous par son excessive sensibilité. Or nous savons que les vaisseaux absorbants se montrent eu plus grand nombre sur le pourtour de tous les orifices du corps, et sur les régions les plus sensibles. L'entassement des vaisseaux de cet ordre autour de l'entrée du larynx est donc un fait qui dérive de la loi géuérale, dont il peut être considéré comme la plus éclatante confirmation.

Du réseau de la muqueuse pharyngienne partent six groupes de trones, trois pour le côté gauche et trois pour le côté droit. Les trois groupes du même côté se distinguent en supérieur, moyen et inférieur. Le groupe supérieur comprend deux ou trois troncs qui se dirigent en haut et en dehors, vers l'angle de réunion des parois supérieure, antérieure et latérale de l'arrière-cavité des fosses nasales, et qui traversent alors les parois du pharynx pour se rejeter dans le ganglion situé au-devant des masses latérales de l'atlas (4). Le groupe moyen, plus important que le précédent, se compose de cinq, six ou sept trones

<sup>(</sup>f) Pt. XXII, 9, 9, et pt. XXIII, 2, 2.

<sup>(2)</sup> Pt. XXII. (3) Ibid., 12.

<sup>(4)</sup> Pl. XXI, fig. 4.

volumineux; tous convergent vers le ligament thyro-hyoidien, puis traversent le constricteur moyen en passant en arrière de ce ligament et se terminent dans les ganglions latéraux correspondants du con. Parmi ces trones moyens les uns sont descendants, et d'autres ascendants; plusieurs contournent horizontalement les parois du pharynx (1). Le groupe inférieur est représenté par deux on trois trones, l'un antérieur, le second latéral, le troisième postérieur, lesquels se dirigent en bas et en dehors pour aller se terminer dans les ganglions situés à l'entrée du thorax (2).

Les vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire sont restés jusqu'ici complètement inconnus. Mes recherches cependant m'ont conduit à constater leur existence chez le heuf et le cheval. C'est sur la surface externe du muscle constricteur inférieur que J'ài réussi à les injecter. Ils forment sur ce muscle un véritable plexus qui se continue avec celui de l'œsophage dont je donne la description dans le paragraphe suivant.

# § III. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'ŒSOPHAGE.

L'œsophage se compose de deux principales tuniques, l'une interne ou muqueuse, l'autre externe ou musculaire. Chacune de celles-ci est le point de départ d'un grand nombre de vaisseaux lymphatiques.

A. Vaisseaux lymphatiques de la tunique muqueuse. — Cette tunique est recouverte de papilles semblables à celles qu'on remarque sur la muqueuse pharyngienne, sur la muqueuse bucole, et sur toute la surface du derme. Dans chacune des papilles qui en dépendant il existe un résean de lacemes unies entre elles par des capillicules, et s'ouvraut aussi dans un ou plusieurs troncules se dirigeant de leur périphérie vers leur base. Parvenus à la base des papilles ecophagiennes, les innombrables troncules qui en proviennent forment par leurs anastomoses, extrémement multipliése, un très riche réseau, situé dans l'épaisseur de la couche celluleuse sous-jeante. De celui-ci missent des troncs très nombreux aussi, dont la direction et la terminaison varient. On peut les distinguer en supérieurs, moyens et inférieurs.

Les troncs lymphatiques supérieurs se portent vers les gouttières formées par les replis arythéno-épiglottiques et le cartilage thyroide; ils s'unissent alors à ceux qui émaneut de ces replis et des parois du pharynx, se coudent à angle droit et
passent avec ces derniers entre les branches de l'os hydied et le bord supérieur du cartilage sous-jacent, pour aller se terminer dans les gauglions situés autour de la bifurcation de la carotide primitive. Les trones moyens se dirigeut, comme les
précédents, presque verticalement de bas en haut. Ils sont nombreux et remarquables, surtout par leur longueur, bien qu'it
différent cependant sous ce point de vue asses notablement les uns des autres. Quélques-uns, nés du tiers inférieur de l'acsophage,
remontent longitudinalement jusqu'au uiveau du cartilage cricoide et traversent alors les parois du condait pour se rendre
dans les ganglious de la partie inférieure du con. D'antres s'artétent au niveau de la partie moyenne de l'ossophage,
s'indéchissent brusquement et vout se perdre dans les ganglions du médiastin postérieur, au niveau de la racine des
bronches. D'autres remontent moins haut encore et se jettent dans une série de ganglions sous-jacents à cette racine. Les trones
inférieurs suivent une direction descendante, ils sont tous plus ou moins courts. Le réseaus sus-papillair qu'il uir donne
unissance est de la plus extrême richesse, et se laisse en général facilement injecter. Tous ces trones aboutissent à quatre ou
cing ganglions situés, les uns immédiatement au-dessus du diaphragme, et les autres, au-dessous dans le voisinage de l'orifice
cardiaque de l'estonne.

B. Vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire. — Cette tunique a surtout pour attributs sa grande épaisseur, sa couleur rouge plus ou moins foncée, et les deux ordres de libres qui contribuent à la former. Sa partie supérieure se compose de libres striées, et l'inférieure de libres lisses. Jusqu'i présent no l'avait considérée comme absolument dépourvue de vaisseaux lymphatiques; et j'incliunis aussi à me ranger à cette opinion. Cependant, en explorant l'esophage des grands mammifieres comme le box et et cheval, j'ai pu constater leur existence; et non seulement on réussit à les voir, mais on les injecte très facilement depuis leur origine jusqu'aux ganglions dans lesquels ils se rendent. Ils naissent en uombre égal de la portion striée et la portion lisse, et affectent dans l'une et l'autre le même mode d'origine.

Ce mode d'origine est du reste de toute évidence. C'est même sur la tunique musculaire des grands mammifères que le réseau des lacunes et capillicules peut être observé avec plus de netteté et de facilité. Dans ce but il suffit d'inciser le conduit longitudinalement; on étale ensuite la surface externe de l'œsophage en l'allongeant, en l'étendant dans tous les sens, et en la maintenant dans cet état d'extension à l'aide d'épingles enfoncées dans une plaque de liège. On pourra se contenter aussi de dilater le conduit œsophagien en le remplissant de crin. Mais il importe de ne pas dénuder la surface externe, car on enlèverait alors les troncs lymphatiques qui en partent et même le réseau qui leur donne naissance.

La tunique musculaire étant tendue convenablement, on la pique superficiellement avec la pointe du tuhe à injection mercurielle. Presque aussitôt le métal pénètre dans les grosses lacunes lymphatiques environnantes et l'observateur a sous les yeux un réseau bien distinct de cavités étoilées, que relient entre elles de très courts capillicules. Ce réseau n'existe pas seulement sur la surface libre de la tunique; il occupe toute son épaisseur; car en plongeant la pointe du tube dans une couche plus ou moins profonde on voit alors souvent le mercure cheminer des lacunes profondes vers les lacunes superficielles qui se remplissent tautôt au voisinage de la piqure, tantôt à une certaine distance de celle-ci.

Du réseau des lacunes naissent des troncs assez nombreux et en général plus ou moins longs et riches en valvules. Tous se dirigent d'arrière en avant, en cheminant dans un tissu conjonctif lamelleux, qui leur forme à droite et à gauche une sorte de petit mésentère. Ils arriveut ainsi jusqu'aux gauglions intrathoraciques et cervicaux échelonnés sur les côtés de l'œsophage. Ces ganglions diffèrent de forme et de dimensions; mais ils sont pour la plupart ovoides et volumineux (1).

### S IV. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'ESTOMAC.

Ces vaisseaux sont connus depuis longtemps. Mais leur point de départ est resté jusqu'ici problématique, et les troncs par lesquels ils se terminent n'ont pas été suivis dans toute l'étendue de leur trajet; tels sont plus particulièrement ceux qui répondent à la grande courhure de l'estomac et à ses deux extrémités.

La muqueuse gastrique a été considérée comme leur unique origine. La tunique musculaire, pour tous les anatomistes, en étaitabsolument dépourvue. Or l'observation atteste très clairement qu'ils partent, les uns de la tunique muqueuse, et les autres de la tunique contractile. Ici comme sur l'œsophage ils forment deux plans : un plan superficiel, extrêmement riche, qui prend naissance dans la tunique musculaire, et un plan profond, qui provient de la tunique muqueuse. Ces deux plans, que nous avons déjà entrevus sur le pharynx, et très nettement reconnus sur toute la longueur de l'æsophage, se retrouvent, uon moins évidents, dans les parois de l'estomac; et nous allons les retrouver très accusés aussi sur toute l'immense étendue de l'iutestin grêle, et sur celle également du gros intestin.

### A. Vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire de l'estomac.

a. Vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire de l'estomac considéré chez l'homme. — Dans l'espèce humaine les vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire, ou vaisseaux lymphatiques superficiels, sont à peu près les seuls qui aient été observés et décrits. Il est facile de les injecter çà et là, sur des points éloignés ou rapprochés, mais fort difficile d'en obtenir une belle préparation d'ensemble. Leurs parois sont fragiles; elles se rompent souvent sous la plus faible pression; le métal s'arrête alors dans sa progression, et on n'obtient ainsi que des résultats partiels. J'ai pu réussir cependant, à la suite d'untrès grand nombre d'essais, à les remplir à peu près complètement sur l'une et l'autre face des viscères (2).

Ces vaisseaux d'origine musculaire uaissent, comme ceux de la tunique correspondante de l'œsophage, par un réseau de lacunes à mailles très serrées, dont les unes sont profondes et les autres superficielles. Les lacunes profondes, multipliées à l'infini, sont situées dans les interstices des faisceaux musculaires qu'elles recouvrent et entourent de toute part. De l'épaisseur de ceux-ci émanent des capillicules qui s'abouchent dans les lacunes, en sorte que chacun d'eux se trouve logé dans un réseau tirant son origine des fibres qui le composent. Les réseaux périfasciculaires deviennent cux-mèmes le point de départ de rameaux, de troncules et de troncs lymphatiques de plus en plus périphériques. Les lacuues superficielles affectent une disposition semblable aux précédentes. Elles sont situées aussi dans l'épaisseur de la tunique musculaire. Les troncs eux-mêmes ne cheminent pas immédiatement sous la tunique péritonéale; ils ne deviennent sous-jacents à celle-ci qu'au voisinage de la circonférence de l'estomac (3).

Parrenus sur les faces antérieure et postérieure du viscère, les trones lymphatiques émanés de la tunique musculaire se portent de leur partie centrale vers leur partie périphérique, en formant deux principaux groupes. Les nus convergent vers la petite courbure. Les antres suivent au contraire une direction divergente pour eller se jeter dans les ganglions situés sur le trajet des vaisseaux gastro-épiplotques, et plus on moins rapprochés de la grande courbure. Ils sout pour la plupart très inéglament calibés, extrémement riches en valvules, et en général très fragiles. La résistance que présentent leurs parois à la pression mercurielle vairé du reste assex notablement soln-les sujets.

Les trones l'unphatiques supérieurs ou convergents sont au nombre de six à huit pour chacune des faces de l'estomac. Sur les points bien injectés on les voit partie des lacunes superficielles. La plinpart se dirigent obliquement de droite à gauche. Ceux qui naissent du pylore et de la première portion du doudénum suirent une direction presque borizontale. Ceux qui proviement des parties voisines du cardia sont horizontaux aussi, mais cheminent en sens inverse des précédents, c'est-à-dire de gauche à droite. Tous ces trones, dont le calibre et la longœur différent beaucoup, passent en avant et en arrière des vaisseaux coronaires stomachiques, dont ils croisent le trajet à angle aign, puis se terminent dans un petit groupe de dix à douze ganglions simés sur la moitié gauche de ces vaisseaux. Leur volume varie; il en est d'extrémement petits et qu'on ne distingue qu'au moment où le moercure les péutètre; les autres atteignent à peine un volume noyen. Cependant à droite du cardia on rencontre à peu près constamment un gros gauglion sphéroide et aplati qui relie les gauglions de la petite courbure aux gauglions sus-pancréatiques. Ces gauglions de la petite courbure, logés comme les vaisseaux coronaires entre les peux lames de l'épiploon gastro-hépatique, donnent maissance chacun à deux ou plusieurs trones efferents qui forment un remarquable plexus, en cheminant de has en haut et de droite à gauche. Tous ces trones efferents aboutissent au gros ganglion plus profond que les précédents, et de celui-ci lis passent dans les ganglions sus-pancréatiques moyeus.

Les trones lymphatiques inférieurs ou divergents sont plus nombreux que les trones supérieurs. On en compte généralement de quime à seize pour chacume des faces du viscère. Ils sepuerant être distingués en moyens, droits et gauches. Les moyens constituent par leur réunion deux principaux trones, l'un droit qui suit les vaisseaux gastro-épiplodiques correspondants, l'autre gauche, satellite des vaisseaux du même côté. Le premier, souvent double et même triple sur certains points de son trajet, truverse une sécie de ganglions, au nombre de quarte à six ou huit. Il contourne la motité droite de la grande courbure pour se rendre dans l'un des ganglions qui surmontent la tête du pancréas. Ce trone principal reçoit chemin faisant un assez grand nombre de trones secondaires provenant de la motifie droite de l'estomac; d'autres trones secondaires offrant la même origine se itetut directement dans les ganglions écholomés sur son trajet. Le second trone principal, sous-jecunt à la motifie gauche de la grande courbure, va se terminer dans l'un des ganglions qui répondent à la queue du pancréas. Il reçoit aussi de nombreux affluents, mais ne présente jamais sur sa direction aucun gauglion lymphatique. Tous les affluents des deux trones principal passent, les uns en avant et les autres en arrêrée des vaisseaux gastro-épiplodques, lesquels se trouveut par conséquent plus rapprochés de la grande courbure et comme suspendus dans la gouttière demi-circulaire que leur forment les vaisseaux lymphatiques.

Indépendamment des gauglions annexés à la petite et à la grande courbure de l'estomac, il en est d'autres encore qu'on remarque sur la moitié gauche de l'orifice cardiaque. Le nombre de ces derniers est de trois à six. Leur position permet de les distinguer en antérieur, latéral et postérieur. Le ganglion autérieur, de volume variable, reçoit les affilments de toutes les parties circonvoisines et donne naissance à deux troncs, dont le premier se reud au ganglion latéral, tandis que le second contourne le cardia, en décrivaut les trois quarts d'un cercle, pour aller se terminer dans colui des ganglions de la petite courbure qui se trouve le plus rapproché de la partie terminale de l'ossophage. Ce ganglion antérieur est souvent double; dans quelques cas, beaucoup plus rares, j'en ai rencoutré trois qui étaient très rapprochés et presque contigua. Le ganglion latérial repose au-dessua de la grosse tuberosité de l'estomac. Il repoit quelque-suu des trouvelles lymphatiques émanés de celle-ci, ainsi que le tronc efférent venu du ganglion antérieur. Les troncs qui en naisseut se rendent en général exclusivement aux ganglions de la queue du pancésa. Mais quelquefois aussi l'un d'eux se jette dans ces derniers; l'autre contourne la partie postérieure du circin et se rand dans uu ganglion de la petite courbure. Les gauglions cardiaques postérieurs, au nombre de deux le plus ordinairement, reçoivent les troucules des parties adjacentes. De chacun d'eux ualt un tronc qui vient se perdre aussi dans les ganglions de la petite courbure (1).

b. Vaisseaux lymphatiques de la tunique muqueuse considérés ches l'homme. — Ces vaisseaux sont plus difficiles à injecter que ceux de la tunique musculaire. Au niveau du cardia on les voit se continuer sans ligne de démarcation avec les vaisseaux

lymphatiques de la muqueuse esophagienne. De même que sur cette tunique, ils forment deux plans superposés. Le plan supérieur se présente sous l'aspect d'un réseau très délié, à mailles serrées, recouvrant toute la muqueus estique et prolongeant le réseau correspondant de la muqueuse de l'œsophage, en sorte qu'en injectant celui-ci on réussit très souvent à l'injecter ensis dans une certaine étendue. Le réseau profond est constitué par les troncules provenant du précédent; il rerêt souvent aussi l'aspect d'un réseau, mais d'un réseau à mailles beaucoup plus larges. Les vaisseaux qui le composent cheminent dans le tissu cellulaire sous-muqueux. Ils sont inégaux, flexueux, et si valvuleux que sur certains points ils semblent formés de petites peries disposées en séries linéaires et curvillignes.

Du réseau sons-muqueux naissent des trones qui suivent des directions différentes. Les uns, ascendants, se portent aussi vers la petite courbure; les autres se dirigent vers la grande courbure, et d'autres, moins nombreux, vers les ganglions stinés à gauche du cardia. Mais tons restent indépendants des trones superficiels dans la plus grande partie de leur trajet. Ce n'est qu'au voisinage des deux courbures qu'ils traverseut la tunique musculaire. On les voit alors, tantôt se rendre directement dans les gauglions, et tantôt se jeter dans la partie terminale des trones superficiels. Tous ces vaisseaux de la tunique muquense out pour origine les glandes gastriques. Leur volume et leur nombre sont en général proportionnels au développement de cells-ci (1).

### B. Vaisseaux lymphatiques de l'estomac considérés chez les vertébrés.

La disposition générale de ces vaisseaux est à peu près la même dans toute la série des vertébrés. Chez tous ils se disposent sur deux plans indépendants, l'un superficiel, tirant son origine de la tunique musculaire, l'autre profond, qui part de la tunique muqueuse. Cependant il en est quelques-uns chez lesquels leur étude se recommande par certaines particularités qui méritent d'être mentiounées; tels sont les grands mamnifères, comme le bœuf et le cheval; tels sont surtout les poissons cartiliagineux, comme les plagiostomes et les squales.

Chez les grauds mammifères la tunique musculaire, très épaisse, se compose de gros faisceaux arrondis qui se divisent pour s'unir entre eux. Lorsqu'on pique un de ces faisceaux, il se produit un phénomème inattendu qui prouve l'origine intramusculaire des lymphatiques superficiels. D'abord on n'obtient aucun résultat; puis, après quelques secondes d'attente, apparaissent çà et là, à des distances variables, des radicules, puis des troncules et des troncs lymphatiques; et souvent aussi à l'appartition de ces vaisseaux d'origine profonde succède l'injection du réseau superficiel, en sorte que le faisceau musculaire piqué et les faisceaux voisins ou éloignés finissent par se recouvir d'une fine dentelle argentée. Cest surtout chez le cheval et le beauf qu'on réussit à constater ainsi très manifestement le point de départ véritable des vaisseaux lymphatiques de la conche musculaire. Les ganglions dans lesquels ils se rendent sont répartis à peu près comme chez l'homme. Seulement on observe sur le trajet du trouc principal sous-jaccat à la moitié gauche de la grande courbure deux ou trois gros ganglions qui font constamment défaut chez l'homme.

Chez les poissons cartilagincux, mais plus particulièrement chez les plagiostomes, le système lymphatique viscèral est surtout remarquable par son grand développement, par les ganglions d'une nature spéciale qui en dépendent et par les innombrables ceurs situés sur le trajet des vaisseaux qui le composent. Les ganglions lymphatiques sont situés dans l'épaisseur des parois de l'œsophage et se distinguent par leur situation relative en supérieur et inferieur. L'eur forme est celle d'un rectangle dont la longueur ehez les squales ne dépasse pas cinq centimètres, mais atteint six à sept centimètres chez les raise et jusqua d'ax centimètres chez l'auge. Leur largeur varie de trois à quatre centimètres et leur épaisseur de quatre à six millimètres. Sur la direction de la petite et de la grande courbrue de l'estomac on remarque chezles plagio-courbrue au pylore. Ces plezus sont formés de gros troncs qu'unissent des anastomoses obliques ou perpendiculaires à leur trajet. Ils entourent de toutes parts les vaisseaux sanguins correspondants.

Les cœurs lymphatiques ne se rencontrent que chez les raies. Leur nombre est en quelque sorte infini. On les observe sous les vaisseaux lymphatiques, quelle que soit la partie du corps à laquelle ils appartiement. Leur existence peut être facilement constatée dans les ganglions et dans les plexus précédemment décrits. Dans l'estomae les uns se voient sur les vaisseaux qui rampent sous la maqueuse et les autres sur les vaisseaux de la tunique musculaire. Leur forme est celle du annesu perpendiculaire au conduit qui les traverse. Ils se composent de fibres musculaires lisses, qui s'irradient en tour-

billon de l'orifice central vers leur partie périphérique (1). Pour l'étude de ces organes, voyez mes recherches sur le système lymphatique des poissons, dans lesquelles ce système se trouve décrit avec tons les détails qu'il comporte (2). Voyez anssi les recherches de M. Ch. Robin sur les lymphatiques de la torpille (3).

# § II. - Vaisseaux lymphatiques ne l'intestin grêle.

Comme ceux dn pharyux, de l'œsophage et de l'estomac, les vaisseaux lymphatiques de l'intestin grêle offrent deux origines bien distinctes, et forment dans les parois du tube intestinal deux plans entièrement indépendants.

Parmi ces vaisseaux les uns, en effet, naissent de la tunique musculaire; ils forment le plan superficicl. Les autres partent de la tunique muqueuse; ils forment le plan profond. Ces deux plans ne se réunissent qu'au niveau du bord adhérent de l'intestin. Dans le trajet qu'ils parconent depuis leur origine jusqu'à ce bord adhérent ils restent si complètement isolés, qu'on peut les séparer sur toute leur étendue saus compromettre l'intégrité ni de l'un ni de l'autre. C'est donc bien à tort qu'ils ont été jusqu'isi confondus. Leur importauce est si grande et les différences qui les distinguent si accusées, qu'il convient de les considéres nocessièment.

## A. Vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire ou superficiels.

La tunique musculaire comprend un plan sous-séreux à fibres longitudiuales, et un plan plus profond à fibres circulaires.

Chacum de ces plans donne naissance à des vaisseaux lymphatiques qui forment deux couches distinctes, bien qu'elles se continuent entre elles. Chez l'Homme, ces deux couches tendent plus à se confondre; mais chez les grands mammifères elles
conservent les caractères qui leur sont propres. C'est pourquoi je les décrirai d'abord dans l'espèce humaine, et ensuite chez
les vertébrés.

a. Vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire chez l'homme. — Pour prendre une notion complète de ces vaisseaux, il importe de les étudier dans deux conditions très différentes, d'une part après les avoir soumis à l'action de certains réacifis, et d'autre part après les avoir injectés. Les réacifis mettent en vidence leur mode d'origine. Les injections mercurielles montrent la disposition qu'ils affectent sur la surface de l'intestin, et elles permettent en outre de les suivre de ganglions eu ganglions jusqu'à leur terminaison dans le canal thoracique. Ces deux procédés d'étude sont également utiles; ils se complètent l'un par l'autre.

1º Origine des voisseaux lymphatiques de la tunique muculaire; réactifs qui la mettent en évidence. — Ces vaisseaux out pour origine un admirable réseau de lacunes et de les étoilés que relient des canalicules et des troncules multiplés à l'infini. Les lacunes occupent les intersitées des hisceaux musculaires; elles répondent à leur surface et les recouverst presque entièrement. De l'épaisseur de ceux-ci émanent des canalicules dont le calibre égale à peine un millième de millimètre : tous viennent s'aboucher dans les lacunes environnantes, après être anastomosés entre eux de manière à constituer dans chaque faisceau et chaque fascieule un réseau à malles si déliées qu'elles néventes pas le coutour des fibres musculaires. A l'aidé d'un grossissement de deux à trois cents diamètres j'ai pu voir très bien ce réseau intramusculaire sur des faisceaux d'un vingtième de millimètre seulement (4). Les lacs se disposent par couche à la surface des plaus qui résultent de la juxtaposition des faisceaux. On reconnaît facilement qu'ils se trouvent disséminée dans toute l'épaisseur de la tunique musculaire. Mis ils deviennent de plus en plus nombreux à mesure qu'on se rapproche de la couche cellulcuse intermédiaire au plan longitudinal et au plan circulaire. C'est à l'union de ces deux plaus que le réseau des lacs atteint son plus grand développement. Ils ont pour attributs ileur forme extrémement irrégulière, leurs dimensions très inégales, et surfout les orifices fort inégaux dont ils sont comme criblés sur certains points. Quelquefois ils restent imperforés ou n'offrent qu'un orifice assez grand, ou très minime, situé à leur centre ou sur leur périphérie; très souvent il en existe deux ou trois, plus rarement quatre ou cinq. Ces orifices sont circulaires lorsqu'ils noffrent qu'un bes per stated au four centre du sur leur périphérie; très souvent il en existe deux ou trois, plus rarement quatre ou cinq. Ces orifices sont circulaires lorsqu'ils noffrent qu'un periphérie; très souvent il en existe deux ou trois, plus raremen

Les troncules qui rayonnent autour des lacs, pour les mettre en communication avec les lacs voisins, suivent en général une

<sup>(</sup>f) Pl. XXV, fig. 5, 6, 7, 8 et 9.

<sup>(3)</sup> Études sur l'appareil mucipare et sur le système lymphatique des poissons. In-fallo, 1830, p. 28, 32 et 40.
(3) Ch. Robin, Becherches sur les lymphatiques de la Torpille (Journ. de l'augt, et de la physiol. Paris, 1867, p. 1, pl. 1 et H).

<sup>(4)</sup> Pl. XXVIII, fig. 4 et 5.

direction rectiligne. Quelques-uns se distinguent par leur longueur, et d'antres par leur brièveté. Ils s'évasent à leurs extrémités en s'abouchant dans les lacs dont ils dépendent. Ce sont ces troncules et ces lacs qu'on considérait autrefois comme le réseau d'origine des vaisseaux lymphatiques de l'intestin grêle; c'est dans leur cavité, en effet, que pénètre le mercure lorsqu'on pique la surface péritonéale de l'intestin avec la pointe du tube (1).

Le réseau des lacs pourrait être confonda avec le plexas d'Auèrbach, si on ne procède pas à son étude avec tous les soins qu'elle exige. Ce plexas est constitué par des rameaux nerveux et des ganglions révant ne le sont pas. Sor les parois des lacs on aperçoit, après les avoir sonmis à l'action des réactifs, les cellules épithéliales qui tapissent leur cavité; dans les ganglions on observe des cellules étoilées dont l'aspect est complètement différent. Sur les troncs unissant les lacs on pent également reconssitre la présence des cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès con les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès que les cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès que les cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès que les cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès que les cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès que les cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions on distingue les tubes nerveux dont ils sont composès que les cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les ganglions nerveux des cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les pargions des cellules épithéliales; sur les rameaux unissant les pargions de la composition de la co

Les réactifs qui mettent en lumière le réseau des lacs et des lacunes n'ont rien de commun avec ceux que j'ai recommandés pour l'étude des vaisseaux lymphatiques de la peau à leur origine. Ces derniers réclament des réactifs extrêmement dilués. Les précédents, au contraire, ne se révèlent que sous l'influence de réactifs extrêmement énergiques. In convient d'abord d'isole la tunique musculaire de l'intestin. Dans ce but on immerge l'intestin grêle, préalablement lavé à l'uide d'un courant d'eau, dans une solution d'acide suffurique au millème, additionné d'un deux-entième d'alcool. Le tube intestinal est divisé en courts segments, puis chacum de ceux-ci est incisé longitudinalement sur son bord adhérent. Après une immersion prolongée pendant trente-six à quarante-huit heures, la tunique musculaire se laisse détacher par voie de simple décollement. Tous ces lambeaux décollés sont ensuite immergée de nouveau dans le même réactif, auquel on ajoute un quart de glycérine. La durée de cette seconde immersion variera de un à trois jours. Mais ce deux immersions successives ne sont que préparatoires. Les lambeaux ainsi préparés seront soumis alors à l'action du réactif suivant :

| Acide s  | alfurique | au | tier | s. | , |  |  |   | 2 1 | arties |
|----------|-----------|----|------|----|---|--|--|---|-----|--------|
| Alcool:  | zu 200*.  |    |      |    |   |  |  | 5 | 1   | _      |
| Glycéria | ne pure.  |    |      |    |   |  |  |   | 2   | -      |

Deux ou trois grammes de ce réactif sont versés dans un tube, an fond duquel flotte un minime segment de lambeau musculaire. Le tube est exposé à la flamme d'une lampe à alcool; après une ébullition dont la durée varie de trente à cinquante secondes, le segment musculaire se ramollit, puis se dissout et tombernit presque aussitôt en poussière si l'observateur ne se hâtait de verser tout le contenu du tube dans une solution froide semblable à celle qui a été utilisée pour le décollement des lambeaux.

Tel est le procédé à mettre en usage pour l'étude des lacs, lacunes et capillicules de la tunique musculaire de l'intestiu grêle. Je me hâte d'ajouter qu'il n'est applicable qu'au fectus, au nouveau-mé et à l'enfant de uu à deux ans. A un âge plus avancé il ne donne plus de résultats satisfaisants. Cest en vain qu'on l'appliquerait à l'adulte et au visillard; c'est en vain aussi qu'on l'appliquerait aux mammifères et autres vertébrés parvenus à leur complet développement. Mais dans l'espèce humaine, chez les enfants à terme, parmi lesquels la mortalité fait tant de victimes, le procédé que je viens d'exposer est d'une application facile. Il montre avec une admirable netteté le mode d'origine des vaisseaux lymphatigues dans les muscles à libres lisses. Nous verrons qu'il le montre aussi très bien sur le gros intestin des nouveau-nés. Les résultats qu'il donne pour l'estomac sont les mêmes, mais un peu moins nets et beaucoup plus difficiles à obtenir. Le réactif dans lequel les fibres musculaires lisses sont soumises à l'ébullition peut être du reste modifié. J'ai souvent employé l'eades ultirique au quart, et même au cinquième, avec avantage. A l'acide sulfurique on peut substituer l'acide chlorhydrique, qui donne aussi de bons résultats. Dans les préparations de ce genre il n'est pis rare d'isoler complètement, sur une assez grande surface, le réseau des lacs et lacunes qu'on peut étudier alors dans ses moindres détails; je possède un grand nombre de préparations semblables.

2º Étude des vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire de l'intestin grêle, à l'aide des injections, ches l'homme. — En piquant très superficiellement la surface péritonéale de l'intestin on voit le mercure pénétrer dans un réseau délié, souvent distinct à l'œil nu. Ce réseau est celui des lacs précédemment décrits. On ne l'injecte que sur une très petite étendue, le métal passant presque aussitôt dans les troncs pour se rendre dans les premiers gaugions qu'il rencontre. La dispositiou que présentent à leur point de départ les troncules émanés de ce réseau est arboriforme. Ces troncales, de plus en plus gros, suivent une

21

direction longitudinale; ils sont parallèles entre cux et à l'axe de l'intestin. Les uns se portent de haut en bas, les autres de sa en haut, en cheminant dans les interstices des faisceaux qui forment le plan longitudinal de la tunique musculaire. Tous ceux qui doivent concourir à la formation du même trone arrivent sins à se rencontrer et donnent maissunce à celuici, qui grossit en raison du nombre de ses affinents. Il se porte du bord libre vers le bord albérent, tantôt perpendiculairement, tantôt obliquement, en décrivant des flexuosités on en restant à pen près rectiligne. Quelques-uns commencent an niveau même du bord libre; d'autres plus bas, et d'autres sur un point plus rapproché encore du bord mésentérique, en sorte qu'ils différent assez notablement de longueur. Mais tous ont pour attributs communs: 1º leur incidence plus ou moins perpendienlaire anx affinents qui viennent à couvrir sur leurs parties latérales; 2º la multiplicité et le rapprochement de leurs values, d'où l'aspect monifi-forme qui leur est propre; 3º l'accroissement de calibre très notable qu'ils présentent au voisinage du bord adhérent; cet accroissement de calibre est d'à aux valsseaux provenant de la tunique muqueuse, lesquels, indépendants jusqu'alors des précédents, viennent s'unir à de cux-ci avant leur sortie de l'intestin (1).

Les vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire, fusionnés avec ceux de la tunique muqueuse à leur entrée dans le mésentière, se jettent dans les premiers ganglions qu'ils reucontrent, passent alors de ganglions en ganglions, puis s'appliquent la veine mésentérique supérieure et l'accompagnent jusqu'à as reimion avec la veine splatique. Chemin faisant, unassez grand nombre de trones se perdent dans les ganglions sus-aortiques correspondants pour aller ensuite se terminer dans les racines ascendantes du canal thoracique. Mais la plupart remontent avec la veine jusqu'aux ganglions situés au-dessous et en arrière du pancréas. De ceux-ci ils se rendent par deux, trois ou quatte trones plus volumineux, rarement par un seul, dans l'origine même du canal, ou dans la citerne de Pecquet, lorsqu'elle existe.

3º Étude des vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire de l'intestin grêle à l'aide des injections, chez les vertébrés.

— Le mode d'origine de ces vaisseaux chez les vertébrés ne diffère pas de celui qu'on observe chez l'homme. Ce mode d'origine nous étant connu, nous allons les prendre à leur sortie du réseau des lacs et les suivre dans leur trajet vers le bord adhèrent de l'intestin. Les injections mercurielles deviennent alors très utiles pour compléter leur étude. Elles démontrent que toutes les radicules, de plus en plus volumineuses, par lesquelles ils prennent naissance, se dirigent vers la superficie de l'intestin. Cest pourquoi on peut détacher la tunique musculaire des tuniques sous-jacentes sans compromettre leur intégrité. Ces vaisseaux difficent, selon qu'on les considère chez les mammisses, les oisseaux, les reptiles et les poissons.

Parmi les mammifères il en est un grand nombre chez lesquels les vaisseaux lymphatiques de la tanique nusculaire ne diffèrent pas sensiblement de ceux de l'homme par leur disposition. Mais chez quelques-uns cette disposition présente un caractère cui lui est ropore et qui mêtrie d'être mentiomé: tels sont le chien, le boudt, le cheval et le lapin.

Chez le chien ces vaisseaux n'offrent pas la disposition arboriforme que nous avons observée chez l'homme. Ils ont pour point de départ un riche réseau qui s'étend sur toute la longueur de l'intestin, et sur tout son contour. Ce réseau se compose de larges mailles, irrégulièrement circulaires, dans lesquelles se trouvent inserties des mailles plus petites et circulaires aussi, constituées elles-mémes par le réseau des lacs. Des grandes mailles naissent les trones lymphatiques, qui ne devieunent bien distincts qu'au voisinage du bord adhérent de l'intestin. Ceux-ci pénètrent preque aussitôt dans le mésentère et cheminent ensuite de gangitons en gangtions. Ils sont remarquables aussi par le grand nombre de valvules qui entrecoupent leur cavité et qui leur donnent un aspect monififorme (2).

Chez le hœuf la disposition des vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire ne diffère pas moins de celle du chien que cette dernière de celle de l'homme. Chaque plan musculaire possède ici un réseau bien distinct. Le réseau du plan profond, ou à fibres circulaires, 'est formé de ramuscules parallèles aux faiscesurs que constituent ces fibres, et par conséquent parallèles aussi entre eux, mais tous reliés dans leur trajet circulaire par d'innombrables anastomoses, de calibre plus petit, perpendiculairement ou obliquement dirigées. Ce réseau du plan musculaire profond se voit très hien par la face sérense de l'intestin à l'état frais, et très hien aussi par la face mequeuse à l'état sec. Le réseau du plan musculaire superide ol vologitudiale est représenté par des mailles assez larges et irrégulièrement circulaires qui se continuent avec les ramuscules du réseau profond, et qui n'en sont en réalité que les prologigements. Les deux réseaux ainsi continus et superposés affectant un mode de constitution très différent, restent distincts au toute leur étendue. Souvent on u'injecte que le réseau profond au début de l'Opération; mais le plus ordinairement le métal passe ensuite dans le réseau superficiel, et on voit alors les deux réseaux se superposer sans se

confondre; quelquefois aussi le mercure se répand d'abord dans le réseau superficiel et arrive ensuite dans le réseau sous-jacent.
C'est toujours du plus superficiel que naissent les trones. Ceux-ci, formés d'affluents convergents, ne tardent pas à prendre une direction déterminée, et deviennent alors à peu près parallèles à mesure qu'ils s'approchent du bord abférent de l'intestin (1). L'injection simulanée des deux réseaux de la tunique musculaire du bourf est facile, mais réclame l'emploi d'un procédé particulier. Il consiste à inciser l'intestin gréle sur l'an des côtés de son bord adhérent; on l'étale ensuite sur une plaque de liège en l'étendant le plus possible dans tous les sens, à la manière d'une peau de tambour. Le lambeau ainsi étalé est maintonu dans son état de tension à l'aide d'épingles. Dans ces conditions, aussitét q'un pique la surface péritonéale de l'intestin, on voit le mercure cheminer dans tous les ramuscules du réseau profond, puis remplir les mailles du réseau superficiel, et arriver rapidement jusqu'aux principaux troncs. Cette injection des vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire chez le bœuf est une de celles qui donnent les résultats les plus satisfaisants; elle ne présente du reste aucune difficulté.

Chez le cheval la disposition des vaisseaux lymphatiques dans la tunique musculaire est la même que chez le hœuf. Mais les deux réseaux qu'ils forment sont l'nn et l'antre beancoup plus fins, et beancoup plus difficiles à bien mettre en évidence. Pour en prendre connaissance, c'est sur le bœuf qu'il faut tont d'abord les injecter; leur étude, chez le cheval, devient ensuite plus facile. Le même procédé, du reste, est ici applicable et donne le même résultat, nn peu moins net seulement, par suite de l'extrême délicatesse des deux réseaux. Le supérieur est celui qu'on iujecte en général le premier et le plus facilement. Cependant, lorsque le segment est convenablement tendu, on réussit assez bien à remplir le réseau profond (2). Les troncs lymphatiques ne se comportent pas dans leur trajet comme chez le bœuf. Ils naissent par de nombrenx et longs rameaux lougitudinaux, qui parcourent une étendue de huit, douze, quinze centimètres, et qui se coudent brusquement pour aller s'aboucher dans le tronc dont ils font partie. Ces rameaux sont assez grêles ; ils ont enx-mêmes pour origine des ramuscules extrêmement déliés, qui se comportent de la même manière à leur égard (3). Les troncs lymphatiques sont de deux ordres. Les plus nombreux répondent à la superficie de l'intestin. Les antres suivent le trajet des vaisseaux sanguins et resteut sous-jaceuts à la tunique musculaire qui les sépare des précédents. Les premiers on superficiels partent du réseau contenn daus le plan longitudinal; les seconds ou profonds naissent du résean situé dans le plan des fibres circulaires. An uiveau du bord adhérent de l'intestin les deux ordres de troncs pénètrent daus le mésentère sans se confondre, et parcourent alors un long trajet pour se rendre jnsqu'aux ganglions. Ceux-ci sont disposés par groupes sur la direction des artères et veines mésentériques. Tous les lymphatiques nés d'une même anse intestiuale convergent vers le même groupe sans suivre les vaisseaux sanguins qu'ils croisent le plus ordinairement (4).

Dans la classe des rongeurs, et plus particulièrement chez le lapin, les vaisscaux lymphatiques de la tunique mnsculaire ue sont plus disposés comme chez les ruminants et les solipèdes, mais rappellent an premier aspect la disposition qu'on observe chez les carnassiers. Ils forment aussi un réseau unique, occupaut toute l'épaisseur de la tunique, plus riche encore et dont les troncs n'apparaissent également que vers le bord adhérent de l'intestin. Mais en l'examinant avec plus d'attention on voit qu'il ne se compose pas de grandes mailles renfermant un ensemble de mailles plus petites. Il cst formé d'arcades dont la concavité regarde le mésentère. Parmi ces arcades il en est de grandes et de petites. Les plus grandes sont situées à droite et à gauche du tube intestinal; les petites occupent, d'une part, l'espace circonscrit par les précédentes, de l'autre, le bord libre ou connexe de l'intestin sur toute la longueur duquel elles relient les grandes arcades du côté droit aux grandes arcades du côté gauche. Chacmne de ces arcades, quelle que soit son étendue, se compose de deux vaisseaux adossés; et sur quelques grandes arcades on voit un troisième vaisseau s'accoler aux deux autres. A ce premier attribut qui caractérise le réseau lymphatique de la tunique musculaire du lapin, vient s'en joindre un autre qui n'est pas moius important. Les denx ramuscules accolés sont partout accompagnés d'une artère et d'une veinule, situées sur leurs parties latérales, en sorte que la plus minime arcade comprend quatre vaisseaux, deux qui contiennent de la lymphe et deux qui contienuent du sang ; les premiers communiquent entre eux sur toute leur éteudue, et nulle part ils ne communiquent avec les seconds. Parvenus auprès du bord adhéreut, les deux rameaux qui forment les grandes arcades s'unissent pour constituer un tronc. Celui-ci émerge aussitôt des parois de l'intestin et chemine ensnite dans le mésentère jusqu'aux ganglious (5). L'injection de ces vaissaux chez le lapin ne présente ancuve difficulté et donne presque constamment de brillants résultats. Il importe seulement pour le succès de procéder à cette opératiou au moment même on l'animal vient d'être sacrifié. A l'aide d'une seule piqure j'ai pn injecter plusieurs fois

<sup>(1)</sup> Pl. XXVI, fig. 5 et 6.

<sup>(2)</sup> Pl. XXVI, fig. 7 et 8. (3) Pl. XXVII.

<sup>(5)</sup> Pl. XXVII.

<sup>(5)</sup> Pl. XXVI, fig. 4. A, B, C.

l'intestin grêle très complètement sur une étendne de trente et quarante centimètres ; et en même temps que le mercure cheminait de proche en proche sur les parois intestinales, il passait dans tons les troncs pour se rendre instantanément jusqu'aux ganglions

Chez les oiseaux, les vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire de l'intestin grêle rappellent assez bien la disposition générale qu'ils présentent dans le plus grand nombre des mammifères. Ils ont été bien injectés et bien décrits par Panizza, qui les a représentés chez l'oie. Les oiseaux de grande taille sont plus favorables en effet pour ce genre de recherches. J'ai pu deux fois les mettre en évidence très complète chez le cygne. Dans les oiseaux de moyenne dimension on réussit plus difficilement; et on échoue constamment chez les plus petits comme les passereaux. Panizza les considère avec tous ses prédécesseurs comme provenant de la tunique muqueuse, bien qu'il ne s'explique pas sur ce point en termes très explicites. C'était l'opinion qui régnait alors et qui prévaut aujourd'hui encore. L'observation ne laisse cependant aucun doute sur leur véritable origine; ils naissent aussi de la tunique musculaire (1).

Chez les reptiles ces vaisseaux out été étudiés par le même auteur avec un rare talent. Il a consacré six planches à les représenter chez la tortue, le crocodile, les ophidiens et les batraciens. C'est bien évidemment dans cette classe de vertébrés que les conduits de la lymphe atteignent leur plus grand développement. Ceux qui naissent des viscères de l'abdomen sont surtout remarquables par leur énorme calibre, leur extrême multiplicité, leurs incessantes anastomoses, et les lacs qu'ils forment sur certains points. La description de Panizza est complète. Je n'ai à m'occuper ici que des vaisseaux provenant de l'intestin grêle. L'illustre anatomiste italien suppose qu'ils tirent leur origine de la tunique muqueuse. Mais le réseau qu'ils forment sur la surface péritonéale, malgré ses grandes proportions, lorsqu'on le compare à celui des oiseaux et des mammifères est également une dépendance de la tunique contractile. Les canaux qui le composent sout dépourvus de valvules (2).

Dans la classe des poissons, les vaisseaux affectés au cours de la lymphe sont loin d'offrir l'excessif développement qui les caractérise dans la classe précédente. Le système lymphatique acquiert cependant une remarquable importance chez les poissons cartilagineux, et plus particulièrement chez la raie, qui éclipse tous les autres sous ce rapport. La disposition qu'il présente chez les plagiostomes rappelle du reste celle qui a été si bien décrite et représentée par Pauizza chez la tortue et le crocodile. Il est dépourvu aussi de valvules, en sorte qu'on peut l'injecter des troncs vers leur origine. Ce qui le distingué chez la raie, indépendamment de son grand développement, c'est surtout la présence dans toute l'étendue des parois du tube digestif d'innombrables cœurs lymphatiques situés sur le trajet des vaisseaux, et si rapprochés sur certains points qu'ils se touchent comme les grains d'un chapelet. Nulle part les cœurs lymphatiques ne sont aussi multipliés que dans la tunique musculaire du tube intestinal. Voyez mes recherches sur le système lymphatique des poissons (3).

### B. — Vaisseaux lymphatiques de la tunique muqueuse de l'intestin gréle.

Ces vaisseaux ont deux origines très distinctes : les uns naissent des villosités, les autres des follicules clos. Ils ont pour attribut commun de cheminer dans la couche cellulo-fibreuse de l'intestin, du bord libre vers le bord mésentérique en restaut indépendants de ceux qui émanent de la tunique musculaire. C'est seulement au niveau de ce bord mésentérique qu'on les voit s'unir à ces derniers.

### Vaisseaux lymphatiques qui naissent des villosités.

Les villosités de l'intestin grêle donnent naissauce à des vaisseaux qui absorbent le chyle, ce sont les chylifères, et à des vaisseaux qui contiennent de la lymphe, ce sout les lymphatiques proprement dits. Les anatomistes et les physiologistes sont unaujmes pour admettre que ces deux ordres de canaux sout identiques. Les uns et les autres posséderaient une égale aptitude pour absorber le chyle et la lymphe; ils se rempliraient de chyle pendant la digestion intestinale, et de lymphe dans l'intervalle des digestions. Cette identité de destination semblait d'autant plus réelle que leurs parois présentent en effet la même structure. Cependant l'observation démontre que ces vaisseaux, malgré leur apparente identité, ne possèdent pas les mêmes attributions. Les chylifères absorbent le chyle et n'absorbent pas les éléments de la lymphe ; ils contiennent du chyle ou ne contieunent rien. Sur un nombre bien considérable d'enfants nouveau-nés sur lesquels j'ai étudié ces vaisseaux, je les ai toujours trouvés ou com-

<sup>(1)</sup> Panizza, Osservazioni antropo-zootomico-Pisiologike. 1830, p. 64, pl. X. (2) Panizza, Sopra il sistema linfatico dei rettili. Pavio, 1833, in folio avec 6 pl.

<sup>(3)</sup> Études sur l'appareil munipare et le système lymphatique des poissons, avec 19 pl. Grand in-folio, 1830, p. 30 et 32, pl. Vill.

plètement vides et alors invisibles; ou renfermant quelques pâles trainées de granulations graisseuses, et alors peu apparents; ou remplis de ces granulations plus ou moins abondantes sur les divers points de leur trajet, et alors extrêmemeut manifestes. Mais dans aneun cas je n'y ai rencontré les globules qui caractérisent la lymphe. Ce n'est qu'an niveau du bord adhérent qu'on observe des vaisseaux dans lesquels les granulations du chyle se mélent, en proportions variables, aux globules blancs. Deux ordres de conduits bien différents émanent donc des villosités : les uns sont exclusivement affectés à l'absorption et au transport du chyle; les autres sont destinés à l'élaboration et au transport de la lymphe. Primitivement indépendants, ces conduits se confondent à lenr sortie de l'intestin, en sorte que dans le mésentère tous les vaisseaux sont parcourus indifféremment par ces deux liquides, tantôt par le chyle seulement, tantôt par la lymphe, et le plus souvent simultanément par l'un et l'autre.

1º Des chylifères. - Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que les chylifères naissent des villosités. Mais comment prennent-ils naissance dans ces prolongements, et comment s'opère l'absorption du chyle? Gaspard Aselli qui les découvrit sur un chien le 16 juillet 1622 crut pouvoir admettre qu'ils parcourent chaque villosité de sa base vers son sommet sur lequel ils s'ouvrent par un orifice possédant une propriété élective et absorbant le chyle. Cette opiniou était si simple et parut si naturelle, qu'elle ne rencontra aucune opposition jusqu'au commencement du dix-huitième siècle. Convaincus de la réalité de cet orifice, quelques anatomistes et particulièrement Galeati en 1731, voulurent l'observer et dans ce but le soumirent à l'examen microscopique. Ce fut en vain qu'ils tentèrent de le découvrir. Son existence deviut alors problématique; puis, les observations se multipliant, on finit par la révoquer, et bientôt elle fut résolument niée.

Mais, si l'orifice par lequel le canal central allait s'ouvrir au sommet des villosités était justement contesté, le canal lui-même n'était pas contestable. Le microscope avait permis de le voir chez plusieurs quadrupèdes, et spécialement sur le chien et le cheval, où il est en effet de toute évidence. En niant l'orifice on coutinua donc à admettre avec Aselli, le chylifère central, et on admit en outre que ce canal central offrait la même disposition dans toutes les villosités, et chez tous les mammifères. Tel était l'état de la science lorsque j'entrepris sur ce point une lougue série de recherches. Elles m'ont conduit à reconnaître que les vaisscaux absorbants ne présentent pas à leur naissauce une disposition aussi simple que celle qui leur était attribuée. Sur tous les poiuts où le microscope les montre ils naissent par des cavités étoilées unies entre elles. Pourquoi affecteraient-ils dans les villosités un mode d'origine si exceptionnel et si opposé à celui que uous conuaissons? On pouvait conjecturer que, si cette origine ne semblait si simple, c'est parce qu'on ne l'avait qu'imparfaitement observée. Des études plus complètes attestent en effet qu'elle est très analogue à celle que nous rencontrons dans toutes les autres parties du corps. Elle présente cependant quelques caractères qui lui sont propres, et elle diffère en outre assez notablement selon que les villositéssont longues ou courtes.

2. Mode d'origine des chylifères dans les villosités longues et cylindriques. — Parmi les mammifères chez lesquels on observe ce mode de conformation des villosités, il convient de placer au premier rang le chien et le cheval. Presque tout ce que nous savons sur le mode d'origine des chylifères a été emprunté à ces deux quadrupèdes ; c'est aux prolongements villeux de leur intestin que s'applique plus spécialement la dénomination de chylifère central. La description qui en a été donnée est du reste très exacte. Elle ne mérite qu'uu seul reproche, celui d'être incomplète. Daus l'immense majorité des cas, on ne voit que ce canal central. Omelanefois cependant on remarque chez le cheval un fin réseau de canalicules, extrêmement délié, occupant toute la longueur et toute l'épaisseur de la villosité. Chez cet animal nous avons donc à étudier : le chylifère central, le réseau de fins canalicules qui l'entoure et les troncules qui à leur sortie des villosités rampent sons la muqueuse.

Le chylifère central parcourt toute la longueur des villosités, dont il occupe l'axe, de telle sorte que son trajet est toujours rectiligne. Son diamètre égale le tiers de celui des prolongements villeux. Son extrémité libre répond au sommet de ces prolongements. Elle n'est pas close, mais très irrégulièrement ramifiée. En réalité le chylifère central est représenté a son point de départ par un ensemble de lacunes étoilées, communiquant entre elles et inégalement remplies de granulations graisseuses, semblables à celles que renferme le canal central. La présence seule de ces granulations peut les mettre en évidence, de même que le canal central; vides elles restent invisibles; trop pleines elles se présentent sous l'aspect d'une masse confuse, formant le sommet de la villosité, aspect dont on pourra facilement se rendre compte en considérant que les lacunes se trouvent irrégulièrement dissémiuées dans toute l'épaisseur de cette extrémité libre ; si elles sont également pleines, c'est-à-dire également noires ou sombres, les profondes remplissant les intervalles compris entre les plus superficielles, les contours des uues et des autres disparaissent. Pour les voir avec netteté, il importe donc que les superficielles contiennent seules des granulations de chyle. Dans cette condition leur figure étoilée devient plus ou moins apparente. Elles différent par leurs dimensions et les canalicules qui les unisseut ; mais toutes se continuent avec le canal central auquel elles donnent en réalité naissance.

22

Le canal central n'a donc pour point de départ ni un orifice, ni une extrémité close, mais un résean de lacunes étoilées. Si tant d'observateurs admettent encore qu'il est réellement dos à son origine, o'est parce que ce réseau dans l'immense majorité des cas n'est plus visible. On ne peut constater son existence qu'a moment oile le deple rempit inompèlètement sem ailles; or presque constamment, dans les conditions oût se plaçaient les anatomistes il est tout à fait vide. Le canal principal naît alors brusquement, et prend quelquefois en effet l'aspect d'un tube qui semble se terminer en cul-de-sac ct qui reste séparé du sommet de la viliosité par un intervalle variable. Cet intervalle représente la place qu'occupe le résean des lacunes, qui se montre très court lorsque la partie inférieure du réseau est encore pleine; plus ou moins long lorsqu'il est entièrement vide, et lorsque le canal central lui-mêgne est vide aussi à son point de départ. L'aspect que présentent les chylifères au sommet des villosités varie en un mot selon la quantité de granulations graisseuses qu'ils contiennent; et il importe pour la mise en évidence de leur mode d'origine qu'ils n'en contiennent ni trop, ni trop peu.

Le procédé à mettre en usage pour observer ce mode d'origine consiste à immerger un lambeau d'intestin grêle dans une solution d'acide chlorhydrique au 750°. Si les villosités contiement du chyle, après vingt-quatre, trente-six ou quarante-huit heures d'immersion, le liquide étant renouvelé chaque jour, on pourra observer bien manifestement le réseau par lequel ces vaisseaux prement naissauce daus le sommet des villosités (1). Afin de faciliter cette étade, j'ai plusieurs fois fait donner à des chevaux qu'on allait abstutre huit ou dix litres d'avoire ! l'animal était ensuite sacrifié en pleine digestion. Mais le passage du dys dans les villosités est si rapide, qu'au seul contact de l'air les vaisseaux se viduient instantamiement. Les lambeaux de muqueuse sur lesquels il m'a été donné de constater le véritable mode d'origine des chylifères, chez le cheval, provenaient d'animaux choisis au basard, et n'ayant pris aucune nourriture depais un jour ou deux. Il résulte de ce fait que, pour arriver au but qu'il se propose, l'observateur n'a qu'im es seul ressource, c'est de multiplier ser echechene jusqu'à ce qu'il rencontre enfid des villosités dont le canal central est plus ou moins rempli de chyle. Dans cette éventualité il s'empressera, non de procéder à leur étude, mais de plonger l'intestin daus le réactif précédemment mentionné; le lendemain ou le surlendemain il pourra les observer avec soucès et daus ctoutes leurs variétés.

Mais les villosités n'absorbent pas le dyle par leur sommet seulement. Elles l'absorbent pur toute leur périphériq, céadire par toins les points de leur lougueur et de leur contour. Cette absorption périphérique a pour organes des canadicules d'une infinie petitesse, dans lesquels les graunlations graisenues se succédent en série linéaire (2). Ces canadicules présentent un calibre égal et uniforme. Ils sont flexueux, s'anastomosent entre eux, et constituent un très élégant réseau à mailles régulièrement quadrilatère, occupant tout l'espece compris entre le canad central et la surface de la villosité. Au sommet de celle-ci le réseau des canadicules se continue inscusiblement avec les lacunes. Le passage de l'un à l'autre réseau s'établit par un léger renflement qui se produit au niveau des anastonoses. Les granulations graisseuses sur chacun de ces points augmentent peu à peu de nombre et ne tradent pas à former des amas étoniés, d'autant plus accuesés qu'ils se trouvent plus rapprochés du sommet des villosités. Sur toute la longueur de celles-ci les canadicules communiquent avec le canal central, dans lequel ils déversent leur contenu. On les voit descendre jusqu'à leur base et se prolonger alors d'une suillie à toutes celles du voisinage, qu'il relie entre elles à la massirée de l'égithélium.

Ce réseau des canalicules est ravement visible. Sur un très grand nombre d'observations relatives aux villosités du cheval je ne l'ai reacoutré que deux fois. Me première observation date de 1871. Il existait sur toutes les villosités d'une anse intestinale assez longue, très manifeste, très complet sur chacune d'elles, étendant de leur sommet à leur base, et passant sans interruption de l'une à l'autre. Le l'examinai longtemps, et souvent pendant plusieurs jours, espérant découvrir quelques villosités dans lesquelles le canal central existerait aussi. Mais dans toutes il était vide, c'est-à-dire invisible, en sorte qu'il me fut impossible de constater ses connexions avec les canalicules environnants. Douze ans plus tard, en 1883, j'eus la satisfaction bien grande de le rencontrer de nouveau, coexistant alors avec le chylifère central. Je l'observai avec un vir intérêt, et m'empressai de le reproduire dans un dessin qu'il e représente très fidelèment (3). Chaque préparation vue an microscopé dait une image parfaite du mode d'origine des chylifères dans les villosités longues et cylindriques; et dans chacune d'elles j'avais nou seulement une vue d'ensemble, mais un tableau exposant tous les détaits qui se rattachent à l'étude du chylifère central, du réseau des leaunes étoilées et du réseau des canalicules.

Il suit de la description qui précède que le chyle en cheminant dans les villosités ne progresse pas au hasard. Il traverse d'abord les cellules de l'épithélium, qui en sont manifestement remplies pendaut la durée de la digestion, puis passe de

<sup>(1)</sup> Pl. XXIX, fig. 3 et 4. (2) Pl. XXIX, fig. 6. (3) Pl. XXIX, fig. 5.

celles-ci dans le réseau des lacunes et des canalicules, en les parcourant de la périphérie vers le centre, et arrive ainsi par des voies préformées dans le chylifère principal. Telle n'est pas cependant l'opinion de Fnnke, adoptée par mon éminent collègue M. Ch. Robin. Pour cet histologiste, les granulations graisseuses dans les villosités se montreraient sous quatre principaux aspects : 1° la villosité en est si remplie, qu'elle devient noire lorsqu'on la voit par transparence et blanche à la lumière réfléchie ; 2° ou bien elle en contient beaucoup moins et alors les granulations se montrent sous la forme d'amas irrégulièrement disséminés dans toute sa longueur; 3° souvent le canal central seul en contient beaucoup sur certains points, et très peu sur d'autres; 4° enfin, entre le canal et la périphérie de la villosité, on voit quelquefois les granulations du chyle marcher les unes à la suite des autres et former des traînées qui s'anastomosent (1).

De ces quatre propositions les deux premières ne s'appliquent qu'aux villosités de l'homme et du bœuf, c'est-à-dire aux villosités courtes et de forme peu régulière dont je parlerai plus loin. La troisième s'applique bien aux villosités longues et cylindriques, mais exprime un fait sur lequel tous les observateurs sont d'accord. La quatrième est relative au réseau des canalicules que Funke a vus certainement et qu'il considère comme dépourvus de toute paroi. On doit reconnaître en effet que le microscope ne démontre pas cette paroi. Mais il ne démontre pas davantage celle du canal central, qu'il soit plein ou vide. L'azotate d'argent seul la met en évidence en isolant les cellules dout elle est formée. Or, sur les canalicules celles-ci n'existent pas encore : elles résultent de la segmentation d'une membrane amorphe, segmentation qui se réalise sur un conduit d'une certaine amplitude, mais qui n'est pas réalisable sur un canalicule d'un millième de millimètre. Cette paroi existe cependant, mais à l'état de simple membrane amorphe, qui se segmentera en passant des conduits les plus minimes à des conduits plus gros, comme le chylifère central. L'arrangement des granulations suffit du reste pour attester sa réalité. Pourquoi ces granulations forment-elles des traînées si régulières ? Pourquoi aucune d'elles ne s'écarte-t-elle de celle qui la précède et de celle qui la suit? Parce qu'elles sont contenues dans un tube qui prévient tout écart, qui assure et régularise leur progression, et qui les déverse dans le collecteur principal. Si la partie contenue existait seule, si la partie contenante en d'autres termes faisait défaut, elles se dévieraient à droite et à gauche : elles ne suivraient aucune direction déterminée : elles se comporteraient à la manière de simples granules qui s'infiltrent et ne se présenteraient nulle part sous la forme de courants réguliers. L'argument tiré de l'impossibilité de démontrer l'envelonce de ces canalicules n'a donc en réalité aucune importance. Dans les papilles de la peau on ne voit ni les parois de ces canalicules ni celle des cellules étoilées. Mais ici également l'arrangement toujours si régulier des granulations contenues dans leur cavité atteste très clairement leur existeuce. Nous pouvons donc admettre comme un fait bien définitivement établi la réalité d'une paroi autour de chacun des conduits qui viennent s'ouvrir, chez le cheval, dans le conduit priucipal des villosités.

Que devient le chylifère central à son extrémité inférieure? Il pénètre dans la muqueuse, s'anastomose aussitôt avec celui des villosités voisines et donne ainsi naissance à un réseau superficiel ou intra-muqueux. De celui-ci naissent des branches de plus en plus volumineuses, qui traversent la tuuique interne de l'intestin pour ramper ensuite sous sa face profonde en s'anastomosant aussi et en cheminant vers le bord adhérent de l'organe sans communiquer avec les vaisseaux émanés de la tunique musculaire. Nous reviendrons sur ces vaisseaux intra-muqueux et sous-muqueux en parlant des chylifères de l'homme, chez lequel on peut les voir de la manière la plus manifeste dans toute l'étendue de leur trajet.

Les villosités du chien diffèrent à peine de celles du cheval. Elles sont seulement un peu moins longues et un peu moins larges. Leur chylifère central affecte une disposition absolument identique ; il en est de mème du réseau des lacunes étoilées qui en représente l'origine. Quant au réseau des canalicules, aucun observateur jusqu'ici n'a réussi à constater son existence, et j'ai fait de vains efforts aussi pour le découvrir. Cependant la grande analogie de forme et de constitution que présentent les prolongements villeux de la muqueuse chez les carnassiers et les solipèdes, la parfaite similitude du chylifère central dans ces deux classes, les lacunes étoilées qui dans l'un et l'autre en forment le point de départ, semblent dénoter suffisamment que le réseau des capillicules chez les carnassiers existe aussi. L'insuccès des recherches faites sur ce point n'atteste que l'extrême difficulté de le mettre en lumière. On peut conjecturer que des circonstances exceptionnellement favorables permettront plus tard de le découvrir, comme elles m'ont permis de l'observer sur le hœuf dans son ensemble et dans ses connexions avec le canal principal. Pour mettre ce canal en évidence, il suffit de sacrifier un chien au moment où les chylifères sont pleins, et d'immerger quelques lambeaux d'intestins lougitudinalement incisés, dans l'acide chlorhydrique au 730 (2); après deux ou trois jours d'immersion, le canal central devieut très apparent dans la plupart des villosités.

Mode d'origine des chyliferes dans les villosités courtes et de forme irrégulière. — Les saillies qui hérissent la surface interne de l'intestin gréle se distinguent dans un grand nombre de mammiferes par leur brièreté; mais alors elles augmentent assez notablement de volume, présentent une forme moins régulière et different assez notablement les nnes des autres. C'est ce mode de conformation qu'on observe chez l'homme, chez le bourt et chez la plupart des quadrupédes. Dans cette seconde actégorie de villosités les chylifères sont loin d'offiri la même disposition que dans celles sur lesquelles nous avons précédemment fixé notre attention. Semblables par leurs dimeusions et par leur forme, les villosités longues, gréles et cylindriques, se ressemblent anassi par leur chylifère central toujours anique, et par les affinents qu'il reçoit. Mais aux différences de forme et de volume des villosités courtes et grosses correspondent des différences non moins grandes dans le nombre, le calibre et la distribution de leurs vaisseux absorbants. Les premières ont pour caractère un type unique, qui se reproduit invariablement daus toute l'étendue de l'intestin grèle. Sur les secondes ce type fait défaut; les chylifères propres à chaque villosité offrent une disposition qui lui est propre. D'un côté, on remarque donc l'uniformité la plus parfaite; de l'autre, une variété sans limites. C'est pour n'avoir pas recomm l'importance de cette distinction que beaucoup d'auteurs sont tombés dans l'erreur, appliquant à toutes ce qui est l'attribut de quefques-unes; de là, dans leur description, une certaine confusion que j'ai deterché à éviter.

Chez l'homme, comme chez le bœuf, quelques villosités, sans ressembler à celles des solipèdes et des carnassiers, s'en rapprochent cependant par leur longueur un peu plus grande et leur moindre diamètre. Elles ne possèdent aussi qu'un seul chylifère, rarement deux (1). D'autres, plus grosses, en possèdent trois ; d'autres, plus volununeuses encore, quatre, cinq et jusqu'à six. Le nombre des troncs toutefois est loin d'être en rapport exact et constant avec leur volume. Certaines villosités, remarquables par leurs dimensions, n'offrent qu'un seul tronc; mais celui-ci est caractérisé alors par l'ampleur de son calibre; ou bien encore à côté d'un gros chylifère central on voit deux ou trois troncules qui l'accompaguent. Tandis que l'unité est la loi invariable pour les villosités longues et cylindriques, la pluralité est, au contraire, le fait général pour les villosités courtes et grosses. Ces troncs sont le plus habituellement rectilignes et parallèles. Lorsque le chylifère est unique, il occupe l'axe de la villosité ; s'il en existe deux ou plusieurs, ils cheminent à égale distance du centre et de la surface, en restant indépendants les uns des autres. En remontant vers leur origine, on les voit souvent se diviser en deux ou trois branches, qui, tantôt s'anastomosent à plein canal, et tantôt poursuiveut leur trajet en se subdivisant, pour aller se continuer par leurs dernières, ou plutôt par leurs premières radicules, avec autant de lacunes étoilées par l'intermédiaire desquelles elles s'unissent. Ces lacunes, semblables à celles qu'on observe chez le cheval et chez le chien, se montrent d'autant plus nombreuses, qu'elles sont plus rapprochées du sommet de la villosité. Mais ce n'est pas seulement sur ce sommet qu'on les rencontre; elles sont disséminées dans toute l'épaisseur de la saillie absorbante; cependant, à mesure qu'on descend vers la base de celle-ci, il est facile de constater qu'elles deviennent de moins en moins nombreuses, et diminuent aussi d'importance. Ce fait nous explique comment Funke a pu dire que la villosité daus toutes ses parties est quelquefois tellement pleine de graisse, qu'elle représente une petite masse noire. C'est aussi ce que j'ai pu observer, mais seulement dans les villosités grosses et courtes, et jamais, je le répète, dans celles du cheval et du chien. On comprend sans peine en effet que, le réseau des lacunes s'étendant ici du sommet à la base de chaque saillie, si elles sont toutes remplies de chyle, il devient impossible de les voir distinctement; leur contour alors disparaît. On comprend également que la petite masse noire, au lieu d'être totale, pourra être partielle et occuper seulement le sommet, ou la partie moyenne de la villosité, et parfois aussi, mais plus rarement, sa base. Rien de plus fréquent que de rencontrer toutes ces variétés.

Comparées entre elles, au point de vue de leurs chylifères, les deux ordres de villosités se distinguent en résumé par les caractères suivants :

4º Dans les villosités longues et cylindriques toutes semblables, il n'existe qu'un seul trone collecteur, très volumineux, rectiligue, régulièrement calibré, occupant leur axe et naissant, d'une part par un réseau de lacunes étoilées sitmé à leur sommet, de l'autre par un réseau de simples canalicules descendant jusqu'à leur base;

2º Dans les villosités courtes et grosses, qui diffèrent à la fois par leurs dimensions et leur configuration, il existe en général plusieurs tronse sollecteurs, irrégulièrement dispoés autour de leur axe, très variables de calibration de leuré paisseur par un réseau de lacunes étoilées.

Ce court parallèle nous montre que les chylifères dans les unes et les autres semblent différer assez notablement. Mais il nous révèle aussi dans leur disposition générale une importante analogie. Remarquons d'abord que les différences ne

portent que sur des points secondaires : le tronc collecteur est unique d'un côté, multiple de l'antre ; il est large, rectiligne, central dans les villosités longues et grêles; ils sont plus petits, irréguliers, excentriques dans les villosités courtes et grosses. En les ramenant à leur véritable expression, de telles dissemblances se réduisent en définitive à de simples détails. Les analogies ou caractères communs nous offrent une tout autre signification : des deux côtés en effet les troncs collecteur, ont pour point de départ un réseau de lacunes et de capillicules, qui vont puiser le chyle à sa source et qui le transmettent au courant principal. Il importe peu que ce courant soit unique ou multiple, qu'il varie de calibre, de direction et de longueur. Sou mode d'origine est ici le fait capital. Or il ne diffère pas ou diffère à peine selon les espèces animales. Nous arrivons ainsi à conclure que les chylifères, malgré les différences assez grandes qu'ils présentent au premier aspect dans les deux ordres de villosités, restent subordonnés dans la situation relative et le mode de configuration de leurs premières radicules à une loi commune : ils naissent constamment par des lacunes et capillicules qui vienneut s'ouvrir dans un ou plusieurs troncs collecteurs; d'où ce fait plus général : sur toute l'étendue des membranes tégumentaires, les vaisseaux absorbants sont semblablement disposés à leur point de départ; qu'ils émanent des papilles ou des villosités, leur origine se montre invariable dans ses attributs essentiels.

Le procédé que j'ai précédemment conseillé pour l'étude des chylifères sur le cheval et le chien s'applique très bien anssi à l'homme et au bœuf. Dans l'espèce humaine c'est plus particulièrement sur le nouveau-né que cette étude peut être poursuivie avec avantage. On rencontre assez souvent des enfants qui ont vécu quelques jours ou quelques mois seulement, et qui sont morts après avoir bu une certaine quantité de lait. Cette condition est favorable, mais ne l'est pas autant qu'on pourrait le penser; car rieu de plus fréquent alors que de trouver les chylifères vides et absolument invisibles. Il ne suffit pas, en effet, que l'enfant ait hu du lait; il faut que ce lait ait pénétré dans l'intestin et soit déjà en partie digéré et absorbé. Fai eu plusieurs fois à ma disposition des uouveau-nés dans de telles conditions. Les villosités, dans ce cas, se prêtent admirablement à l'étude des chylifères. Elles sont comme injectées de granulations graisseuses et les vaisseaux peuvent être observés dans leur ensemble et tous leurs principaux détails. Malheureusement ces conditions favorables sont bien rares. Dans le long espace de vingt-cinq ans je n'ai rencontré que trois fois des intestins dont les chylifères étaient pleins et en complète évidence. Mais on trouve assez souvent des enfants chez lesquels ces vaisseaux, sans être pleins, sont assez apparents pour permettre à l'observateur de voir leurs premières radicules et de les suivre aussi dans toute l'étendue de leur trajet. Après avoir longitudinalement iucisé le canal intestinal sur son bord libre, et l'avoir lavé à grande eau, on le divisera en courts segments, qui seront aussitôt immergés dans l'acide chlorhydrique au 750°. Le lendemaiu et les jours suivants on en détache des groupes de villosités pour les soumettre à l'examen microscopique.

Sur les préparations ainsi obtenues, il couvient d'observer d'abord le mode d'origine des chylifères. On pratiquera ensuite sur les parois de l'iutestin des coupes verticales qui permettront de voir les troncs collecteurs dans la muqueuse et dans la couche celluleuse sous-jacente. Ces coupes aurout surtout l'avantage de montrer les chylifères dans leurs rapports avec les artères et les veines, ainsi que leur calibre considérable et leurs renflements(1). Mais ou suivra mieux encore ces vaisseaux dans leur trajet en détachant complètement la tunique musculaire, ce qu'on peut faire sans porter atteinte à leur intégrité, puisqu'ils n'ont aucune connexiou avec les lymphatiques superficiels ou sous-séreux. Il suffira ensuite d'étaler un lambeau de la muqueuse sur une lame de verre, avec la précaution de tourner en haut sa face profonde, pour distinguer aussitôt tous les chylifères (2). On les verra s'anastomoser assez fréquemmeut, et on reconnaîtra qu'ils possèdent des valvules échelonnées à de courtes distances. Celles-ci apparaissent sur les conduits du chyle dans l'épaisseur même de la muqueuse; mais elles se montrent plus nettement et en plus grand nombre sur les troucs qui rampent au-dessons de sa face profonde. En cheminant vers le bord adhérent de l'intestin, ils n'affectent que des rapports fugitifs avec les vaisseaux sanguins, s'eu rapprochant sur certains points, s'en éloignant sur d'autres, les croisant assez souvent à angle aigu. C'est seulement au voisinage de ce bord qu'ils entrent en rapport continu avec ceux-ci. Très souvent alors le tronc artériel et le tronc veiueux sont accompagnés par deux chylifères qui échangeut des anastomoses obliques ou perpendiculaires, et qui les enlacent eu partie, celles-ci passant les unes en dehors, les autres en dedans des vaisseaux sanguins. A leur sortie de l'intestin les absorbants profouds s'unissent aux superficiels et contiennent alors un mélange de chyle et de lymphe. Il u'est pas sans intérêt de remarquer que les graisses émulsionnées par le suc paucréatique se reconstituent à leur état primitif dans les chylifères par le simple fait de leur stagnation. Après quelques jours de repos, les granulations, si fines, succèdant à l'acte de l'émulsion, se rapprochent, se fusionnent et forment d'abord de simples gouttelettes, puis des gouttes, et enfin des amas de plas en plas gros qu'on rencontre constamment dans tons les troncs, et souvent même jusque dans les troncules des villosités (1).

Kystes et varices des chylifères. - Chez quelques rares sujets on observe, dans les villosités, des kystes et des varices qui se produisent très manifestement aux dépens des chylifères. Sur un homme de treute-cinq à quarante ans, extrêmement maigre, ces kystes se montraient sur la première moitié de l'intestin grêle en nombre tellement considérable, que tontes les voies de l'absorption étaient pour ainsi dire fermées. Dans nn millimètre carré j'ai pn en compter jusqu'à huit on dix. Leurs larges dimensions et leur coulenr noire en révélaient la présence au premier coup d'œil. Ils avaient incontestablement pour siège les troncs collecteurs de la villosité dans l'épaisseur de laquelle ils siégeaient; car tous étaieut remplis de granulations graisseuses identiques à celles du chyle. Dans la plupart aussi, comme dans les chylifères, on remarquait, au milieu de celles-ci, des gouttes et des amas transparents plus on moins larges provenant du retour des graisses émulsionnées à leur état primitif. Ces kystes se présentaient du reste sous des aspects assez variés. Les plus récents étaient arrondis à nne de leurs extrémités, celle qui regardait le sommet de la villosité, et non fermée encore à l'extrémité opposée, qui se continuait à plein canal avec le chylifère aux dépens duquel il s'était formé (2). Sous cet aspect, ils représentaient de véritables varices caractérisées, comme celles des veines, par leur allongement, leurs renflements et leurs flexuosités. Mais, dans l'immense majorité, l'extrémité inférieure était close aussi. On reconnaissait leur provenance au contenu, aux renflements et aux sinnosités qui constituaient leurs caractères eommuns. Les plus anciens n'offraient plus ni renflements, ni flexuosités; en se dilatant de plus en plus, ils avaient pris la forme ovoïde ou sphérique que revêtent les kystes dans la dernière période de leur développement. Sur le plus grand nombre des villosités, le kyste était unique et central. Dans quelques-unes, il en existait deux, allongés, inégalement renflés et flexueux. Plus rarement, j'en ai rencontré trois dans la même suillic, parallèlement dirigés et siégeant chacun sur un tronc collecteur différent. Leur volume n'était pas moins variable. Les plus petits surpassaient très notablement le calibre des plus gros troncs collecteurs. Les plus gros avaieut envahi presque toute la villosité dont on n'apercevait plus que le contonr.

Lorsque cette transformation en kyste des troncs collecteurs des saillies absorbantes ne porte que sur un petit nombre de villosités, elle mérite à peine d'être mentionnée. Mais, lorsqu'elle s'étend à la plupart de ces saillies, elle devient une maladie assez grave, restée inconnne jusqu'ici, et dont il n'est pas sans intérêt de rechercher la canse. On aurait pu penser que celle-ci réside dans le resserrement et l'oblitération graduelle des troncs collecteurs au niveau de la base des villosités. Tel n'est pas cependant le mécanisme de leur développement; car ces troncs, à l'état de simples varices, conservent lenr calibre habituel; celui-ci est même plus grand qu'à l'état normal. Ce n'est donc point par snite d'un étranglement que des kystes se montrent à l'origine des chylifères. La canse de leur formation semble se rattacher plutôt à l'inertic des troncs collecteurs qui absorbeut encore, et qui ne peuvent plus se vider de leur contenn; cette inertie elle-mêmc s'expliquerait par la paralysie des fibres mnsculaires environnautes. Dans chaque saillie absorbante il existe des fibres lisses longitudinalement dirigées et bien connues; il y en a d'antres encore qui n'ont pas été décrites et qui affectent nne direction transversale, c'est-à-dire perpendiculaire aux précédentes. Lorsque ces denx ordres de fibres conservent la plénitude de leur action, chaque villosité se contracte, revient sur elle-même de la périphérie vers le centre, diminne ainsi de volume, et chasse énergiquement le contenu des chylifères, d'où la vacuité complète et presque constante de eenx-ci. Mais que, sous l'influence d'une cause inconnue, ces fibres cessent de se contracter, qu'elles soient en partie ou complètement paralysées, les chylifères resteront pleins, se dilateront de plus en plus, s'allongeront, deviendront flexueux à la mauière des varices, puis s'oblitéreront et passeront à l'état de kystes dans la dernière période de leur évolution morbide. Cette explication a le tort sans doute d'être purcment théorique; cependant les chylifères, à la base des villosités, conservant lenr plein calibre, je ne vois pas par quelle hypothèse mieux fondée on pourrait la remplacer.

2º Vaisseaux lymphatiques des villosités. — Ces vaisseaux ont été beaucoup moins étudiés que les chylières. Les autenrs qui en parlent nu les décriveut qu'en termes assez vagues et très brefs. A lenrs yeux, ils ne différeraient des précédents, ni par leur importance, ni par leur disposition. Ils rempliraient même tour à tour le rôle de conducteurs du chyle pendant la digestion, et celui de conducteurs de la lymphe lorsque l'intestin est vide. Non seulement les uns et les antres offriraient la plus grande analogie, mais ils seraient en réalité identiques. Toutes mes recherches me portent à repousser membhalle opinion, qu'in re-pose que sur des observations insuffisantes. J'ai dit précédemment que, sur la première moitié

de l'intestin grêle, on ne trouve dans les villosités que des chylifères; les absorbants qui en dépendent contiennent du chyle ou ne contiennent rien; jamais ils ne renferment de la lymphe. Sur la seconde moitié j'ai vu des lymphatiques dans certaines villosités, mais seulement dans celles qui recouvrent les plaques de Peyer. Or la présence de la lymphe dans ces villosités pent s'expliquer par un simple reflux; car les troncs collecteurs qui en dépendent communiquent à leur sortie avec le plexus lymphatique de la plaque sons-jacente ; et rieu ne s'oppose an reflux des leucocytes dans leur cavité, puisqu'ils ne possèdent pas encore de valvules. Ces vaisseaux, parfois remplis de lymphe, seraient donc aussi de véritables chylifères envahis dans l'état de vacuité par les leucocytes qui se montrent en si grande aboudance dans les vaisseaux sous-jacents. Cette interprétation paraît d'autant plus rationnelle qu'on rencontre quelquefois sur les plaques de Peyer des villosités contenant du cbyle. Si dans ces dernières il n'y avait pas de lymphe, on peut conjecturer que, déjà pleines, elles ne se prêtent pas au reflux de celle-ci, tandis que les autres plus ou moins vides se laissent envahir sans difficulté. J'incline douc très fortement à penser que toutes les villosités sont des organes chylifères, et qu'aucune d'elles en réalité ne donne naissance à des vaisseaux lymphatiques. J'invite les auteurs disposés à croire au contraire que ces deux ordres de vaisseaux sont pour toutes un attribut commun, à mieux préciser les faits sur lesquels ils s'appuient; qu'ils consentent aussi à nous faire connaître les procédés par eux mis en usage. Dans ces conditions, nous arriverons sans doute à des notions plus satisfaisantes. En attendant ces nouvelles recherches, je reste convaincu que mon opinion est celle qui repose sur les faits les plus positifs; je n'en conuais aucun du moins qui vienne l'infirmer.

Quant aux vaisseaux d'apparence lymphatique qu'on observe dans les villosités des plaques de Peyer, ils offrent uue disposition qui rappelle très fidèlement celle des chylifères (1). S'ils en diffèrent un peu, ce serait seulement par leur calibre en général plus grand, et par leurs branches anastomotiques plus larges et plus apparentes aussi, double phénomène qui semble dépendre de leur dilatation consécutive au reflux de la lymphe. Les lacunes étoilées et les capillicules dans lesquels les leucocytes ne pénètrent pas sont au contraire beaucoup moins visibles.

## b. - Vaisseaux lymphatiques des plaques de Peyer.

Les plaques de Peyer diffèrent assez notablement par leur forme, leurs dimensions et leur importance, selon qu'on les eonsidère chez l'homme ou chez les principaux mammifères,

Cbez l'homme, elles se montrent en plus graud nombre sur le tiers inférieur de l'intestin grèle. Leur forme est en général ellipsoïde, leur longueur de 2 centimètres et leur largeur de 10 à 12 millimètres. Lorsqu'elles atteignent 5, 6, 7 centimètres dans leur grand axe, qui est toujours longitudinal, elles n'augmentent pas de largeur et prennent alors la configuration d'un ruban arrondi à ses extrémités. Seule, celle qui occupe le voisinage de l'orifice iléo-cæcal est assez souveut plus large et irrégulièrement délimitée.

Chez le cheval et le bœuf, les plaques de Peyer se présentent le plus habituellement sous un tout autre aspect (2). Elles sont rubanées, quelquefois très longues, et atteignent alors une largeur de 3 à 4 centimètres. Mais, pour constater leur existence et leur étendue, il importe d'inciser l'intestin, de le laver à grande eau, et de l'immerger dans une solution d'acide chlorhydrique au 750°, en renouvelant cette solution toutes les vingt-quatre heures pendant quatre à cinq jours. Ce laps de temps écoulé, on peut remarquer que les plaques de Peyer sont formées par des follicules clos, irrégulièrement groupés, et situés entre deux lignes parallèles. Si l'immersion est prolongée plus longtemps, il n'est pas rare de voir la muqueuse se ramollir, se détacher par lambeaux, et les plaques apparaître alors dans toute leur évidence. Le nombre des follicules qui contribuent à les former peut être très considérable ou extrèmement réduit. Dans le premier cas, ils se rapprochent au point d'arriver au contact ; dans le second, ils resteut séparés par une distance d'autant plus grande qu'ils deviennent plus rares. A la place de ces longues plaques rubanées, qui font saillie sous la muqueuse lorsque les follieules clos qui les composeut sont volumineux et nombreux, mais dont rien ne dénote la présence lorsque cenx-ci sont petits et clairsemés, on observe assez fréquemment, surtout chez le cheval, des plaques de Peyer, qui, par leur disposition, rappellent celles de l'homme.

Dans les rougeurs, et plus particulièrement chez le lapin, il existe de petites plaques de Peyer très saillantes sur les parois de l'intestin grêle, et deux autres qui se distinguent des précédentes par leur situation, leur forme et leurs dimensions. La plus considérable se présente sous l'aspect d'un excum, long de 10 à 14 centimètres, situé à l'union des deux intestins. La seconde est hémisphérique; elle dépend du gros intestin, avec lequel elle communique par un orifice de 8 à 10 millimètres de diamètre. Les follicules dos de ces deux glandes sont si volumineux et si multipliés, que sur certains points ils constituent deux couches superposéss (1).

Chez le pore, les plaques de Peyer ont pour attributs leur grand développement, leur nombre et leur longueur. Elles offrent en moyenne une étendue de 10 centimètres, qui s'élève souveut à 12 et jusqu'à 13. Elles forment une saillie très prononcée, en sorte qu'on les distincue sans peine à première vue.

Les vaisseaux lymphatiques des plaques de Peyer sont remarquables par leur nombre et leur développement. Ils ont tous pour origine les follicules clos qui en représentent l'élément essentiél. Chaque follicule donne naissance à plavieurs troncules qui partent de leur face profinde et jamais de leur face superficielle. Le procédé a mettre en usage pour les observer est à la fois très simple et très sûr. Il consiste à immerger les plaques de Peyer dans la solution d'acide chlorhydrique au 750°, dont il a cité fait mention précédemment. Mais ce procédé n'est applicable qu'aux nouveau-nés et aux enfants de quelques mois. Il ne réussit ni chez l'homme adulte, ni chez les mammifères. Les fottents à terme, sur lesquels on se propose de les érdues mois. Il ne réussit ni chez l'homme adulte, ni chez les mammifères. Les fottents à terme, sur lesquels on se propose de les érdues mois. Il ne têtre en bon état de conservation. Afin de se placer, pour cette étude, dans les meilleures conditions possibles, on pourva injecter d'abord l'endant avec la solution sus-indiquée. L'intestin grêle étant ensuite enlevé, puis iucies sur son bord adhérent et convenablement lavé, on recherchera les giandes de Peyer en remontaut de la terminaison de l'intestin vers son origine. Chaque glande seru excisée avec les parties avoisiuantes, et immédiatement déposée dans la solution acide. Si la préparation dit donner un bon résultal, te avisseaux lymphatiques sont en pleine évidence vers le troisième jour; souvent on les voit déjà très bien dès le second et même dès la fin du premier jour. Chez les sujets les lyas favorables pour cette étude, j'ai vu assez souvent apparatire les conduits de la lymphe après quelques heures d'attente; dans ce cas, ou peut compter sur un succès non seulement raidée, mais très compte les des les conduits de la lymphe après quelques heures d'attente; dans ce cas, ou peut compter sur un succès non seulement raidée, mais très compte les des les des les des des les des les

Lorsque les glandes iujectées et immergées ont subi l'influence du réactif destiné à faire apparaître les vaisseaux lymphatiques, l'observateur place la préparation sur uue lame de verre, en la recouvrant d'une mince lamelle. Aussitôt il distinguera alors ces vaisseaux de la manière la plus nette. Les faits révélés par l'examen microscopique différeront du reste selon que la préparation sera observée par sa face libre ou par sa face adhérente. Vue par sa face libre ou villeuse, les vaisseaux sout moins apparents; on ne les aperçoit qu'à travers la muqueuse, qui les recouvre de toutes parts; sur certains points cependant ils sont bien distincts; sur d'autres, leur trajet et leurs anastomoses ne peuvent être étudiés que difficilement. Si on l'examine par sa face adhérente, les conduits de la lymphe se montrent au contraire avec une grande netteté. On peut reconnaître alors qu'ils naisseut bien manifestement des follicules clos. La plupart chemiuent entre ces follicules; d'autres passent entre ceux-ci et la tnnique celluleuse dans laquelle ils sont logés, d'où il suit qu'en détachant la tuuique musculaire, on emporte parfois avec celle-ci des débris de vaisseaux lymphatiques provenant des plaques de Peyer. Tous ces vaisseaux ont pour caractères communs leur calibre plus ou moins graud, leurs fréquentes anastomoses, et les valvules très complètes qu'on observe sur leur trajet. En général, leur cavité est remplie de globules blancs très bien caractérisés. Ce sont ces globules qui se colorent sous l'influence de l'acide chlorhydrique dilué au point de prendre assez rapidement une couleur presque noire. Ils sont quelquefois moins abondants. et peuvent même faire complètement défaut. Les vaisseaux alors restent peu distincts et même tout à fait invisibles. Ils se comportent en un mot sous l'action du réactif acidulé comme les chylifères, celui-ci agissaut sur leur contenu et ne possédant aucune influence sur leurs parois.

Les vaisseaux lymphatiques des glandes de Peyer, préparés par le procédé qui vient d'être décrit, peuvent être ensuite indéfiniment conservés, en plaçant une de ces glandes dans une cellule remplie d'acide chlorhydrique au 750°. Je possède des préparations de ce geure qui datent de 1878, et qui sont encore dans un état de parâtie conservation. En les examinant au microscope, on peut constater qu'au niveau de la glande et sur son contour les lymphatiques n'affectent, avec les vaisseaux sanguius, aucun rapport déterminé; c'est seulement à mesure qu'ils se rapprocheut du bord adhérent de l'intestiu grêle, et que leurs tronces econstituent, quo nels voit se rapprocher des artères et des veines, et leur devenir parallèles.

Pour prendre une notion complète de ces vaisseaux, il ne suffit pas de les étudier sur une plaque de Peyer vue par sa face profonde. Il importe ansi de pratiquer sur l'intestin au niveau de celle-ci des coupes verticales, parallèles, perpendicelaires ou obliques à leur grand axe. Ces coupes permettront de les suivre dans leur trujet et de les observer dans leurs rapports avec les visseaux sanguins. En les soumettant aux plus forts grossissements, il est impossible de distinguer leurs parois, tellement cellesvisseaux sanguins. En les soumettant aux plus forts grossissements, il est impossible de distinguer leurs parois, tellement cellesci sont minces et transparentes. Ils ne possèdent évidemment ancun vestige de fibres musculaires; la progression de la lymphe dans leur cavité semble au premier aspect assez difficile à expliquer. La contractilité de la tunique musculaire de l'intestin parait être la seule cause à laquelle on paisse la rattacher. Sous ce rapport, les lymphatiques de l'intestin grêle sont moins favorisés que les chylifères dépourvus aussi de fibres motrices, mais qui tronvent dans les villosités, c'est-à-dire à leur point de départ, une force d'impulsiou agissant sur le chyle à la manière d'un cœur microscopique. Indépendamment des vaisseaux lymphatiques qui naissent des plaques de Peyer ou follicules clos agminés, il en est d'autres qui tirent leur origine des follicules clos isolés de l'intestin grêle. Mais ces derniers ne diffèrent pas de ceux qui proviennent des follicules clos du gros intestin, beaucoup plus faciles à observer et avec lesquels ils seront décrits dans le paragraphe suivant.

## S VI. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU GROS INTESTIN.

De même que ceux de l'intestin grêle, les vaisseaux lymphatiques du gros intestin forment deux plans bien distincts et indépendants : un plan superficiel qui tire sou origine de la tunique musculaire, et un plan profond qui prend naissance dans les follicules clos sous-jacents à la tunique muqueuse, et en partie aussi, mais très accessoirement, dans les glaudes en tube de celle-ci.

## A. - Vaisseaux lymphatiques de la tunique musculaire du gros intestin.

Ces vaisseaux ont été peu étudiés, et sont moius connus dans leur origine apparente et dans leur disposition générale que ceux de l'intestin grêle. Quant à leur origine réelle, elle avait échappé plus complètement encore à l'attention des histologistes. Le procédé que j'ai employé pour étudier et pour mettre en évidence cette origine réelle, sur l'intestin grêle, la démoutre avec la même netteté sur le gros intestiu. Mais il n'est applicable aussi qu'au fœtus humain. En soumettant à l'action du même réactif de très petits lambeaux de la tunique musculaire, on peut aussitôt constater l'existence dans son épaisseur de lacs, de lacunes et de capillicules disposés en réseaux et occupant à la fois toute la longueur, toute la circonférence, et toute l'épaisseur du plan circulaire de cette tunique (1).

La disposition et les caractères de ce réseau ne sont pas cependant également faciles à étudier sur la couche des fibres circulaires, et sur les bandes longitudinalement dirigées. Sur le plan circulaire, qui est extrêmement mince, le réseau des lacs et ramuscules qui les unissent est très évident; il ne diffère en rien de celui de l'intestin grêle. Mais sur les trois bandes qui représentent le plan longitudinal, on ne réussit que très difficilement à l'observer, ce plan offrant une épaisseur beaucoup plus grande et une moindre transparence. On en distingue toutefois quelques traces cà et là, lesquelles suffisent nour attester que le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques est identique dans les deux plans. Ayant longuement décrit cette origine réelle en parlant de l'intestin grêle, de nouveaux détails sur ce point seraient ici superflus. Je me bornerai donc à ajouter sous forme de résumé et de conclusion générale que la tunique musculaire du tube digestif est pourvue de vaisseaux préposés à l'élaboration et à la progression de la lymphe, que ces vaisseaux naissent en grande abondance dans toute son étendue et de toute son épaisseur, et qu'ils ont pour point de départ un réseau de lacs, de lacunes et de capillicules. C'est de ce réseau constituant leur origine réelle que partent les ramuscules, anastomosés aussi et sous-séreux, qui représentent leur origine apparente.

Pour prendre connaissance de tous les faits qui se rattacheut à cette origine apparente, à la direction des vaisscaux, à leurs anastomoses, à l'ensemble de leur disposition en un mot, l'injection mercurielle est encore le procédé le meilleur. Elle est facile sur le gros iutestin du cheval et sur celui du bœuf, mais assez difficile chez l'homme. Il convient donc de procéder à cette étude d'abord chez les grands mammifères; et on donnera plus particulièrement la préférence au cheval, dont l'intestin est maigre, tandis que celui du bœuf est toujours plus ou moins chargé de tissu adipeux. L'insufflation modérée est uue coudition favorable pour le succès. La pointe du tube sera dirigée, non sur les bandes longitudinales que le mercure pénètre difficilement, mais sur le plan des fibres circulaires. En piquant celui-ci à droite ou à gauche de la bande longitudinale qui répond au bord libre de l'intestin, on injecte aussitôt un très élégant et très fin réseau de radicules lymphatiques qui se prolonge sur une étenduc de plusieurs centimètres. Une série de piqures pratiquées sur l'espace compris entre le bord libre et le bord adhérent de l'organe étendront le réseau obtenu et permettront de remplir les ramuscules qui en parteut, ainsi que les branches de plus en plus grosses et de moins en moins nombreuses résultant de leur réumon successive (2).

Lorsque les vaisseaux provenant de la tunique musculaire ont été convenablement remplis, on remarque que sur le gros intestin comme sur l'intestin grêle ils se dirigent tous vers la surface libre du viscère pour cheminer ensuite sons la tunique sérense. Les ranuscelles et les ranneurs cont enore s'tinés dans l'épaisseur de la tunique contractile; seuls les vaisseaux plus volumineux deriennent sous-séreux. De la convergence des uns et des antres résultent des branches et des troncs qui se portent vers le bord mésentérique de l'intestin. Leur direction est flexueuse et très irrégulière. Va dans sa continuité avec ses nombreux affluents chaque tronc présente une disposition essentiellement arboriforme.

Ils n'affectent donc dans leur trajet aucun rapport avec les vaisseaux qui naissent de la tunique muquense et des glandes de Peyer. Tous ces vaisseaux sont riches en valvules, Parrenus au bord adhérent du gros intestin, ils péaêtrent dans le repli qui le rattache aux parois de l'abdomen et ne tardent pas à rencontrer, chez l'homme, de petits ganglions dans lesquels ils se terminent. De ces premiers renflements très rapprochés du tube digestif, ils passent dans une longue série d'autres renflements semblables ou un peu plus volumineux, cheminent ainsi de toutes parts vers les ganglions lombaires et arrivent enfin dans les racines ascendantes du canat l'boracique.

Quelle est la destination des vaisseaux qui prennent naissance en si grand nombre dans l'épaisseur de la tunique musculaire du gros intestin? Assurément on ne suurait invoquer pour cette partie du tube digestif la nécessité de radicules absorbantes; et même en admettant qu'elle est doucé, en effet, de la faculté d'absorber certains principes, cette fonction évidemment ne pour rait être attribuée qu'à la tunique muqueuse. Le seul rôle qu'on puisse rationnellement accorder aux vaisseaux lymphatiques provenant de la tunique musculaire est celui d'organes producteurs ou élaborateurs de la lymphe. Présider à la formation des globules blances et du liquide dans loque il si fotuent, telle est leur attribution essentielle; ils ne deviennent conducteurs de la lymphe qu'après avoir rempli cette première et importante attribution. On pourrait peut-être localiser ce double usage en admettant que les lacunes et orgillientes produisent le véhicule des globules blancs; que ceux-ci prennent naissance dans le réseau des lacs où ils sont déjà rès manifestes; et enflu que les vaisseaux sous-séreux et les trones situés sur leurs prolongements sont de simples conducteurs. Leur destiuation ainsi définie ne serait pas du reste l'attribut exclusif des lymphatiques émanés de la tuuique musculaire du gros intestin; elle serait celle aussi de tous les conduits analogues provenant de la couche contractile du tube digestif, et de la plupart des autres appareits de l'économie.

# B. Vaisseaux lymphatiques de la tunique muqueuse du gros intestin.

A cette tunique je rattache les follicules clos sous-jacents, bien qu'ils appartiement en partie aussi à la tunique celluleuse dans laquelle ils se creusent une loge. C'est presque exclusivement de cos follicules, en effet, que naissent les vaisseaux lymphatiques profonads de la partie terminale du tube digestif. Dans le réseau à grandes mailles polygonales qu'ils constituent par leurs anastomoses, on voit se jeter quelques minimes radicules provenant des glandes en tube; mais je me bormerai à mentionner ces radicules d'origine glandulaire, les détails que j'ai pu recueillir sur leur disposition n'étant pas encore assez complets pour me permettre d'en donner une description dogmatique. Tous les faits que je vais exposer aurout done pour objet les vaisseaux lymphatiques des follicules clos.

Ces follicules clos, disséminés en si grand nombre sous la tunique muqueuse, la soulèvent et semblent ainsi occuper son épaisseur; par leur face opposée ils dépriment la tunique celluleuse, qui de même que la précédente s'aminét au niveau de chacum d'eux. Ils sont plus ou moins nombreux, assez rapprochés sur certains points, plus espacés sur d'autres, mais ne se présentent nulle part à l'état d'agglomération. Dans l'intestin grête on remarque, entre les follicules agminés ou plaques de Peyer, des follicules clos isolés. Dans le gros intestin les premiers font constamment défaut; on ne rencontre que les seconds, qui se montrout avec la même abondance sur toute son étandue etur tout son contour.

Le procédé qui met en évidence les vaisseaux lymphatiques des plaques de Peyer, est celui aussi qui est le plus avantageux pour l'étude des follicules clos du gros intestin. Il ne donne également de hons réeuitlas que chez le nouveau-né. Après avoir nigéeté un fotus à terme, ou un enfant de quelques mois avec une solution d'acide chlorhydrique au 1769, on détachera donc une partie du côlon, qu'on incisera et qu'on lavera à grande eau, puis on la divisera en segments de 4 à 6 centimètres de longueur, qui seront immédiatement immergés. Le lendemain ou le surlendemain, et parfois plus rapidement, les vaisseaux apparaissent en te tardent pas à se dessiner de la mauière la plus nette. La préparation, étalée sur le porte-objet du microscope, serve axaminée alors par sa face superficielle et par sa face profonde, à un grossissement variable de 50 à 100 diamètres. Les conduits sont reconnaissables aux globules blancs qui remplissent leur cavité; ils offrent une couleur d'autant plus sombre, que l'immersion a été plus prolongée.

Lorsque la préparation est vue par sa face superficielle, on aperçoit aussitôt les vaisseaux lymphatiques qui se détachent, par leur teinte sombre, sur le fond transparent de la minqueuse. Leur contour est très nettement arrêté. Ils partent de la circonférence des follicules clos en les contournant d'abord sur nne étendne variable, et présentent dès leur origine un large calibre. En s'écartant de ces follicules ils entrent en communication avec les vaisseaux voisins. Tantôt ces derniers leur abandonnent une division plus on moins importante : ils angmentent alors de calibre. Tantôt ils se bifurquent ou se divisent en deux branches inégales. A mesure que les conduits émanés des divers follicules s'en éloignent, les branches de communication se multiplient et donnent naissance à un réseau à larges mailles irrégulièrement polygonales, qui a pour résultat del es relier entre eux. Ce réseau paraît être situé dans l'épaisseur de la muqueuse; mais il est en réalité sous-jacent à cette tonique (1).

L'examen de la face profonde des follicules clos est plus instructif que celui de leur face superficielle. Il moutre que les premières radicules de leurs vaisseaux lymphatiques prennent naissance dans la trame réticulée de chacun d'eux, et que ces radicules se dirigent toutes vers la face profonde. Elles varient du reste assez notablement de nombre et de calibre. Quelques-unes émergent de la partie centrale de cette face, d'autres de sa partie périphérique. Dès qu'elles apparaissent, on les voit se rapprocher et former par leur union un certain nombre de ramuscules plus gros, lesquels convergent à leur tour pour constituer cinq ou six branches principales. Ce sont ces branches que l'observateur remarque sur le contour du follicule clos lorsqu'il les examine par la surface libre de la muqueuse (2). Il voit ainsi que les rameaux et ramuscules qui en dépendent sont remplis de globules blancs à l'état naissant et parfaitement semblables à ceux qui remplissent les aréoles de la trame réticulée. Les follicules clos par conséquent doivent être considérés comme des organes élaborateurs de la lymphe, ainsi que les vaisseaux auxquels ils donnent naissance. En s'éloignant de leur origine, les leucocytes augmentent progressivement de volume.

Après leur sortie des follicules clos, les vaisseaux lymphatiques rampent sons la muqueuse à laquelle ils adhèrent d'une manière si intime, qu'ils semblent situés dans son épaisseur. Chemin faisant, ils se divisent ct s'anastomosent. Ainsi se constitue le réseau à grandes mailles polygonales, qui s'étend de la valvule iléo-cæcale à l'orifice anal (3).

De ce réseau sous-maqueux naissent des troncules et des troncs. Ceux-ci se portent vers le bord adhérent de l'intestin, en restant situés, comme les vaisseaux sanguins, daus la tunique celluleuse. Leur calibre est considérable, mais très variable cependant; ils n'affectent aucun rapport déterminé avec les artères et les veines, dont on les voit se rapprocher sur certains points, mais dont ils demeurent en général indépendants. Parvenus au niveau du bord adhérent du tube intestinal, ces troncs traversent la tunique musculaire en s'unissant aux vaisseaux superficiels.

Les vaisseaux lymphatiques des follicules clos de l'intestin grèle, isolés ou réunis par petits groupes de 2 à 4 ou 5, présentent la même origine et affectent dans leur trajet la même disposition que ceux du gros intestin. Mais à leur étude s'attachent quelques difficultés qu'on ne rencontre pas dans l'observation de ces derniers. Si on les examine par la face libre de la muqueuse, les villosités les voilent en partie, en sorte qu'ils sont souvent peu distincts. Si on cherche à les voir par la face profonde de cette tunique, leur contour est moins obscur et n'apparaît pas cependant aussi clairement que sur le gros intestin, qui conserve sur le précédent les avantages de sa plus grande transparence (4). Chaque intestin possède donc à ce point de vue des avantages quilui sont propres. Il convient par conséquent d'étudier les follicules clos agminés sur l'intestin grêle et les follicules clos isolés sur le gros intestin, et de prendre pour cette étude le fœtus humain.

#### § VII. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU FOIE.

Les vaisseaux lymphatiques du foie tirent leur origine des lobules hépatiques. Ils prennent naissance dans l'épaisseur de ces lobules par un réseau extrêmement délié de capillicules et de lacunes qui s'étend de leur centre vers leur périphérie et qui forme à chacun de ceux-ci une enveloppe complète. Cette enveloppe réticulée ne se voit que difficilement chez l'homme, les lobules chez lui ne dépassant pas un millimètre de diamètre. Mais elle est bien évidente chez le porc, dont les lobules se distinguent au contraire par leur volume relativement considérable, variant de deux à trois millimètres. Lorsqu'on injecte les vaisseaux lym-

<sup>(1)</sup> PL XXXIII, 6g. 5. (2) Pl. XXXIII, fig. 6 et 7. (3)-Pl. XXXIII, fig. 4, 5 et 6. (4) Pt. XXXII, C, C, D, E, E.

phatiques du foic chez co mammifere, on obtient d'abord un très élégant résean composé de mailles circulaires, qui chacune entourent un lobule. Si l'injection est plus complète, on ne tarde pas à remarquer que sur les points où elle devient très pénétrante, il existe à la surface de ce lobule un autre réseau beaucomp plus délié communiquant sur tout son contour avec le troncule circulaire. Ce second résean, déjà visible à l'ozil nu, se voit mieux à la loupe et se montre dans ses moindres déulis, à un grossissement plus fort. Les capillicules dont il est formé n'offent pas un calibre égal; il en est de plus gros qui viennent s'ouvrir dans le troncule circulaire, et d'extrémement déliés qui s'ouvrent les uns dans les antres. Au nivenu de leurs commonications, on aperçoit des renllements, se présentant sons l'aspect de petites cavités étoilées : ce sont autant de lacunes. Les capillicules cheminent dans les intestices des cellules hépatiques qu'ille entourent et dont lis tirent leur origine. Bien que moins évidentes chez les autres mammifères et chez l'homme, les premières radicules des vaisseaux lymphatiques se comportent de même à leur point de départ. Mais le troncule circulaire ne se voit que dans un très petit nombre de vertébrés. Je n'ai réuss à le distinguer bien chierment que chez le porc et aussi chez l'homme. Chez presque tous les autres, il flat défaut. On constate son existence chez les animaux dont le foie présente des vaisseaux superficiels ; on n'en retrouve aucune truce chec ceux qui ne possèdent que des vaisseaux profonds. Cette distinction des vaisseaux lymphatiques en superficiels et profonds a donc sa raison d'être et mérite d'être conservée. Nous silons voir cependant qu'elle est loin d'offrir l'importance qu'on lui accorde.

## A. Vaisseaux lymphatiques superficiels du foie.

D'après l'opinion de tous les anteurs, ces vaisseaux existeraient non seulement chez l'homme, mais aussi chez la plupart des mammifères et même chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. Nous avons vu précédemment qu'on ne les rencontre que chez les animaux dont les lobules hépatiques sont entourés d'un troncule circulaire et que ces troncules ne se montrent que très rarement. Daus l'immense majorité des vertébrés, les premières radicules des vaisseaux lymphatiques du fois es dirigent de la superficie vers le centre de la glande. Elles n'apparaissent unelle part dans les espaces inter-lobulaires. Tous les vaisseaux deviennent profonds dès leur origine. Ceux qui rampent sous la tunique fibreuse ne se voient que chez l'homme et très exceptionnellement chez quelques mammifères. Parmi ces vaisseaux superficiels les uns répondent à la face supérieure ou courvex de la glande, les autres à sa foie inférieure.

# a. Vaisseaux lymphatiques superficiels de la face convexe du foie.

Ces vaisseaux sont nombreux et volumineux pour la plupart. Ils forment trois groupes bien distincts; les uns répondent au lobe droit, les autres au lobe gauche, et ceux du troisième groupe au ligament suspenseur (1). Les vaisseaux du grand lobe peuvent être divisés en postérieurs, antérieurs, externes et internes. Les premiers se dirigent tous en effet vers le bord postérieur du foie, qu'ils contournent d'avant en arrière. Le plus important, qui est aussi le plus long, se trouve très rapproché du bord droit sur lequel il rampe dans la moitié supérieure de son trajet. Ce tronc, souvent visible à l'œil nu, mesure les deux tiers du diamètre antéro-postérieur de la glande. Il prend naissance par un grand nombre de ramuscules et de rameaux qui convergent à la manière des branches d'un arbre autour du tronc principal. Celui-ci, dont le volume augmente en raison des affluents qu'il reçoit, se dirige obliquement en haut et à droite, vers la base du ligament triangulaire droit, dans lequel il pénètre. On le voit alors s'infléchir à gauche, passer du ligament triangulaire sur la face concave du diaphragme et descendre ensuite jusqu'aux ganglions qui surmontent la tête du pancréas pour se jeter dans le plus volumineux de ceux-ci. Quelquefois sa partie terminale, en général remarquable par son volume, se divise en deux branches qui se perdent dans les ganglions situés sur leur prolongement. Les autres troncs postérieurs, au nombre de cinq ou six, sont souvent presque aussi gros que le précédent; mais ils offrent une éteudue heaucoup moindre, bien que celle-ci soit du reste très variable pour chacun d'eux. Tous se portent vers le ligament coronaire et ne tardent pas à s'engager entre ses deux lames; ils se coudent ensuite de droite à gauche, se dirigent vers la veine care inférieure, puis se perdent dans les petits ganglions qui l'entourent à sa sortie du diaphragme. Les troncs antérieurs sont moins nombreux et moins importants que les postérieurs ; l'un et quelquefois deux d'eutre eux se réfléchissent sur le bord tranchant du foie, puis rampeut sur sa face inférieure et se prennent dans les ganglions du hile. Les autres ont surtout pour attributs leur brièveté et leur disposition en étoile; ils naissent en effet par un ensemble de radicules convergentes; et, à peine constitués, ils disparaissent et vont se réunir aux vaisseaux profonds pour cheminer avec ceux-ci dans les gaines de la capsule de Glisson. Les troncs externes ne différent pas des précédents. Ils se présentent aussi sous l'aspect de petites étoiles du centre desquelles part un court troncule que recouvrent bientôt les lobules, et qui devient de plus en plus profond. Quant aux troncs internes, ils font partie des vaisseaux du troisième gronpe, qui sera décrit plus

Les vaisseaux lymphatiques superficiels du lobe gauche peuvent être classés d'après leur direction et leur situation en postérieurs, externes et internes. Les troncs postérieurs forment en général trois groupes. Le plus important répond à l'extrémité gauche du foie; il comprend plusieurs vaisseaux parallèles et très rapprochés les uns des autres, qui s'engagent à leur sortie de la glande dans la base du ligament triangulaire gauche. Arrivés au disphragme, ils s'inclinent à droite, puis cheminent sur sa foce inférieure et vont se ramifier dans les ganglions qui entourent la partie terminale de l'ossophage. Les troncs externes, au nombre de quatre à six, affectent une disposition stelliforme. Les troncs internes font partie du groupe de ceux qui correspondent au ligament suspenseur (!).

Le troisième groupe des vaisseaux lymphatiques superficiels de la face supérieure du foie chez l'homme, est sans contredit le plus remarquable et le plus important. Il tire son origine en partie du lobe droit, en partie du lobe gauche, par d'innombrables ramuscules qui portent eux-mêmes sur leurs parties latérales un tel nombre de radicules, que chacun d'eux rappelle assez bien l'implantation des barbes d'une plume sur leur tige commune. Aucune expression ne saurait peindre l'abondance, l'élégante disposition et l'extrême variété des mailles qui le composent. Le crayon le plus habile ne saurait le représenter. La figure première montre la partie de ce réseau qui dépend du lobe droit, et la seconde celle qui dépend du lobe gauche. Parvenus au niveau du ligament suspenseur, les vaisseaux émanés des deux lobes, après s'être mille et mille fois anastomosés, donnent naissance : 1° à un gros tronc postérieur qui contourne le bord supérieur du foie et qui se rend dans l'un des ganglions annexés à la veine cave supérieure; 2º à autre tronc plus volumineux, qui se porte en bas, et qui pénètre dans le sillon longitudinal pour se reudre dans les ganglions du hile; 3° et enfin à des troncs moyens qui cheminent de bas en haut dans le ligament suspenseur; ces troncs moyens, dont le nombre peut s'élever jusqu'à huit ou dix, et se réduit quelquefois à trois ou quatre, se réunissent au-dessous du diaphragme, forment alors un trouc énorme et très court qui traverse le muscle, puis se partage presque aussitôt en deux ou trois branches, lesquelles se terminent dans un petit groupe de très minimes ganglions situés au-devant du péricarde, en arrière de la base de l'appendice xyphoïde : ce sont les ganglions sus-xyphoïdiens. De ceux-ci partent deux ou trois vaisseaux qui suivent le trajet de l'artère et des veines mammaires internes, en se portant tantôt à gauche, tantôt à droite, et quelquefois de l'un et de l'autre côté (2).

## b. Vaisseaux lymphatiques superficiels de la face inférieure du foie.

Cette face inférieure se décompose en quatre lobes, qui chacun donne naissance à un certain nombre de vaisseaux absorbants. Ceux-ci par conséquent peuvent être rattachés à quatre groupes.

Les troncs qui naissent du lobe droit se subdivisent en postérieurs, antérieurs, moyens et externes. Les postérieurs, très longs et volumineux, se dirigent transversalement de droite à gauche, et se terminent dans les ganglions situés autrour de la veince ave ascendante. Les antérieurs naissent sur les limites de la vésicule biliaire par des radicules très multipliées et anastomosées; ils croisent obliquement son grand axe en passant, les uns sur sa face libre ou inférieure, les autres sur sa face adhérente ou supérieure; les premiers, plus nombreux, constituent un plexus remarquàble, à grandes mailles irrégulières; les seconds, réduits à deux seulement, se jettent comme les précédents dans les ganglions du fille. Les vais-seaux qui forment le groupe moyeu convergent aussi vers le hile pour se rendre dans les mêmes rentilements; l'un d'eux, à peu près central, se distingue des deux autres par son long trajet et son volume plus considérable. Les l'aisseaux du quatrième groupe prennent naissance sur le bord externe du grand lobe; ils appartiennent tous à la classe de ceux que nous avons déjà mentionnés sons le nom de stelliformes.

Les vaisseaux qui ont pour point de départ la face inférieure du lobe gauche ne forment que deux groupes, l'un exterue et l'autre interne. Ceux du groupe externe sont tous semblables et stelliformes. Ceux du groupe interne se dirigent vers le sillon longitudinal dans lequel ils pécèrtent pour se rendre ensuite aux gangions du hille; les plus antérieurs accompagnent le cordon de la veine ombilicale; les postérieurs cheminent parallèlement au cordon du canal veineux. Les vaisseaux superficiels provenant du lobe de Spiegel ont surtout pour caractères propres, leur brièveté et la petitesse de leur calibre; ils se rendent dans les ganglions de la veine cave inférieure. Ceux qui tirent leur origine du lobe carré se terminent dans les ganglions du hile, auxquels ils arrivent, les uns en rampant sur la vésicule biliaire et en contribuant à former le plexus qui la recouvre. les autres en suivant le covlon de la veine ombilicale.

### B. Vaisseaux lymphatiques profonds du foie.

Ces vaisseaux sont plus nombreux et plus volumineux que les superficiels. Ils paraissent exister chez tous les Vertébrés, tandis que les précédeux, sainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, n' apparaissent que chez quelques rares Mammifères. On a longtemps pensé qu'ils avaient pour sège exclusif les gaines de la capsule de Glisson. Pai démontré eu 1850 qu'il en existe d'autres, non moins nombreux, très différents de ceux-ci par leur siège, par leur direction, par leur terminaison et qu'ils constituaient en réalité deux groupes, l'un descendant ou satellite des divisions de la veine porte, l'autre ascendant ou satellite des vienes sus-hépatiques.

Les vaisseaux satellites de la veine porte se montrent sur toute l'étendue de son trajet. Ils ne sont représentés à leur point de départ que par des ramuscules accolés aux veinules correspondantes. A mesure que le calibre des divisions veineuses augmente, ils deviennent aussi plus volumineux et plus nombreux. Leurs premières radicules communiquent dans les lobulcs périphériques avec les vaisseaux superficiels, d'où il suit qu'en injectant ceux-ci on injecte très souvent aussi les vaisseaux profonds jusqu'à leur terminaison. Dans les lobules plus rapprochés du centre ils offrent du reste une disposition analogue, chacun de ceux-ci possédant dans son épaisseur un réseau de capillicules, et à sa périphérie un autre réseau que des anastomoses multipliées unissent au réseau correspondant des lobules voisins. C'est de ce réseau périlobulaire que partent tous les vaisseaux profonds. Chez l'homme, où la capsule de Glisson ne se prolonge pas jusqu'aux lobules, ils cheminent d'abord dans les espaces interlobulaires, puis pénètrent après un court trajet dans les dernières divisions de la capsule fibreuse. Un assez grand nombre de rameaux et ramuscules rampent cependant sur la capsule avant de la traverser. Arrivés dans sa cavité, ils s'appliquent à la veine porte en échangeant des branches de communication, en sorte que celle-ci sc trouve contenue dans un plexus à larges mailles enlaçant non seulement l'arbre veineux, mais aussi l'artère hépatique et les conduits biliaires, qui se comportent à son égard comme deux plantes grimpantes. Dans les branches de ce plexus viennent se jeter les troncules qui pénètrent de distance en distance dans les canaux de la capsule de Glisson. Après avoir parcouru un trajet d'une étendue très variable, les vaisseaux satellites de la veine porte arrivent au hile du foie, vers lequel ils convergent de toutes parts, et se terminent dans les gros ganglions situés autour du sommet de la vésicule biliaire. Leur nombre est de 15 à 18. A ces troncs émergeant du hile par ses deux extrémités, viennent encore s'ajouter les vaisseaux superficiels qui convergent vers le même sillon (1).

Les vaisseaux ascendants ou satellites des veines sus-hépatiques sont aussi nombreux, mais moins volumineux que les vaisseaux satellites de la veine porte. Ils forment autour de chaque veine et de ses affinents une gaine plexiforme facile à injecter. Les trones et troncules contribuant à la formation de cette gaine, rampent sur la surface adhérente des parois veineuses et se dirigent comme celles-ci vers la veine cave inférieure. Arrivés au niveau de l'orifice que lui présente le diaphragme, ils se réduisent à cinq ou six qui traversent cet orifice pour se jeter dans les ganglions sittés immédiatement au-dessus. Leurs parois sont si fragiles chez l'homme, à la sortie du foie, qu'elles se rompent sons la pression meurirelle la plus faile; il devinet ainsi fort difficile de les suivre jusqu'à leur terminaison. Mais chez les Mammifères, et particulièrement chez le chien, le veau, le porc, ils offrent plus de résistance et se laissent très bien injecter jusqu'aux ganglions. On les aperçoit sans peine à travers les parois très mincos de ces veines. En piquant superficiellement ces parois, on voit presque aussitôt le mercure se répandre dans le plexus qui les entoure (2).

Indépendamment des vaisseaux lymphatiques qui proviennent des lobules du foie et qui sont les plus nombreux et les plus importants, il en est d'autres qui naissent de toute l'étendue des conduits biliaires; ces deruiers sont représentés à leur point de départ par des radicules extrèmement déliées, mais très multipliées, qui forment un réseau à mailles serrées. Ce réseau enlacc les conduits biliaires qu'il accompagne jusqu'au hile de la glande. Des troncules s'en détachent de distance en distance et se jettent dans les troncs satellites de la veine porte.

# C. Vaisseaux lymphatiques du foie des Mammifères.

Parmi les Mammifères, le porc est celui chez lequel les vaisseaux lymphatiques du foie atteignent le plus haut degré de développement. Il est donc particulièrement avantageux pour l'étude de ces vaisseaux et surtout pour l'observation de leur mode d'origine. Nous avons vu plus haut que chez ce pachyderme les lobules sont volunimenx; que chacun d'eux est recouvert d'un réseau bien manifeste composé de lacunes et de capillicules, et que dans leurs intervalles cheminent des troncules qui les entourent circulairement en formant un élégant réseau sur la périphérie de la glande. Tous ces détails relatifs à leur origine peuvent être reconnus, même à l'œil nu, lorsque le foie a été injecté au mercure, injection qui ne présente aucune difficulté.

Ce réseau des troncules circulaires n'est pas cependant uniformément étalé sur la surface de la glande. Il devient beaucoup plus apparent sur la face inférieure du viscère, qu'il recouvre presque entièrement à la manière d'une élégante dentelle (1).

Les troncs provenant de ce réseau sont petits et peu nombreux supérieurement, la plupart d'entre eux disparaissaut dès leur origine, en sorte que sous ce point de vue le foie de l'homme et le foie du porc différent très notablement. Mais sur la face inférieure ils se distinguent au contraire par leur nombre, leur longueur et le volume de leur calibre.

Le foie chez ce quadrupède est divisé par des échancrures profondes en quatre lobes bien distincts qu'on peut désigner en procédant de droite à ganche, sons les noms de premier ou lobe droit, de second, de troisième ou lobe de la vésicule biliaire et de quatrième ou lobe gauche. A ce dernier est annexé antérieurement un lobule qui pourrait être décrit comme un cinquième lobe, mais qu'il est plus rationnel de considérer comme une simple dépendance de celui-d.

Les vaisseaux lymphatiques superficiels et inférieurs du lobe droit, ou grand lobe, répondent les uns à as partie externe, les autres à sa partie interne. Les premiers rentrent dans le cutégorie des troncs stelliformes. Les seconds, au nombre de deux ou trois, sainvent une direction obligmement ascendante pour se rendre dans les ganglions du hile. Le lobe qui succède au précédent est celui sur lequel le réseau des troncules circulaires s'étale avec le plus de richesse et d'élégance; il recouvre en totalité-sa face inférieure et donne naissance à trois troncs, dont deux se rendent directement dans les ganglions du hile; le dernier passe du second lobe sur le troisième pour s'accoler aux visseaux proveaunt de celui-ci et se rendre dans les mêmes ganglions. Ce troisième lobe est remarquable par la disposition plexiforme que présentent ses troncs au niveau de la vésicule biliaire, lesquels se terminent du reste comme les précédents. Le quatrième lobe ou lobe gauche douné naissance à plusieurs vaisseaux qui se dirigent d'arrière en avant, à deux troncules qui se protent de gauche à dorde, et à quéques troncules set lellformes.

Les vaisseaux lymphatiques profonds se comportent comme chez l'homme, les uns suivaut les divisions de la veine porte et les autres celles des veines sus-hépatiques. Les premiers, de même que les superficiels, ont pour commune terminaison les gauglions du hile, au nombre de 6 à 8. Les seconds, très faciles aussi à injecter et très manifestes également, sout assez résistants à la sortie du foie pour supporter la pression du mercure, en sorte qu'on peut les poursuivre jusqu'aux ganglions de la veine cave inférieure dans lesquels ils se terminent.

# § VIII. — Vaisseaux lymphatiques du pancréas.

Ces vaisseaux ont été mentionnés par plusieurs anciens anatomistes, et leur existence est généralement admise par les auteurs modernes. Les chylifières se rendant pour la plupart dans les ganglions périrpancréatiques et les absorbants du foie se terminant pour la plupart aussi dans oes ganglions, il était assez rationnel de penser que ceux-ci recevaient également les vaisseaux lyamphatiques émanés du pancréas. Cependant aucun observateur ne les a représentés, et les annales de la science n'en contiement aucune description. Ce silence s'explique par l'extréme difficulté de leur étude, et par l'insuffisance des procédés mis en usage pour les découvrir. Ceuli de Maseagui montre des troncs cheminant sur la glande; mais ces troncs la inpartiennent-ils, ou bien proviennent-ils des organes voisins? L'azotate d'argent donne des résultats analogues auxquels applique la même objection. Les injections mercurielles seules pouvaient conduire à la solution du problème, parce qu'elles ont le grand avantage de mettre en évidence, non seulement les troncs, sais les radicules qui leur donnent naissance. Ce procédé est donc celui que j'ai appliqué à leur recherche. Sur un nombre très considérable de pancréas j'ai réussi quatre fois à injecter d'une manière complète les lym-

phatiques qui en dépendent. C'est sur l'homme et particulièrement sur des pancréas de consistance très ferme que <u>l'</u>ai obtenu ces résultats. Les vieillards sous ce rapport sont bien préférables à l'Adulte et à l'enfant. Dans l'immense majorité des cas, le procédé que je recommande restera done infructeux. Mais, si l'on ne réussit que très exceptionnellement par les injections mercurielles à mettre en évidence les vaisseaux affectés au cours de la lymphe, ceux-ci par une sorte de compensation, bien satisfaisante pour l'anatomiste, se montreut alors avec une parfaite netteté dans tous les détails de leur disposition, depuis leur origine jusqu'à leur terminaison (1).

Les premières radicules des vaisseaux lymphatiques tirent leur origine des culs-de-sac glandulaires à l'égard des promptent comme celles du foie à l'égard des lobules hépatiques, ou mieux encore comme celles de la mamelle à l'égard des lobules qui la constituent. Chaque lobale primit les trecouvert par un réseau qui devient le point de départ de radicules plus volumineuses. Celles-ci serpentent à leur tour sur la périphérie des lobules de second ordre et des lobes principaux, en sorte qu'à la surface de l'organe sécréteur ou voit cheminer de toutes parts des trones qui remphissent les espaces interlobaires en s'anastomosant entre eux. L'aspect du plexus lymphatique qu'offre alors la face antérieure du pancréas rappelle assez bine celui que présente la surface du poumon à la suite des injections mercurielles; de part et d'autre on remarque que les lobules périphériques sont entourés par des anneaux ou polygones lymphatiques irréguliers et continus, formant un plexus à larges mailles Dans ces mailles principales se trouve inscrit un réseau dont les ramuscules, heaucoup plus déliés, proviennent des lobules primitifs et des culs-de-ses glandulaires qui les composent.

La plupart des troncs émanés du pancréas vont se terminer dans les ganglions volumineux et nombreux qui répondent à son bord supérieur. Ces renflements se disposent en général sur deux rangées principales; les uns sont situés an-devant de l'artère splénique, qu'ils recouvrent presque entièrement, et les autres au-dessus de celle-ci. C'est surtout dans les premiers que vout se perdre les tronce provenant du pancréas. Les seconds reçoivent plus particulièrement ceux du foie et de la petite courbure de l'estomne. Les vaisseaux efférents qui partent de ces ganglions sus-pancréatiques sont remarquables par leur multiplicité et l'ampleur de leur calibre; ils se rendent, soit dans les ganglions sus-sortiques, soit directement dans les racines du canal thoracieuxe.

Indépendamment de ces gauglions sus-pancréstiques, il en existe en général un an-devant de la tête du pancréas, et deule ou terois autres qui reposent sur son extrémité gauche ou terminale. Celui qui répond à l'extrémité droite, souvent double et quelquefois triple, reçoit la plupart des trones qui naissent de la partie antérieure du duodénum et la partie correspondante de la glande. Daus les ganglions situés sur l'extrémité opposée, non loin du hile de la rate, viennent se terminer, d'une part, les vaisseaux de la queue du pancréas, qui cheminent obliquement de droite à gauche, et de l'autre ceux de la rate, plus nombreux et plus importants, qui suivent une direction inverse.

Tous les troncs qui viennent d'être mentionnés répondent à la face antérieure de la glande. Mais sur sa face postérieure j'ai vu ramper aussi quelques vaisseaux qui allaient se perdre dans les ganglions situés au-devant et sur les côtés de l'aorte.

Nous avous constaté que les conduits biliaires sont riches en radicules lymphatiques. Il n'en est pas ainsi des conduits excréteurs du pancréas. Ils paraissent dépourvus de tout vaisseau de cet ordre.

#### S IX. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA BATE.

La rate possède des vaisseaux lymphatiques dout l'existence est depuis longtemps démontrée. Depuis longtemps aussi nous savons que ces vaisseaux vienneut se terminer dans les gangions situés sur l'extrémité gauche du pancrées. Mais ces deux faits résument à peu près toute leur histoire, qui, on peut le dire sans exagération, est à peine ébauchée. Parmi les diventements de la rate, quel est celui qui représente leur point de départ? Quel est leur trajet depuis ce point de départ jusqu'à leur terminaison? Telles sont les deux principales questions que soulève leur étude. Chacune d'elles appelle une solution.

A. Origine des vaisseaux lymphatiques de la rate. — La rate, comme toutes les glandes vasentaires sanguines, comprend, dans sa compositiou, un grand nombre de foilicules dos: ces foilicules sont l'origine des conduits de la lymphe. Les faits suivants le démontrent:

- 4º Il existe une constante corrélation entre le développement des follicules clos de la rate et le développement des vaisseaux lymphatiques. C'est dans le bœuf, chez le cheval et chez le porc que ces follicules se montrent les plus nombreux et les plus volumineux, et c'est aussi chez ces trois mammifères que les lymphatiques se distinguent par leur multiplicité et l'ampleur de leur calibre; et telle est leur abondance qu'on les voit chez tous les trois se partager en deux plans, l'un superficiel, d'une incomparable richesse, l'autre profond, qui accompagne les vaisseaux sanguins et qui n'est pas moins important (1). Dans tous les autres animaux de la même classe, chez tous les oiseaux, les reptiles et les poissons, les follicules clos sont considérablement moins développés, plus rares, plus espacés; ils cessent d'être visibles à l'œil; et chez tous aussi le système lymphatique semble se réduire proportionnellement; les vaisseaux superficiels disparaissent; seuls les vaisseaux profonds survivent à cette sorte d'atrophie, à laquelle ils participent aussi. L'homme se range dans cette seconde catégorie, qui embrasse la presque totalité des Vertébrés. Une correlation si éclatante entre le nombre et le volume des follicules clos d'une part, le nombre et le volume des vaisseaux lymphatiques de l'autre, ne nous autorise-t-elle pas à admettre entre les premiers et les seconds uue étroite solidarité. une mutuelle dépendance, en un mot une continuité qui en fait un seul et même ordre d'organes, les follicules jouant le rôle de centres générateurs à l'égard des conduits de la lymphe, et les conduits de la lymphe celui de simples radicules s'irradiant de leur périphérie dans toutes les directions.
- 2º Nous avons reconnu, en étudiant les vaisseaux lymphatiques de la muqueuse du gros iutestin, qu'ils émaneut de la face profonde des follicules clos; nous avons vu aussi que sur l'intestin grêle ils naissent semblablement de la face profoude des plaques de Peyer. La continuité qui existe entre les conducteurs de la lymphe et les follicules clos n'est donc plus à discuter; c'est un fait aujourd'hui acquis à la science, et que tous les observateurs peuvent facilement constater. Or les glandes vasculaires sanguines ne diffèrent pas ou diffèrent à peine des plaques de Peyer; elles sont aux plaques de Peyer ce que celles-ci sont aux follicules clos isolés. Ces follicules, au lieu de se juxtaposer pour former un seul plan, se superposent et se disséminent irrégulièrement dans toute leur épaisseur, en s'entourant d'ailleurs de part et d'autre d'incombrables capillaires sanguins qui leur constituent une trame commune.
- 3° Sur de minces lamelles détachées de la périphérie de la rate du bœuf et du cheval j'ai pu voir, en usant du procédé que je recommande pour l'étude du mode d'origine des lymphatiques des follicules clos isolés, des radicules remplies de lympha, partir directement des follicules les plus superficiels et converger pour former des ramuscules de plus en plus gros. En avançant que les vaisseaux lymphatiques des glandes vasculaires sanguiues, et plus particulièrement ceux de la rate, prenuent naissance dans les follicules clos, ce n'est donc pas seulement sur de simples inductions, sur des analogies que je m'appuie, mais sur l'observation directe; l'examen microscopique nous montre très clairement que les follicules clos, quel que soit l'aspect sous lequel ils se manifestent, qu'ils soient isolés, juxtaposés en plaques, ou agglomérés en masse, jouent partout le même rôle, celui d'organes producteurs de la lymphe.
- B. Trajet des vaisseaux lymphatiques de la rate. Les auteurs s'accordent pour admettre que ces vaisseaux suivent deux voies très différentes pour se rendre dans les ganglions voisins du hile de la rate. Les uns se portent en dehors, pour ramper sur la périphérie du viscère; les autres accompagnent les vaisseaux sanguins : d'où leur distinction classique en vaisseaux superficiels et profonds. Cette opiniou a trop longtemps régné dans la science, car elle ne repose que sur une vue générale d'après laquelle les absorbants sc comporteraient dans tous les organes splanchniques comme sur les membres, se disposant aussi dans chacun d'eux sur deux plans très distincts qui offriraient la même terminaison. Or nous avons vu précédemment que ces deux plans ne se montrent que chez trois mammifères, le bœuf, le cheval et le porc. Dans tous les autres, et aussi chez tous les oiseaux, les reptiles et les poissous, on n'observe aucun vestige du plan superficiel. Il en est de même chez l'homme. Ce plan n'existe donc qu'à titre très exceptionnel, puisque dans le grand embrauchement des Vertébrés trois animaux seulement le possèdent. En laissant à part ces trois exceptions, et quelques autres peut-être que les progrès de la science nous feront connaître, nous pouvons conclure que les vaisseaux lymphatiques de la rate suivent tous la même direction; tous se rendent de leur origine à leur terminaison par le trajet le plus court, c'est-à-dire en s'appliquant aux vaisseaux sanguins, sur lesquels ils se comportent comme les vaisseaux lymphatiques profonds des membres à l'égard des troncs correspondants; les uns et les autres s'anastomosent dans leur trajet, et culacent de leurs mailles très allongées l'artère et la veine qu'ils accompagnent, Lorsqu'on injecte les lymphatiques de la rate chez le cheval, on voit assez souvent le mercure pénétrer simultanément dans les vaisseaux superficiels et profonds; quelquefois il pénètre uniquement dans ces derniers, et lorsqu'on les poursuit à l'aide de la dissection, on constate sans peine qu'ils suivent le trajet des vaisseaux sanguins.



L'origine et le trajet des vaisseaux lymphatiques de la rate nous étant coanns dans leur disposition générale, nous devons maintenant, pour compléter leur description, les étudier dans les Mammifères, chez lesquels ils présentent une disposition exceptionnelle. Ce qui les caractérise dans ces derniers, c'est l'existence simultanée des vaisseaux profonds et superficiels. Les profonds, suivant aussi les divisions artérielles et veineuses, se comportent comme dans les autres Vertébrés; nons pouvons, par conséquent, les passes ous silence. Les superficiels seuls méritent une mention spéciale. Je les décrirai d'abord chez le cheval, puis chez le pore et chez le bourf.

### A. Vaisseaux lymphatiques de la rate du cheval.

La rate du cheval est volumineuse et aplatie de dedans en dehors, comme dans toute la série des Vertébrés. Au premier aspect, elle paraît triangulaire. Mais, en l'examinant avec plus d'attention, on reconnaît aussitôt qu'elle revêt la forme d'une pyramide à trois pans d'une largeur très inégale. Sa face externe ou pariétale est convexe. Sa face interne ou viscérale se sublivise en deux facettes, l'une antéro-interne, moins large que la précédente, et l'autre antéro-externe, notablement plus petite. C'est à l'union de ces deux facets que répond le bile de la rate; il s'étend à presenge toute sa longueur.

L'axe de la pyramide décrit une courbure dont la convexité regarde le plan médian. Sa longueur est de 33 à de centimètres. La plus grande largeur de la face postéro-externe mesure en général 18 centimètres, celle de la face antéro-interne, 12, et celle de la face antéro-externe, 5 seulement. Des trois bords du viscère, l'un est interne et convexe, le second externe et concave. Le troisième arrondi et presque transversal, se dirige en avant, tandis que le sommet curviligne de la pyramide se porte directement en arrière (f).

Les vaisseaux lymphatiques de la face postéro-externe sont moins développés que ceux des deux faces opposées, mais, du reste, très nombreux et assez abondants pour la recouvrir ne totalité, de telle sorte qu'il serait impossible d'y faire pénétrer une aiguille sans en traverser plusieurs. Ils n'offrent pas la même disposition sur sa partie centrale et sur sa partie périphérique. La première est recouverte d'un large réseau, à mailles serrées, constitué par des radicules lymphatiques qui n'offrent, pour la plupart, qu'un petit calibre ; çà et là, cependant, ou remarque des ramuscules plus gros, que relient entre eux de fines ramifications. Ce réseau diffère donc assez sensiblement, selon le point qu'on considère et selon la rate sur laquelle on l'étudie. Mais il a toujours pour attribut caractéristique la ténuité plus grande des vaisseaux qui le composent. A mesure qu'on se rapproche de la périphérie de la face externe, on voit naître du réseau central, des troncules de plus en plus manifestes qui se portent dans toutes les directions, et qu'on peut distinguer eu iuternes, externes, antérieurs et postérieurs. Les internes ou descendants ne tardent pas à atteindre le bord couvexe de la rate, qu'ils contournent pour se coutinuer avec les vaisseaux qui naissent de la face antéro-interne. Les externes ou ascendauts, non moins nombreux, se comportent de la même manière en arrivant sur le bord concave; ils se continuent avec les vaisseaux de la face antéro-externe. Les antérieurs, un peu plus volumineux que les précédents, contournent la base de la pyramide, puis s'avancent sur la partie correspondante de la face antéro-interne et se terminent dans l'un des gros troncs qui en dépendent. Les postérieurs convergent tous vers le sommet de la rate, les uns en longeant son bord concave, les autres en suivant son bord convexe, les moyens en cheminant entre ceux-ci, auxquels ils se réunissent en partie. De la réunion de tous ces troncules, résulte un tronc qui passe de la face pariétale sur la face viscérale et qui pénètre presque aussitôt dans le hile de l'organe (2).

La face antéro-interne est recouverie aussi, sur la plus grande partie de son étendue, par un réseau d'une extréme richesse, formé de ramuscules plus grou que ceux de la face opposée, et se continuant avec ces derniers sur toute la longueur du bord convexe. Ce réseau devient le point de départ de trons nombreux et volumineux, pue leur situation et leur direction permettent de diviser en postérieurs et antérieurs. Les postérieurs sont beaucoup plus nombreux, mais plus getits et plus courts. A ce premier groupe appartient celui qui vient de la face externe et qui contourne le sommet de la rate; il se termine plus un court trigét dans un ganglion situé à l'extrémité terminale du hile de l'organe. Les autres troncs du même groupe se portent aussi vers le hile, en suivant une direction perpendiculaire ou plus ou moins oblique. Ils se terminent dans les uombreux ganglions éche conneis sur le traiget des vaisseixeux géloiques. Ouelques-uns se jettent dans les yost tonces qui sochet de ces ganglions éche les relient entre eux. Les troucs antérieurs différent très notablement des postérieurs. En général il en existe trois seulement, et parmi ceux-ci il en est un qui l'emporte toujours sur les autres par son énorme calibre. Ce tronc principal, dont le diaméte.

et qui adhèrent à la rate. Mais le trone lni-même, dans sa partie terminale, s'en détache on ne lui est uni que par un rèpli membraneux et adipeux lui permettant une certaine mobilité. Il ne tarde pas à s'appliquer aux vaisseanx spléniques, à leur entrée dans le hile, puis se prolonge sur la partie de ces vaisseaux qui répond an pancréas pour se rendre dans les ganglions peri-pancréatiques. Des deux autres troncs antérieurs le second suit la direction du précédent, au-devant duquel il est situé et avec lequel il communique; il va se jeter aussi dans les ganglions situés au-devant du pancréas. Le troisième, très court, offre le même mode de terminaison (1).

Les vaisseaux lymphatiques qu'on remarque sur la face antéro-externe proviennent, soit de la face pariétale, dont les troncs ascendants contouruent le bord concave de la rate, soit de cette face elle-même. De la réunion des uns et des autres résulte un riche réseau duquel naissent un grand nombre de troncs plus importants, qui se rendent dans les ganglions du hile et dans les troncs compris dans leurs intervalles.

La rate du cheval n'est pas remarquable seulement par les follicules clos qu'elle contient, et par le développement exceptiounel aussi des vaisseaux qui naissent de ces follicules. Elle a encore pour attribut distinctif les ganglions si nombreux et si volumineux dans lesquels viennent se termimer les troncs lymphatiques émanés de ses parties superficielles et profondes. Ces ganglions, au nombre de quinze à vingt, occupent toute la longueur du hile. Ils reposent sur les vaisseaux spléniques, et plus particulièrement sur l'artère de ce nom, qui est elle-même plus superficielle que la veine, de telle sorte que les trois ordres de conduits se superposent dans un ordre constant. Au premier plan se présentent les ganglions, les troncs lymphatiques qu'ils recoivent et ceux qui en partent ; au second plan se trouve l'artère, un peu flexueuse ; et au troisième, la veine rectiligne dont le calibre dépasse très notablement celui du tronc artériel. Les ganglions sont ovoides pour la plupart. Leur grand diamètre varie de cinq à viugt millimètres. Une graisse molle les entoure et les voile en partie. Les troncs qui en partent présentent un calibre considérable; leur nombre, d'un ganglion à l'autre, est de deux à trois, en sorte qu'ils recouvrent à peu près totalement les vaisseaux sous-jacents. Parvenus à l'extrémité antérieure du hile, ils se prolongent sur l'artère et la veine spléniques, qu'ils accompagnent jusqu'aux ganglions pancréatiques dans lesquels ils se terminent-

## B. Vaisseaux lymphatiques superficiels de la rate du porc.

La rate, chez le porc, est étroite et très allongée. Elle diffère beaucoup, au premier aspect, de celle du cheval. Cependant son extrémité antérieure se distingue aussi de la postérieure par son volume un peu plus grand et son contour plus arrondi. Sa face viscérale est divisée en deux moitiés à peu près égales, par la saillie du hile qui s'étend à presque toute sa longueur. Par conséquent on peut lui considérer également trois faces: la première externe ou pariétale, la seconde antéro-interne, et la troisième antéro-externe. De ses deux bords, l'interne est légèrement convexe et l'externe légèrement concave.

Sur la face pariétale ou postéro-exterue les vaisseaux lymphatiques sont disposés comme chez le cheval. Sa partie centrale est recouverte aussi par un réseau; mais les radicules qui le composent sont plus déliées et plus difficiles à injecter. De celui-ci naissent des ramuscules anastomosés qui se portent les uns vers le bord convexe, les autres vers le bord concave, et qui les contouruent pour se continuer sans ligne de démarcation avec ceux qu'on observe sur les deux moitiés de la face viscérale. Ces deux moitiés, ou ces deux facettes, toutes deux concaves, sont recouvertes de ramuscules semblables, fréquemment anastomosés et formant aussi un réseau dont les mailles, plus larges, se prêtent mieux aux injections mercurielles, de telle sorte qu'on réussit sans peine à les mettre eu évidence. Du réseau de la facette autéro-interne, partent douze à quinze troncules qui vont se jeter dans les troncs satellites des vaisseaux spléniques. De celui qui recouvre la facette antéro-externe, naît un égal nombre de troncules se rendant daus les mêmes troncs. Ceux-ci, résultant de la réunion des vaisseaux lymphatiques superficiels et profonds, sont situés au-dessus de l'artère, qu'ils accompagnent jusqu'à l'extrémité antérieure du hile. On les voit alors se perdre dans deux ganglions, de moyen volume, de chacun desquels naissent des troncs efférents qui remontent vers l'origine de l'artère pour se rendre dans les ganglions pancréatiques.

Le système lymphatique de la rate du porc offre donc en résumé, dans sa disposition générale, la plus grande analogie avec celui de la rate du cheval. Il n'eu diffère en réalité que par ses ganglions. Ceux-ci, chez le cheval, sont nombreux, volumineux, très rapprochés; ils forment une chaîne presque continue au-dessus des vaisseaux spléniques. Chez le porc ils font défaut dans le hile de la rate; c'est seulement à l'entrée de celui-ci qu'ils se montrent,

## C. Vaisseaux lymphatiques superficiels de la rate du bœuf.

La rate du beuf est allongée, aplatie, de figure elliptique. Son grand axe, dirigé d'arrière en avant, est en général de 36 centimètres et le petit axe, transversal, de 10 à 12. Ses deux faces diffèrent à peine. Mais ses deux bords sont au contraire très diffèrents. L'interne est minec, tranchant et légèrement concave, l'externe convexe et plus épais. C'est sur, ce dernier bord que repose le hile du viscère, empiétant un peu sur la face interne, dont il peut être considéré aussi comme une dépendance. En outre, il se trouve rattaché sur une notable partie de sa longueur anx organes voisins et particulièrement à l'estomas par un repli du péritoine. L'extrémité antérieure participe du bord externe par son épaisseur plus grande, et la postérieure du bord interne par sa minecur. La première présente un contour arrondi; la seconde est plus effilée (1).

Les vaisseaux lymptatiques qui naissent de la face externe, la recouvrent complétement de leurs premières radicules, non seulement jurtaposées, mais superposées, et partout étroitement unies par leurs continuelles anastomoses. Ces premières radicules émanées des follicules clos sous-jacents, officent un calibre extrêmement inégal; mais elles sont pour la plupart assez larges pour que la pointe du tube plongé au hasard dans le réseau qu'elles forment, y pénètre sans peine au premièr essai. A l'aide d'une seule piqure on réussit à injecter ce réseau dans une grande étendue.

A mesure qu'on se rapproche du bord externe ou çonvexe, il devient plus fin, et se luisse plus difficilement pénétrer par le mercure. C'est vers ce bord que se dirigeut tous les troncs provenant de la face pariétale. Ils sont nombreux, volumineux, un peu flexueux et très riches eu valvules échelomées à de courtes distances, d'où l'aspect variqueux qui leur est proper. Le plus souvent, on les trouve rétricis, atrophiés et même oblitiérés sur certains points d'une étendue variable. Ils forment deux ou trois groupes. Le groupe postérieur se compose de huit à dix ou douze troncs qui passeut de la rate sur la panse, c'est-à-dire sur cette vaste et première portion de l'estomac dans laquelle les aliments sont temagasinés; ils se prolongent ensuite jusqu'aux ganglions situés en arrière de cet organe autour du pancréss. Les troncs du second groupe, au nombre de trois ou quatre seulement, et ceux du troisième, au nombre de deux, s'appliquent aux vaisseaux spléniques, dont ils suivent le trajet et se terminent comme les précédelus (2).

Les vaisseaux lymphatiques de la face viscérale se comportent à leur origine comme ceux de la face pariétale. Sur toute la longueur du bord interne, ils se continuent sous ligne de démarcation avec ces derniers, d'où il suit qu'en injectant les uns, on voit le plus babituellement le mercure passer aussi, et simultanément, dans les autres parties ; parfois, lorsqu'on injecteaux de la face interne, l'injection s'arrête subitement, et on pourvait croire qu'elle est en effet suspendue, mais elle continue. Seulement elle se poursuit aur un autre terraiu, c'est-à-dire sur la face opposée, dont le réseau se remplit alors en partie ou dans sa presque totalité. Les troncs qui partent de la face interne se dirigent tous vers le bord convexe; ils se distinguent aussi en postérieurs et antérieurs. Les premiers accompagnent dans leur trujet les troncs correspondants de la face externe avec lesquels ils s'anas-tomosent, et dont ils partagent le mode de terminaison. Les seconds convergent vers l'extrémité antérieure du bile; ils suivent ensuite l'artère et la veine spléniques, en se réunissant aux troncs antérieurs de la face pariétale, puis se terminent comme ceux-ci (3).

#### SECTION 111

#### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL DE LA CIRCULATION

Parmi les différentes parties qui contribuent à former ce grand appareil, il en est peu qui possèdent des vaisseaux lymphatiques. Toutes celles qui jouent le role de simples tubes conducteurs, comme les artères, les veines et les capillaires, en sont absolument dépourvues. Il neu m'a jamais été donné d'observer sur les vaisseaux artériels et veineux, ni chez Thomme, ni chez les grands mammifères, les moindres traces de cet ordre de conduits. Je ne sache pas qu'en France et à l'étranger, aucun auteur ni été plus beureux. L'azotate d'argent, dont l'emploi se recommandait ie plus apécialement pour les mettre en évidence, a échoué comme les injectious mercurielles. Mais si les gros troncs vasculaires qui partent du cœur et qui s'y reudent en sont privés, il n'en est pas ainsi pour cet organe, sur lequel ils se montrent au contraire en grand nombre. Les vaisseaux lymphatimes du cœur edifférent du reste très notablement, selon qu'on les considéres un les ventricules ou sur les oriellettes.

<sup>(1)</sup> Pl. XXXVIII, fig. 1 et 2. (2) Pl. XXXVIII, fig. 2. (3) Pl. XXXVIII, fig. 1.

# § I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES VENTRICULES.

Les cavités ventriculaires étant formées de trois couches, l'une moyenne ou musculaire qui les constitue essentiellement, la seconde externe ou péricardique, la troisième interne ou endocardique, nous avons à rechercher d'abord quelle est celle de cer loris couches qui donne naissance aux vaisseaux kymphatiques du cour. A cette question, je n'hésite pas à répondre qu'ils ont pour constante et unique origine le tissu musculaire. J'exposerai plus loin les faits qui viennent confirmer cette opinion. Constatons d'abord que les vaisseaux lymphatiques des ventricules ne sont pas semblablement disposés sur leur face externe et aux leur face interne.

# A. Vaisseaux lymphatiques de la surface externe des ventricules.

Pour l'étude des vaisseaux qui répondent à la périphérie des ventricules, on peut utiliser le cœur des grands mammifères.

Mais elle aussi facile sur celui de l'homme que sur les gros cœurs du cheval et du hœuf. Ils ne sont ni plus volumineux, ni plus
nombreux sur ces gros cœurs que dans l'espèce humaine. Si on se propose de les Kudier sur l'homme, il convient de prendre
un œur maigre, préalablement injecté à l'acide arsénieux. L'organe, après avoir été isolé, sera complètement vidé de tout le
sang et des caillots qu'il contient. A l'aide de crins on dilatera ensuite ses cavités en conservant la forme qui leur est propre,
Dans ces conditions, les vaisseaux lymphatiques de la surface externe des ventricules se hissent très facilement injecter. L'opération terminée, le œur est suspendu; il se dessèche leutement sans se rétracter ni se déformer; puis on retire le crin et la préparation peut être alors indéfiniment conservée. Dès que l'organe est ainsi dilaté, il suffit, pour injecter les vaisseaux des ventricules, de piquer obliquement et superficiellement un point de leur périphérie. Si la piqure est heureuse, le métal pérint instantanément dans les radicules lymphatiques correspondantes, lesquelles se montrent sous l'aspect d'un fin réseau, donnant naissance à un ou deux troncules. En renouvelant les piqûres, d'autres réseaux et d'autres troncules viennent s'ajouter aux premiers. On arrive ainsi assez rapidement à injecter tout le système lymphatique de la face antérieure. On termine en injectent celui de la éca postérieure.

Ces réseaux qui recouvrent toute la périphérie des ventricules semblent reposer sur une surface; on pourrait croire qu'ils raideules dont ils sont formés partent toutes des fuisceaux musculaires sous-jacents. Très souvent en effet, au monnent où la pointe du tube vient de traverser la couche séreuse, on voit apparaître un ramuscule qui émerge du tissu musculaire à quelques millimètres de distance, et qui en tire hien manifestement son origine. Tantôt ce ramuscule intra-musculaire s'applique au niveau de son émergeace à une veinule qu'il accompagne; et tantôt il se jette dans un réseau qui se remplit instantamément en se rap-prochant, par voie d'extension, du point piqué. Les phénomèues qui se produisent au moment de l'injection ne différent pas de ceux que nous avons diéjà observés sur l'estomac du cheval. Nous avons vu, en effet, qu'en enfoonat la pointe du tube dans l'un des faisceaux qui composent sa puissante tunique musculaire, le mercure apparaît bientôt à quelques centimètres d'intervalle, dans un on plusieurs ramuscules qui sortent de son épaisseur, et que de ceux-ci il se répand ensuite dans le réseau sous-séreux. De part et d'auteux ce réseau sous-séreux.

Le résiseu périphérique des ventricules les recouvre complètement de leur sommet jusqu'à leur base. Il est partout coutinu et en réalité indivisione cependant on peut lui considèrer une moitié gauche et une moitié droite qui se terminent l'une et l'autre au niveau de l'origine de l'artère pulmonaire par un tronc unique.

La motifé gauche embrasse tont le ventrioule correspondant. De ce réseau sus-ventrioulaire, partent un grand nombre de troncales qui se distinguent en antérieurs, postérieurs et latéraux. Les antérieurs se portent vers le silion interventrieulaire et aboutissent à deux troncs sinneux qui suivent le trajet des vaisseaux sanguins correspondants. Supérieurement, ces deux troncs se fusionment. Celui qui est situé à droite reçoit en outre de nombreux ramuscales émanés du ventrieule droit. Les troncales postérieurs es rendent dans un troisième tronc, qui part de la pointe du cœur, et qui parcourt ensuite le sillon postérieur des ventricules, puis la motifé gauche du sillon auriculo-ventriculaire, pour venir se terminer dans le trouc antérieur. Sur la portion interventireulaire de ce troisième tronc, viennent s'ouvrir tous les troncales émanés du tiers postérieur et inférieur des vantricules; daus sa portion auriculo-ventriculaire, se perdent tous ceux qui naissent de la paroit postérieur et u ventricule

gauche, et dans la partie terminale de cette même portion, ceux qui rampent sur ses parties latérales. Le tronc principal que forment par leur réunion les deux troncs antérienrs et le tronc postérieur, prend naissance au nivean de l'auricule de l'oreillette ganche. Il est volumineux, tonjours unique, s'engage presque anssitôt au-dessous de l'artiere pulmonaire, puis monte vers la trachée-artier et se jette dans l'un des gros ganglions qui répondent à su hituration (1).

La moitié droite du réseau ne reçoit pas tons les troncules qui tirent leur origine du ventricule droit. Nous avons vu qu'une partie de ceux-ci se rendent, soit dans les tronce antérieurs, soit dans le tronc postérieur du ventricule gauche. Les autres troncules provenant des parois du ventricule droit convergent vers un tronc commun qui répond en arrière au sillon interventriculaire, mais qui s'engage bientôt dans le sillon auriculo-ventriculaire pour contourner sa moitié droite d'arrière en avant, et qui chemine ensuite entre l'artère pulmonaire et l'arote; il va se jeter comme celui du ventricule gauche dans les ganglions situés aur-dessous de l'origine des bronches. Les troncules qui viennent s'ouvrir dans ce tronc commun peuvent être divisés aussi en postérieurs et antérieurs. Les postérieurs, au nombre de deux ou trois, se rendent dans la partie initiale du tronc commun. Les antérieurs, au norbure de iron ou sis, se iettent dans su arribe termisule (2).

Tous les vaisseaux lymphatiques qui rampent sur la périphérie des ventricules, ont pour attribut commun le rapprochement et la multiplicié de leurs valvules, qui se montrent plus nombreuses encore sur leurs premières radicules que sur les troncules et les tronces par lesquels ils se terminent.

La disposition qu'affectent ces vaisseaux périphériques chez l'homme, se retrouve chez tous les Mammifères. Constamment ils se résument à leur terminaison par deux trones situés à gauche et à droite de l'artère pulmonaire, et apparteuant l'un au ventricule gauche et un peu aussi au ventricule droit, tandis que l'autre provient exclusivement de ce dernier. Il est eu général plus petit que le précédent.

### B. Vaisseaux lymphatiques de la surface interne des ventricules.

Les vaisseaux qui prement missance sur les parcis des cavités ventriculaires existent probablement dans toute la série des Mammifères, Mais leur étude chez presque tous, s'entoure de si grandes difficultés qu'ils se dérobent à l'œil le plus pénétrant. Ce n'est jusqu'ici que sur le cœur du cheval et sur céni du beuf, que j'ai réussi à les injecter. Cependant j'ai pu anssi constater leur présence sur le cœur de l'ours et le cœur du chien. Je les ai vainement cherchés dans les antres Mammifères et chez l'homme. Très développés et faciles à injecter chez le premierde ces Vertefhes, ils sont beaucoup plus déliés et puis difficiles à mêtre en évidence chez le second, bien que le cœur du cheval offre un volume très supérieur à celui du bœnf. Pour en prendre connaissance, on donners donc la préférence à celui-ci, et surtout au cœur du veau, sur lequel ils se prétent mieux encore aux injections mer-curielles.

Lorsqu'on se propose de les injecter, il convient d'enlover les orcilléttes et d'ouvrir ensaite largement les ventricoles, en respectant les deux grosses colonnes charmes qui en dépendent. La cavité ventriculaire gauche étant overte et bieu étalée, la pointe du tube est dirigée d'abord sur le sommet de l'une de ces deux colonnes. Aussitôt le mercure pénètre dans le réseau qui la recouvre, et tantôt alors il se répand dans toute l'étendue de ce réseau et passe même dans celui qui revêt les colonnes charmes du second et du troisième ordre; tantôt le réseau ne s'injecte que particlement, ou bien encore la pique reste sans résultat. Il flut alors la renouveler, nois le moins souvent possible, chaque piqûre devenant une issue, par laquelle le métal s'échappe au lieu de se répandre de proche en proché dans les radicules lymphatiques. Lorsque la première a été faité dans les meilleures conditions, il n'est par rare de voir le réseau nijecté se prolonger des grosses colonnes charmes sur les cordages tendineux qui en partent, et les catourer sur une hauteur variable, quelqueéhis jusqu'à leur terminaison sur la valvule mitrale. Les parois du ventricule gnuche étant injectées, on procède de la même manière à l'injection des parois du ventricule d'orit. Les comparant on remarque alors que la disposition des vaisseux lymphatiques est à peu près identique sur l'un et sur l'autre.

Lorsque ces vaisseaux sont remplis et dilatés par le mercure, le réseau formé par les auastomoses de leurs premières radiculles s'étend uniformément du sommet jusqu'à la base des ventricules; il se prolonge en outre sur toute la longueur des cordages tendieux. Au niveau de la portion caverneuse des ventricules, les mailles de ce réseau sont plus larges que celles du réseau périphérique. Les ramiseules qui le constituent sout aussi plus gros. Ils affectant, sui cette portion caverneuse, une disposition étoilée ou rayonnante; en se continuant entre elles, toutes ces étoiles douuent naissance à un réseau d'une forme spéciale et caractéristique, très différent du réseau périphérique. A mesure qu'on se rapproche de la base des ventricules, la disposition étoilée disparait; ses mailles deviennent plus petites, plus serrées, de telle sorte que sur la partie lisse des cavités tontes les radieules lymphatiques se touchent et arrivent même à se snperposer. Le réseau de la base ou de la portion lisse de ces cavités diffère ainsi, non seulement de celui qui répond à leur sommet, mais aussi de celui qui recouvre leur surface externe (1).

Sur les cordages tendineux, le réseau affecte également une disposition qui lui est propre. Il se compose de mailles longitudinales occupant la surface de ces cordages, tous les points de leur épaisseur, et pénétrant jusqu'à leur centre. Eu outre, les vaisseaux qui contribuent à le former diffèrent beaucoup de calibre; sur certains points ils se réduisent à la plus extrème ténnité; et sur d'autres ils se montrent considérablement plus volumineux. Ces réseaux lymphatiques péritendineux peuvent être suivis jusqu'aux valvules mitrale et tricuspide, sur lesquelles je ne les ai pas vus se prolonger. Mais, à l'aide du nitrate d'argent, on peut les poursuivre non seulement sur l'une et l'autre, mais aussi sur les valvules sygmoides de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Bellayeff le premier, en 1866, a constaté et démontré leur existence sur toute l'étendue de ces divers replis (2).

Le réseau qui tapisse les parois des cavités ventriculaires donne naissance à des ramuscules et troncules qui s'engagent immédiatement dans la couche musculaire sous-jacente. J'avais cru, à l'époque de mes premières recherches, en 1876, que la plupart de ces troncules descendaient vers le sommet du cœur, le traversaient et deveuaieut alors le point de départ des troncs satellites des vaisseaux sanguins. Mais des études plus complètes m'ont démontré que si quelques-uns se portent en effet vers le sommet des ventricules, d'autres, incomparablement plus nombreux, traverseut leurs parois à toutes les hauteurs et sur tous les points de leur contour. Après l'injection des réseaux qui recouvrent la surface interne de ces parois, on reconnaît sans peine leur présence et leur trajet en incisant les ventricules longitudinalement et transversalement. On voit alors sourdre des gouttelettes de mercure provenant des troncules divisés. Ces dernicrs se prolongent jusqu'à leur surface externe et se iettent. soit dans de simples rameaux périphériques, soit directement dans les trones lymphatiques autérieurs et postérieurs, d'où il suit que ceux-ci recueillent eu définitive toute la lymphe proveuant de la couche musculaire des ventricules.

Chez le veau, il est à peine nécessaire d'ajouter que la disposition des vaisseaux lymphatiques ventriculaires est la même que chez le bœuf. Mais on pourrait penser qu'ils sont moins évidents et moins faciles à injecter dans cette première période de la vie qu'à un âge plus avancé. Ce serait une erreur. Sur les deux surfaces des ventricules, et surtout sur leur surface interne, les réseaux se prêteut alors admirablement bien à l'étude. Ils sont aussi développés qu'ils le seront plus tard. A l'aide d'une seule piqure on réussit le plus souvent à remplir toute les radicules anastomosées qui entourent les grosses et les petites colounes charnues (3).

Chez le cheval, le réseau lymphatique de l'endocarde ne diffère de celui qu'on observe chez le bœuf que par sa ténuité beaucoup plus grande. Le plus souvent on réussit cependant à l'injecter; mais, lorsque le mercure a cheminé dans une partie du réseau, il s'arrête, en sorte qu'on ne voit pas, comme chez le veau, l'injection' se prolonger presque instantanément sur une large surface ; elle est partielle, et il devient nécessaire de multiplier les piqures. Le réseau remonte aussi de la colonne charnue principale sur les gros cordages tendineux qui en partent, en conservant sur chacun de ceux-ci l'extrême délicatesse qu'il offre au niveau de la couche musculaire. Les troncules émanés du réseau se comportent comme chez le bœuf (4).

Le réseau situé dans l'épaisseur de l'endocarde n'est pas l'attribut exclusif des herbivores. Il existe aussi chez les carnassiers. l'ai pu constater sa présence chez l'ours et même chez le chien. Mais son injection offre plus de difficultés encore chez ces animaux que chez le cheval. C'est seulément sur le sommet des grosses colonnes charnues que j'ai réussi à le mettre en évidence. Il se distingue aussi chez ces deux carnassiers par la ténuité très grande des radicules qui le composent. Si l'on ne parvient pas à l'injecter sur les autres points et sur les petits quadrupèdes, c'est évidemment à cette capillarité des tubes conducteurs de la lymphe qu'il faut eu rapporter la cause. L'ensemble des faits observés nous autorise à penser que chez tous les Mammifères, et très probablement même chez tous les Vertébrés, on rencontrera les réseaux péricardique et endocardique des ventricules, lorsque la science pourra disposer de moyens d'étude plus perfectionnés.

## § II. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES OREILLETTES.

Si les ventricules sont riches en vaisseaux lymphatiques, il n'en est pas ainsi des oreillettes sur lesquelles ces vaisseaux deviennent relativement rares; ils semblent même disparaître chez la plupart des Mammifères et dans toute la classe des

<sup>(1)</sup> PL XXXIX, fig. 5. (2) PL XXXIX, fig. 6. (3) Pl. XXXIX, fig. 4. (4) Pl. XXXIX, 5g. 3.

Oiseanx. Eutre les cavités dans lesquelles s'ouvreut les veines et celles qui donnent naissance aux artères, on remarque, sous ce rapport, un contraste des plus accusés. Dans la classe des Mammifères, le bemf et le cheval sont les seuls sur les oreillettes desquels j'ai pu, après de longs efforts, observe enfin des vaisseaux l'umphatiques; et c'est semlement sur leur face externe on péricardique que j'ai réussi à les injecter. Sur leur face interne ou endocardique, des recherches bien souvent renouvelées ne m'en ont montré nul vestige; et cependant l'endocarde, sur ces cavités, est notablement plus épais que sur les parois des ventricales.

Les vaisseaux lymphatiques qui naissent de la surface externe des oreillettes, chez le bœuf, ont aussi pour origine un réseau de très minimes radicules. De celui-ci partent plusieurs trones qui suivent des directions différentes, et qui, au premier aspect, ressemblent bien plus à des vaisseaux sanguins qu'à des tubes remplis de lymphe. Ils sont peu flexneux, et régulièrement calibrés, comme les artérioles et les veinules. Lorsque je parvins pour la première fois à les injecter, je crus eu effet avoir sous les yeux des vaisseaux de cet ordre. Mais, les ayant examinés attentivement à l'aide d'une loupe, je reconnus qu'ils présentaient de distance en distance des valvules; je pouvais donc les considérer comme de véritables vaisseaux lymphatiques. Pour arriver à une conviction plus entière, je piquai ces divers troncs, et j'eus la satisfaction de constater qu'ils se prolongeaient de l'orcillette sur le ventricule correspondant, et se terminaient dans l'un des troncs lymphatiques de celui-ci. La démonstration était complète. J'ai cusuite pu reconnaître à plusieurs reprises que cette continuité des lymphatiques auriculaires avec les lymphatiques ventriculaires était constante. Ceux qui proviennent des auricules descendent entre celles-ci et l'origiue de l'artère pulmonaire pour se jeter, après un court trajet, daus les troncs collecteurs situés à droite et à gauche de cette artère. Les antérieurs cheminent des auricules vers les parties latérales du sillon auriculo-veutriculaire, le croiscnt et s'ouvrent dans les premiers lymphatiques qu'ils rencontrent sur la base des ventricules. Les postérieurs croisent la partie correspondante du même sillon, puis se jettent dans les troncs lymphatiques sous-jacents. Les deux troncs qui rampent sur les côtés de l'artère pulmonaire recueillent, en résumé, non seulement tous les vaisseaux lymphatiques émanés des ventricules, mais aussi tous ceux qui naissent des oreillettes (1).

Sur le cheval, les vaisseaux lymphatiques des oreillettes ne diffèrent nullement par leur disposition de ceux qui viennent d'être décrits. Ils offrent le même aspect, le même calibre, et sont cependant beaucoup plus difficiles à injecter. Lorsqu'on mocède à cette injection, chez le beurf, ou échou très souvent, mais plus souvent encore chez le cheval (2).

#### SECTION IV

#### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL DE LA RESPIRATION

L'appareil de la respiration se compose de trois principaux groupes d'organes. Le premier comprend une série de couduits aérifères; le second est représenté par les organes dans lesquels s'accomplit le grand phénomène de l'hématose; et le troisième par les parois du thorax, qui joueut le rôle d'une pompe aspirante et foulante. Chacun de ces trois groupes a été richemeut doté de vaisseux l'ymphatiques.

## § I. - Vaisseaux lymphatiques des conduits aérifères.

Ces conduits se succèdent en série continue, et forment aiusi un tabe qui commence à l'entrée des fosses nasales pour s'étendre jusqu'aux lobules pulmonaires. Simple supérieurement, ce tube aérifère se hiturque au-dessus du cœur, puis se ramifie dans sa partie terminale. Envisagé dans sa constitution, on peut lui considérer trois parties : l'une supérieure on faciale, les fosses nasales; la seconde, moyenne ou cervicale, le larynx; et la troisième, inférieure ou thoracique, que forment la trachée, les bronches et les ramifications bronchiques.

## A. Vaisseaux lymphatiques des fosses nasales.

Ces vaisseaux sont d'autant plus développés et plus évidents que les fosses nasales arrivent elles-mêmes à des dimensions plus grandes. Pour en prendre une notiou facile et complète, c'est donc surtout chez les grands Mammifères qu'il convieut de les observer. Cependant je les décrirai d'abord dex l'homme, essuite chez le beard, chez le cheval, puis chez le mouton.

<sup>(1)</sup> Pt. XXXIX, fig. 8. (2) Pt. XXXIX, fig. 7.

a. Vaisseaux lymphatiques des fosses nasales chez l'homme. — Dans l'espèce humaine, ces vaisseaux ne se laissent que très difficilement injecter. Ce n'est qu'en multipliant les recherches qu'on parvient à les voir sur toute l'étendue de la pituitaire, et à les suivre depuis leur origiue jusqu'à leur terminaison. Leur disposition diffère un peu selon qu'on les considère sur la paroi externe ou sur la paroi interne des cavités nasales.

Sur la paroi externe, l'existence de ces vaisseaux a été démontrée, en 1859, par E. Simon, qui les a suivis depuis leur point de départ jusqu'à leur terminaison. Jusqu'alors on les avait confondus avec les veines, et la confusion dura aussi longtemps qu'on se borna à comparer les deux réseaux lymphatique et veiueux de la pituitaire, ces deux réseaux offrant une certaine analogie et se confondaut eu partie sur certains points. Mais en poursuivant jusqu'aux ganglious les troucs qui uaissent du premier de ces réseaux, E. Simon réussit à lever tous les doutes. Ce réseau lymphatique recouvre à la fois les cornets et les méats. Il s'étend en avant jusqu'au vestibule des fosses nasales, sur les limites duquel il se continue avec celui de la peau, et en arrière, jusque sur les parois latérales de l'arrière-cavité de ces fosses. Les radicules qui le constituent ont pour caractères distinctifs leur grande ténuité, et leur situation eu général plus superficielle que celle des veines; les mailles résultant de leurs anastomoses sont remarquablemeut larges, alors même que l'injection est aussi complète qu'elle peut l'être. Cependant, au niveau de l'extrémité postérieure du coruet inférieur, elles se montrent beaucoup plus serrées. C'est sur ce point que le réseau lymphatique de la pituitaire atteint son plus grand développement, et c'est sur ce point aussi qu'il faut d'abord porter la pointe du tube, lorsqu'on procède à son injection. Si la pointe pénètre dans l'une des radicules qui le composent, on voit instautanément le métal s'irradier de celle-ei daus toutes les autres, et le réseau s'emplir dans une notable portion de sou étendue. En même temps, le tronc, tantôt unique et tantôt double, qui part de ce même point, s'injecte aussi le plus habituellement, descend à peu près verticalement dans le sillon très superficiel qui sépare les fosses uasales de leur arrière-cavité, puis s'incline en dehors et se termine dans l'un des ganglions qui répondent à la bifurcation de la carotide primitive.

Le réseau lymphatique de la paroi interne des fosses nasales ne se laisse que très difficilement injecter. Ce n'est qu'après bien des insuccès que je suis parvenu à le remplir, d'abord sur quelques points, puis sur toute son étendue. Il offre, du reste, les mêmes attributs que celui de la face externe. En avant, il se continue aussi sans ligne de démarcatiou avec le réseau cutané. En arrière, il communique sur le bord postérieur de la cloison avec celui du côté opposé, et en bas avec celui de la face supérieure du voile du palais par quelques troncules qui s'unisseut aux troncules correspondants de cet organe dont ils partagent le mode de terminaison (1).

 Vaisseaux lymphatiques des fosses nasales chez le bauf. — Ils diffèrent aussi, selon qu'on les considère sur la paroi externe ou sur la paroi interne. La paroi externe présente deux cornets, l'un antérieur, très long, qui en forme la plus grande partie, l'autre postérieur et un peu plus élevé, relativement très court. Il suit de ce mode de conformation qu'elle comprend trois étages bien distincts : un étage moyen, coustitué par les cornets ; le second, supérieur, qui se continue avec la voûte des fosses nasales, et le troisième, iuférieur, se continuant avec le plancher. L'étage moyen est recouvert par un beau réseau, à mailles irrégulières, allongées d'avant en arrière, assez larges, et formé de capillaires lymphatiques déliés, en sorte qu'il offre une remarquable analogie avec celui de la pituitaire de l'homme. De l'extrémité postérieure du cornet principal naissent six à huit troncs qui s'infléchissent à angle droit pour se porter presque verticalement en bas, et qui vout se terminer dans les ganglions situés en arrière et au-dessous de l'angle de la màchoire inférieure. De l'extrémité opposée parteut d'autres troncs en nombre indéterminé; ils suivent une direction obliquement ascendante, pour sortir des fosses nasales, rampent ensuite sous les téguments du dos du nez, puis descendent en arrière des commissures de l'orifice buccal, et vont se perdre dans les ganglions sous-maxillaires. Le réseau de l'étage supérieur est prolougé en avant par quelques troneules qui deviennent sous-entanés, comme les troncs correspondants de l'étage moyen, et qui se reudent dans les mêmes gauglions que ces derniers. Le réseau de l'étage inférieur donne naissance, eu avaut, à des troneules qui se portent aussi vers ces ganglions, et en arrière, à six ou huit troncs très manifestes, qu'on voit se couder et se diriger eusuite de haut en bas pour se joindre aux vaisseaux lymphatiques du voile du palais; ils aboutissent aux ganglions dans lesquels se perdent les troncs postérieurs du cornet principal (2).

La paroi interne, plane, est recouverte, comme la précédeute, d'un réseau à grandes mailles irrégulièrement polygonales, qu'on peut très facilement mettre en évidence à l'aide des injections mercurielles, et qui se termine différemmeut en arrière et eu avant. En arrière, ou voit uue foule de ramuscules en partir pour constituer, à droite et à gauche du bord postérieur de la eloison, un riche et très élégant plexus duquel descendent deux ou trois troncules qui s'infléchissent sur le plaucher des fosses nasales, et qui s'unissent ensuite aux vaisseaux lymphatiques du voile du palais. Les deux plexus sont reliés l'un à l'autre sur le plan médian par de fines radicules anastonosées. De l'extrémité antérieure du réseau émanent des tronce plus importants. Deux de ces tronces se portent en bass; un on deux autres plus volumineux encore se dirigent en haut. Tous cheminent, après leur sortie des fosses nasales, sur les côtés de la face, puis se jettent dans les ganglions sous-maxillaires. Sur la parol interne, comme sur l'externe, il est facile de constater que les vaisseaux lymphatiques de la pituitaire sont plus superficiels que les reines; celles-ci étant généralement pleines de sang et très évidentes, on voit partout les radicules de ces vaisseaux se superposer très manifestement aux ramuscules veineux (f).

c. Vaisseaux lymphatiques des fosses nasales chez le cheval. — C'est chez le cheval que ces vaisseaux atteignent leur plus grand dévelopement. Ils sont surtout remarquables par leurs trones qui se dirigent tous d'arrière en avant et qui acquièrent au-dessus des usseaux un volume énorme. Les radicules représentant le point de départ de ces gros trones contrastent avec ceux-ci, par leur excessive lénuité; chez aucun mammifère et dans aucun organe le réseau de la pituitaire ne descend à un tel degré de capillarité. Ces vaisseaux se comportent differemment aussi sur les deux parois des fosses nasales.

La paroi externe est monie de trois cornets, un supériour, un inférieur, le troisème postériour. Ce dermier est d'une extrème briéveté; les deux autres sont au contraire très longs. Le réseau lymphatique revêt aur tous les points les mêmes caractères. Il comprend un premier réseau à milles larges, qui se laisse très lien injecter; et un second réseau si délié, si fin, à radicules si capillaires que, lorsqu'on le remplit, il prend l'aspect d'un nuage; ce n'est qu'à l'aide d'une loupe qu'on réussit s'distingeur les capillaires qui le composent. Sur le ocornet supérieur, les veines étant ordinairement pleines de sang, le plexus résultant de leurs anastomoses apparaît très clairement. En injectant le double réseau lymphatique qui les recouvre, elles disparaissent peu à peu, puis cessent bientôt d'être visibles. L'extémité postérieure de cette paroi donne naissance à d'assez nombreux ramuscules qui heiment de hunt en bas et qui se rendent dans les ganglions sou-aneants à l'angle de la madeiro. De l'extémité antérieure partent trois groupes de troues richement anastomosés, le premier supérieur, le second moyen, le troisème inférieur. Chaeun d'eux se résume dans un ou deux trones plus gros qui se portent de la muqueuse vers la face, et qui rampent ensuite sous le derme pour se rendre dans les ganglions sous-matillaires (2).

La paroi interue des fosses nasales du cheval offre la plus parfaite analogie avec la précédente par la disposition de ses deux réseaux lymphatiques. Muis elle s'eu distingue par le calibre presque monstrueux des troncs qui naissent de son extrémité antérieure. Au-dessus des naseaux apparaissent en effet des ramuscules, des troncelse, puis des troncs unis par d'incessantes anastomoses, et formant dans cette région un plexus exceptionnellement développé qui paraît être le siège principal de la morre, et qui joue très probablement dans le processus de cette affection un rôle important. De ce plexus partent trois ou quatre très gros troncs qui communiquent d'abord entre cux, et qui s'sisolent ensuite en restant parallèles. Parvenus au-dessous du tégument externe, ils marchent de bas en hant jusqu'au moment où ils arrivent au niveau de la commissure des lèvres; ils se condeut dors pour aller se jeter dans les ganglions de la partie antérieure et supérieure du con (3).

d. Vaisseaux lymphatiques des fosses nasales du mouton. — La paroi externe des fosses nasales chez ce ruminant est surmontée d'un cornet supérieur qui se décompose en cinq ou six autres d'autant plus petit qu'ils deviennent plus postérieurs, et d'un cornet inférieur moins long mais beaucourp plus large que le précédant. Tous ces cornets sont séparés par d'étroites gouttières; chacun d'eux est recouvert d'un réseau lymphatique, assez facile à injecter sur le cornet inférieur. A ce réseau succède en arrière un groupe de troucules qui se d'irige en los pour se rendre dans les ganglions situés au-dessou de l'angle de la mahoire; Quelques ramuscules déliés parient ausait de sa partie autérieure, et vout se pertre dans les ganglions sous-maxillaires. Sur la paroi interue, la dispositiou du réseau rappelle celle qu'on remarque chez le bouf; mais il est ici beaucoup moins développé. Cependant ces vaisseaux de la muqueuse nasale, bien qu'ils n'offrent, chez le mouton, qu'une minime importance, sont beaucoup plus faciles à injecter que chez l'homme (4).

#### B. Vaisseaux lymphatiques du larynx.

Dans toute la série des Mammifères, la muqueuse du larynx donne naissance à des vaisseaux lymphatiques. Mais ces vaisseaux affectent un développement très inégal selon les classes, les genres, et même selon les espèces d'un même genre.

<sup>(</sup>i) Pl. XL, fig. 4 et 5.

<sup>(2)</sup> Pl. XLI, fig. 1.

<sup>(3)</sup> Pl. XLI, fig. 2. (4) Pl. XLI, fig. 3 et 4.

C'est dans l'espèce humaine qu'ils se montrent le plus développés. Dans un grand nombre de quadrupèdes, ils le sont aussi assez notablement sur la partie supérienre du larynx, mais beaucoup moins sur sa moitié inférieure. Cette tendance du système lymphatique à s'amoindrir en descendant de l'épiglotte vers la trachée-artère est, du reste, un fait général et presque sans exception. Chez l'homme, on peut l'observer aussi chez tous les individus.

a. Vaisseaux lymphatiques du larynx chez l'homme. — Sur l'orifice supérieur du larynx, ces vaisseaux sont multipliés à l'infini. On les injecte sans difficulté aucune sur l'épiglotte, la muqueuse adhérant sur ce point au fibro-cartilage sous-jacent. et présentant une surface unie qui permet de la piquer dans sa couche la plus superficielle. Si la piqure est heureuse, on voit aussitôt le mercure remplir toutes les mailles d'un très riche et très élégant réseau, qui s'étend de la ligne médiane vers les replis arythéno-épiglottiques. Ce réseau remonte aussi vers la partie libre de l'épiglotte qu'il recouvre complètement; dans quelques cas, il descend sur sa partie antérieure, et se prolonge même jusque sur la muqueuse de la base de la langue. Inférieurement, il s'éteud sur la paroi correspondante du vestibule du larynx, jusqu'aux cordes vocales supérieures, en se raréfiant de plus en plus. En arrière, le réseau recouvre les plis arythéno-épiglottiques, puis toute la partie postérieure de l'entrée du larynx, en passant de la muqueuse laryngée sur la muqueuse pharyngienne. Sur ce point, la muqueuse est mince. non adhérente; elle forme des replis très nombreux eu s'adossant à elle-même. Or le réseau, en se prolongeant sur ces replis, acquiert une richesse et une ténuité qui lui communiquent un aspect sans analogue dans l'économie. Cette excessive multiplicité de radicules lymphatiques peut nous rendre compte de l'extrême gravité des angioleucites, encore peu connues de la moitié supérieure du larynx.

Lorsqu'on passe de cette moitié supérieure à la moitié inférieure de la muqueuse laryngée, ou voit le système lymphatique s'appauvrir assez brusquement. On réussit cependant à l'injecter sur les cordes vocales inférieures et sur toute la portion sous-glottique de l'organe, mais non sans difficulté; on échoue d'ailleurs très souvent, tandis que le succès est presque constant lorsqu'il s'agit de la portion sus-glottique.

Les troncs qui partent du réseau lymphatique de la muqueuse laryngée se partagent en deux groupes, l'un droit et l'autre gauche. Chacun de ceux-ci comprend quatre ou cinq vaisseaux qui convergent vers les parois latérales du vestibule du larvax. et qui les traversent de dedans en dehors, en passant au-devant des cartilages arythénoïdes; ils rencontrent presque aussitôt la membrane thyro-hyoïdienne, qu'ils traversent également, puis vont se perdre dans les gauglions situés autour de la bifurcation des carotides primitives. Les très minimes radicules qui émauent des cordes vocales inférieures se portent, les unes en dedans, pour se jeter dans le réseau sus-épiglottique, les autres en dehors et haut, pour se perdre dans le réseau de la face interne des cartilarges arvthénoïdes. Les ramuscules provenant de la partie sous-jacente de la muqueuse laryngée contournent le bord inférieur du cartilage cricoïde, s'unissent alors à ceux de la trachée, et se rendent dans les très petits ganglions qui entourent la partie terminale des nerfs récurrents. Mais tous ces ramuscules de la moitié inféricure du larynx sont d'une telle ténuité qu'ou ne saurait leur appliquer la dénomination de troncs. Les seuls vaisseaux qui méritent ce nom sont ceux qui passent au-dessous des plis arythéno-épiglottiques, entre le larynx et l'os hyotde (1).

b. Vaisseaux lymphatiques du larynx chez les Mammifères. — Comparés entre eux sous ce point de vue, les Mammifères se divisent en trois ordres : dans le plus grand nombre, les vaisseaux lymphatiques se montrent sur toute la longueur du larynx, mais peu développés; chez quelques-uns, ils atteignent un très grand développement sur sa moitié supérieure, mais n'existent qu'à l'état de vestige sur sa moitié inférieure; chez d'autres, ils deviennent si déliés et si rares sur chacune de ces moitiés qu'ils semblent presque disparaître.

Dans le premier groupe de Mammifères viennent se ranger des quadrupèdes de grande taille, tels que le cheval et le bœuf; d'autres de taille moyenne, comme le porc, le chien, le chevreuil; et d'autres enfin, de petite taille, parmi lesquels figurent la plupart des rongeurs, des édentés, etc. Lorsqu'on procède à l'injection des vaisseaux lymphatiques de la muqueuse laryngée, sur ce premier groupe on remarque qu'ils sont déliés, peu nombreux, et comme atrophiés. Souvent on ne réussit à les mettre en évidence que sur l'épiglotte.

Les Mammifères chez lesquels ces vaisseaux sont très développés supérieurement et nuls inférieurement, sont assez rares, si i'en crois mes recherches. A cette catégorie se rattachent particulièrement deux animaux bien éloignés l'un de l'autre par leur organisation et leur genre de vie, l'ours et le mouton. Dans l'un et l'autre, la partie sus-glottique du larynx est recouverte d'un très riche réseau. Chez le mouton, ce réseau atteint une telle exubérauce de développement qu'ou en chercherait vajuement peut-étre un second exemple parmi les Vertébrés. Mais, dès qu'on passe de la motifs supérieure à la motifs intérieure du laryux, le système lymphatique s'arrête brusquement. En explorant celle-ci du regard le plus attentif, on ne vipus que général la moindre radicule lymphatique; c'est à peine si, après de longues recherches, on parvient à en distinguer quedques finles traces.

Cher les Mammifères du troisième groupe, l'atrophie ne porte pas seulement sur la moltié inférieure de l'organe, mais sur toute sa longueur, en s'accusant toutefois de plus en plus à mesure qu'on se rapproche de la trachée. Cette atrophie est le prélude d'une disparition à peu prés complète que nous allons constate sur le trone de l'arbre aérifère.

### C. Vaisseaux lymphatiques de la trachée-artère et des bronches.

Ces vaisseaux diffèrent très considérablement selon qu'on les considère chez l'homme ou chez les Mammifères. Ils diffèrent aussi selon l'âge et selou la partie de l'arbre aérifère sur laquelle on les observe.

a. Vaisseaux lymphatiques des conduits aériferes chez Fhomme. — Tai eru longtemps, et il semblait en effet rationnel de penser que ces vaisseaux étaient plus développés chez l'adulte que chez refant; qu'ils l'étaient plus aussi dans les gros troncs de l'arbre aériffère que sur les divisions de second ou de troisième ordre. Mais cette opinion était en opposition flagrante avec toutes les données de l'observation. C'est au coutraire dans les premières périodes de la vie que le système lymphatique de la muqueuse respiratoires se montre le plus développé; et c'est sur les divisions et subdivisions de la trachée-artère qu'il atteint sa plus grande importance : d'où leurs maladies plus fréquentes aussi et plus graves chez l'enfant.

Lorsqu'on étudie la disposition des vaisseaux lymphatiques sur la trachée-artère d'un adulte, on remarque qu'ils font à peu près complètement défaut supéricurement. Mais inférieurement, on les injecte sans trop de difficulté, sur certaius points, et l'on obtient ainsi des réseaux partiels, à mailles larges, d'un aspect assez pauvre, bien évidents cependant, desquels partent des troncules se rendant dans les gauglions péri-trachéeus. Plus bas, à l'origine des bronches, les réseaux se dessinent plus nettement et se laissent mieux pénétrer par le mercure. Sur les premières divisions des bronches, l'injection devient facile. Ons strouve ainsi coudoit à reconnaître que chez l'adulte les vaisseaux lymphatiques des canaux aérifères augmentent d'autant plus de nombre et de calibre qu'on se rapproche davantage des lobules pulmonaires daus lesquels ils arrivent à leur complète évolution. A cet âge, en d'autres termes, le système lymphatique de la moqueus respiratoire est représenté par deux tubes : Una supérieur ou laryngien daus lequel il décroit à mesure qu'on se rapproche de la trachée; l'autre inférieur ou aérifère, beaucoup plus long et ramifié, dans lequel il décroit à mesure qu'on se rapproche de la trachée; l'autre inférieur ou aérifère, beaucoup plus long et ramifié, dans lequel il décreint de plus en plus riche, à mesure qu'on s'en éloigne, de telle sorte qu'un niveau de la conti-mité des deux tubes il est comme atrophié, et hypertrophié au contaire à leur extémnité opposée.

Les troncs qui naissent du réseau de la muqueuse des voies aériennes sont fort nombreux, mais, en général, d'un très petit calibre. On peut les distinguer en ceux qui partent de la trachée, ceux qui émanent des bronches et de leurs premières divisions, et ceux qui proriement de leurs divisions terminales ou intra-pulmonaires. Les troncs qui prennent maissance dans la muqueuse de la trachée sont d'abord représentés par des troncules cheminant dans les espaces inter-cartilagineux; arrivés sur les parties latérales de cet espace, ils en sortent et se terminent, après un court trajet, dans une série de ganglions échelonués sur toute la longeuer du conduit.

Parmi ees gauglions, les plus nombreux, les plus constants, les plus volumineux répondent à sa bifurcation; il en existe de quatre à six de chaque côté. D'autres, en nombre variable et plus petits, reposent sur sa partie moyenne; d'autres, plus petits encore, se voient autour des nerfs récurrents à l'union de la trachée ave le larynx; lis se distingent aussi des intérieurs par leur extrème petitiesse. Ces derniers ont été récemment bien décrits par MM. Gouguenheim et Leval-Piquechef (1). Ils peuvent atteindre un volume parfois cousidérable sous l'influence d'altérations diverses; on les a vus alors comprimer les uerfs récurrents et déterminer une paraysice ou un état pasamodique des muscles constricteurs et dilatateurs de la glotte. Digit Bourmann, dans sa thèse, avait signalé cette connexion du nerf laryngé inférieur avec les ganglions voisins et les conséquences morbides qui peuvent en être le résultat. Ces auteurs divisent les ganglions péri-trachéens en trois groupes : l'un supérieur, le second moyen et le troisième inférieur les deva derniers étaient déjà comus. Ils sont, du reste, racement réunis de manières à constituer de véritables groupes; le plus souvent ils se trouvent irrégulièrement disséminés sur les parties antéro-latérales de la trachée. J'ajoute que ces ganglions péri-trachéens ne reçoiveut pas seulement les vaisseaux provenant de la trachée, mais ceux aussi qui naissent de la partie correspondante de l'esophage.

Les troncs lymphatiques plus nombreux et plus volumineux provenant des bronches se jettent dans les ganglions qui les entonrent de tontes parts. Ceux des premières divisions bronchiques se perdent dans les ganglions situés autour de ces divisions à leur entrée dans les poumons, en sorte qu'ils sont recouverts complètement par les lobules pulmonaires.

Chez l'enfant naissant, dans les premières années de la vie et pendant toute la durée de l'adolescence, le réseau lymphatique si riche qui recouvre la base de la langue, le voile du palais, ainsi que les amygdales et l'entrée du larynx, se prolonge sans s'atténuer et sans se modifier sur toute l'éteudue des voies respiratoires. On l'injecte avec la plus grande facilité sur les divers points de la muqueuse laryngée, sur la trachée, sur les bronches et sur leurs divisions. Ce réseau est plus développé chez le fœtus à terme que chez l'adulte. Le contraste est surtout remarquable pour la trachée; chez l'homme, nous avons vu qu'on distingue à peine quelques rares radicules lymphatiques sur sa moitié supérieure ; mais dès qu'ou la pique chez le fœtus ou l'enfant, aussitôt on voit apparaître un élégant réseau, des plus manifestes, qui se remplirait sur toute sa longueur, et probablement même sur toute l'étendue des voies aériennes si l'incision préalable du conduit injecté n'ouvrait au liquide une issue qui le détourne et qui vient limiter le succès de l'opération. Cette différence si tranchée entre l'eufant et l'adulte, lorsqu'on compare ces deux âges au point de vue du développement de leurs vaisseaux lymphatiques, est un fait qui a échappé jusqu'ici aux recherches des anatomistes, et qui mérite de fixer leur attention, et surtout celle des pathologistes. A lui seul, il pourrait suffire pour nous rendre compte de la fréquence des affections diphthéritiques dans les premiers temps de la vie et de leur rareté à un âge plus avancé; il vient aussi nous expliquer l'extrême gravité de ces affectious, car elles ont pour siège des organes importants, qui sont reliés entre eux par une muqueuse commune, sur laquelle l'inflammation spécifique se prolonge avec rapidité en s'étendant de l'une à l'autre de ses extrémités. Il importe qu'à l'avenir les anatomo-pathologistes explorent cette muqueuse avec plus de sollicitude qu'ou ne l'a fait jusqu'à présent. Pour atteindre ce but, les réactifs et les coupes ne peuvent plus leur suffire ; les injections mcrcurielles qui, seules, mettent hien les réseaux lymphatiques en pleine lumière, sont ici d'une absolue nécessité. Ce procédé d'étude a pu être négligé et même dédaigné ; désormais cependant îl s'impose aux médecins qui voudront se livrer à des recherches consciencieuses et complètes (1).

 b. Vaisseaux lymphatiques des conduits aérifères chez les Mammifères. — La description de ces vaisseaux chèz les Vertébrés supérieurs est de la plus extrême simplicité. Il me suffira de dirc que j'en ai à peiue rencontré quelques traces chez un petit nombre, et qu'ils m'ont paru ne pas exister chez la plupart de ceux que j'ai eus à ma disposition. Ce résultat négatif est-il imputable à l'explorateur qui n'a pas su les découvrir, à leur rareté, à leur atrophie ou à leur réelle absence? Je reste à cet égard dans une certaine réserve. D'autres observateurs peut-être seront plus heureux. Je me contenterai d'ajouter que je les ai cherchés sur les grands quadrupèdes, comme le bœuf, le cheval et l'ours, sur lesquels le large calibre des conduits aérifères semblait plus favorable à cette étude, et chez beaucoup d'autres sur lesquels je pouvais espérer aussi en constater l'existence et que toutes mes teutatives sont demeurées infructueuses. La surprise que m'a cansée cet échec a été d'autant plus grande que dans les animaux pourvus d'un puissant appareil respiratoire je m'attendais à les voir surgir en grand nombre sur la surface libre de la muqueuse, où ils devaient continuer, dans ma pensée, le splendide réseau des fosses nasales. Faut-il nous étonner de cette atrophie des couduits de la lymphe chez les Mammifères? Après les études comparatives auxquelles je me suis livré, elle me surprend moins. J'incline à la considérer comme un fait qui vient se rattacher à un fait plus général et qui peut être ainsi formulé : le système lymphatique de l'arbre aérifère atteint chez l'homme, au début de la vie, son plus grand développement; il s'atrophie ensuite avec l'âge; s'atrophie plus eucore chez les Mammifères; puis disparait complètement chez les Oiseaux et les Reptiles.

## § 2. — Vaisseaux lymphatiques des poumons.

Les poumons sont pourvus de vaisseaux lymphatiques chez tous les Vertébrés supérieurs. Mais ces vaisseaux n'offrent pas chez tous un égal développement et une semblable disposition. Ces différences ont été à peine entrevues. Il importe cependant d'en tenir compte et de leur accorder une place dans une étude d'ensemble. C'est pourquoi je décrirai d'abord les vaisseaux lymphatiques du poumon de l'homme, que je preudrai pour type. Je les examinerai ensuite dans les Mammifères chez lesquels ils se rapprochent le plus du type commun; puis dans ceux chez lesquels ils s'en écartent au contraire très notablement

#### A. Vaisseaux lymphatiques des poumons chez l'homme.

Ces vaisseaux sont caractérisés, chez l'homme, par leur multiplicité, par l'amplenr de leur calibre, et par le volume considérable des ganglions dans lesquels ils se rendent. Ils prennent ainsi nne part fort importante à la constitution des lobules pulmonaires, et aux maladies si variées et si fréquentes dont ils sont le siège. Leurs premières radicules ont me double origine : les unes naissent de ces lobules, les autres des canaux aérifères aux dernières divisions desquels ceux-ci sont comme suspendus.

· Chaque lobule, que sa structure nous autorise à considérer comme nn poumon en miniature, est réductible lui-même en segments de plus eu plus petits, et enfin en lobules primitifs ou indivisibles, dans lesquels viennent s'ouvrir les ramifications ultimes des bronches. Ces lobules primitifs, de configuration piriforme, communiquent avec les canalicules aérifères par leur netite extrémité; au delà de celle-ci, ils s'évasent à la manière d'un entonnoir, d'où le nom d'infundibula, qui leur est quelquesois appliqué. Leur surface interne est recouverte d'alvéoles, comparés à ceux d'une ruche d'abeilles, mais moins réguliers, et ne s'élevant pas jusqu'au centre de la cavité, en sorte que par cette partie centrale libre ils communiquent tous entre eux. Les vaisseaux lymphatiques naissent de ces alvéoles, se dirigent yers la paroi sur laquelle ils sont implantés, et s'anastomosent autour de celle-ci : de là un premier réseau, extrêmement délié, qu'on peut appeler péri-infundibulaire. De ces premiers réseaux partent des ramuscules un peu moins grêles, auxquels viennent se réunir ceux qui émanent des ramifications bronchiques intra-lobulaires; s'anastomosant à leur tour, ils forment d'autres réseaux qui enveloppent les segments de plus en plus gros du lobule; et de leur fusion résulte un réseau périphérique qui embrasse la totalité de celui-ci. Considérés à leur point de départ, dans l'épaisseur des lobules, les conduits de la lymphe sont donc représentés, en définitive : 1° par des réseaux périinfundibulaires; 2º par des réseaux péri-segmentaires de plus en plus larges; 3º par un réseau péri-lobulaire. Ces trois réseaux d'origine sont unis entre eux de la manière la plus intime; le réseau péri-lobulaire est uni lui-même à celui des lobules voisins par des anastomoses si nombreuses qu'entre deux lobules contigus il n'existe pas deux réseaux distincts, mais une simple lame réticulée composée des ramuscules émanés de l'un et de l'autre.

... Quant aux vaisseaux lymphatiques qui naissent des divisions et subdivisions bronchiques dans le trajet qu'elles parcourent de la racine des poumons jusqu'aux lobules, nous avons vu qu'ils forment aussi un réseau recouvrant toute la muqueuse polimonaire, et de plus en plus serré à mesure qu'on se rapproche de leur terminaison.

Des réseaux qui recouvrent la périphérie des lobules et la aurface interne des canaux aérifères partent des troncs en grand nombre, qui ont été distingués en superficiels et profonds. Cette distinction peut être conservée, mais à la condition de reconnatire qu'elle est de purc convention, et que les deux ordres de troncs se trouvent partout en large communication, de telle sorte qu'on ne saurait injecter les uns sans rempir aussi les autres.

Les trones profonds naissent à la fois des lobules profonds et des conduits aérifères compris dans leurs intervalles; ils s'appliquent à la surface exterue de ces conduits, les suivent dans leur trajet en convergeaut de toutes parts de la périphérie des poumons vers leur racine, puis se terminent dans les ganglions qui entourent les premières divisions des bronches.

Les trones superficiels naissent des lobules sous-pleuraux et des canalicules situés dans leur épaisseur. Leur disposition est moins simple que celle des précédents. Comme ceux-ci, ils naissent des réseaux péri-lobulaires ou sus-lobulaires, mais présentent, à leur point de départ, une disposition qui leur est proper. La base de chaque lobule est entourée d'un annieau rierquilèrement polyédrique, à quatre, cinq ou six côtés inégaux, qui sépare ce lobule des lobules environnants, et qui leur est commun; tous les ramuscules de leur face pleurale s'ouvrent eu effet dans cet anneau circum-lobulaire. Ceux qui recourrent les faces par lesquelles les lobules adjacents s'appliquent au lobule central, s'abouchen également dans sa cavité. Des angles de l'anneau partent des trones du même calibre qui se coutinuent avec les augles des anneaux circum-lobulaires voisins. Ainsi se constitue, à la surface des lobes de chaque poumon, un vaste plexus, plexus péri-lobuires, composé de l'ensemble des anneaux circum-lobulaires, lequel se comporte à leur égard comme les réseaux péri-lobulaires à l'égard des lobules. Ces anneaux circum-lobulaires doubules. Des anneaux circum-lobulaires doutent naissance aux trones superfielels, qui offrent sur chaque lobe une disposition différente.

Sur le lobe supérieur, ils naissent pour la plupart de sa face convexe ou costale, et se partagent en trois groupes, dont l'un contourne le bord postérieur du poumon, pour aller se terminer dans les ganglions situés en arrière des brouches; l'autre, inférieur ou descendant, composé d'un plus grand nombre de vaisseaux, contourne le bord externe du lobe, rampe ensuite sur partie plane et se perd dans les ganglions qui entourent les premières divisions des bronches; le troisième contourne le bord antérieur du lobe, puis chemine sur la partie correspondante de sa face interne, et se reud dans les ganglions situés au-devant

de la racine des poumons. Sur le lobe inférieur, les troncs superficiels forment anssi sur sa face costale trois principaux groupes: le premier postérieur, le second supérieur, le dernier inférieur. Les troncs postérieurs se comportent comme ceux du lobe précédent, dont ils différent seulement par leur trajet très obliquement ascendant. Les troncs supérieurs se réfléchissent sur son bord externe, cheminent ensuite sur sa face plane et vont se perdre dans les ganglions intra-pulmonaires. Les troncs inférieurs se réfléchissent sur le bord tranchant de la base du poumon, s'unissent sur cette base aux troncs qui en proviennent et convergent vers les ganglions bronchiques. Les troncs més du lobe moyen du poumon droi sont beaucoup moins importants que ceux des lobes supérieur et inférieur. Les uns se ditigent de bas en haut, les autres de haut en bas ; deux ou trois se portent en avant. Parvenus à la racine du poumon, ils se jettent dans les ganglions qui l'entourent (1).

Les vaisseaux lymphatiques des poumons considérés aux divers âges ne présentent pas de différencés hien sensibles. Chez l'enfant naissant, ils sont déjà très développés; aussi leur injection alors est-elle facile, plus facile même que chez l'adulte. Lorsque, après avoir injecté les poumons à la gledine, on cherche à les mettre en évidence, on voit souvent à la première piqure le réseau qui recouvre leur périphérie se remplir de proche em proche sur une large surface, et on reste surpris du calibre relativement considérable qu'ils présentent. En rapprochant ce fait de la richesse du réseau qui recouvre au début de la vie l'arbre aérifier dans toute son étanche, on comprend sans peine la fréquence, la variété et la gravité des lésions dont l'appareil de la respiration devient le siège dans les premières années qui suivent la unissance. Plus Eard, le système lymphatique s'atrophie va le trone de l'arbre aérifère et sur ses premières divisions. Mais il reste à son dats primitif sur les divisions d'un plus petit calibre et sur les lobules; et il est digne de remarquer que les lésions portant sur l'appareil respiratoire changent alors de nature et se localisent plus particulièrement dans les poumons. Chez le vieillard l'atrophie du réseau des conduits afrifères se procession de la constant de la conduit s'arbre aérifères se procession de la constant de la conduit s'arbre aérifères se procession de la constant de la conduit s'arbre aérifères se procession de la constant de la conduit s'arbre de l'arbre aérifère se procession de la conduit s'arbre aérifères se procession de la conduit s'arbre aérifères se procession de la conduit s'arbre de l'arbre aérifère de la fois sur les capillaires lymphatiques et sur les capillaires sanguins. En outre, les premières sont envahis en partie par les poussières charbonneuses qu'ils absochent et transportent dans les ganglions. C'est la présence de ces grannlaions noires qui communique aux trons circum-lobulaires la coloration qu'il leur est propre à cet de ge (2).

B. Vaisseaux lymphatiques des poumons considérés dans les Mammifères, chez lesquels ils offrent une disposition analogue à celle qu'on observe chez l'homme.

Chez la plupart des Mammifères, la disposition des vaisseaux lymphatiques à la surface et dans l'épaisseur des poumous rappelle assez bien aussi celle que nous avons prise pour type. Cependant, ils s'en distinguent par quelques différences qui méritent d'être mentionnées.

Dans cette classe de Vertébrés, le poumon est composé aussi de lobules; et ceux-ci chez quelques-uns sont assez distincts bien que difficiles à isoler. Mais dans le plus grand uombre ces lobules adhèrent entre eux si étroitement que leur isolement n'est plus possible; toute ligne de démarcation, toute trace d'indépendance disparaissent. Souvent même les lobes se soudent aussi et le poumou se trouve alors complètement ramené à l'unite; on ne peut plus le diviser en segments de plus en plus petits; il est tout à fait irréductible en lobules. Ceux-ci, cependant, n'ont pas disparu, ils cessent seulement d'être apparents : tel est le poumon du chien, du porc, du mouton, du lapin, du cheval, etc. Cette soudure intime des lobules continue en quelque sorte la série des modifications que les poumons subissent chez l'homme sous l'influence de l'âge. Bien distincts sur le fotus et l'enfant, ils le sont moins sur l'adulte et moins encore chez les vieillards. Dans la dernière période de la vie, ils deviennent presque inséparables. La soudure qui s'opère progressivement dans l'espèce humaine se montre dans le plus grand nombre des Mammifères dès le début de leur existence.

A cette disparition apparente des lobules pulmonaires correspondent plusieurs modifications portant sur leurs vaisseaux lymphatiques. Les anneaux circum-lobulaires, si renarquables chez l'homme, n'existent plus qu'à l'état de vestiges; les troncules qui les forment sont petits. Les troncs qui eu partent se montrent aussi moins volumineux et moins nombreux, ces différences deviennent surtout très sensibles chez le cheval, dont les poumons atteignent de si grandes dimensions. Le pensais rencontrer, chez cet animal, des vaisseaux comparables à ceux qui recouvrent toute la périphérie de sa rate; je n'ai vu apparaître que de maigres réseaux donnaut naissance à des troncs longs et gréles. Parmi ceux-ci, il en est un qui chemine sur la circonférence de la base des poumons, et qui traverse deux gros ganglions situés à 8 ou 10 centimètres an-classous de la racine de ces

organes. C'est le seul Mammifère chez lequel j'ai observé ces ganglions sons-plenraux. C'est le seul aussi chez lequel la plèvre pulmonaire se décolle quelquesois à la suite de l'insufflation; elle emporte alors avec elle la plinpart des troncs superficiels; mais les ramuscules qui vont s'ouvrir dans ces troncs, et qui leur donnent naissance, restent sur la base des lobules dont ils tirent leur origine.

C. Vaisseaux lymphatiques des poumons considérés dans les Mammifères, chez lesquels ils offrent une disposition différente de celle qu'on observe chez l'homme.

Les Mammifères de cet ordre sont beaucoup moins nombreux que les précédents. Au premier rang, dans ce second groupe, vient se placer le bœuf, chez lequel les vaisseaux lymphatiques du poumon offrent une disposition spéciale qu'on retrouve aussi dans les autres, mais qui est, chez lui, plus fortement caractérisée. Les lobules pulmonaires, chez ce quadrupède, sont bien délimités, et plus distincts encore que chez l'homme; une couche épaisse de tissu cellulaire les sépare, en sorte que leur isolement est facile. Chacun de ces lobules possède un petit système lymphatique qui reste sans communication avec celui des lobules voisins, et qui se présente sous l'aspect d'un réseau s'éteudant de leur base jusqu'à leur pédicule. Ce réseau est forme de gros ramuscules moniliformes, très valvuleux, et unis par de continuelles anastomoses. L'injection mercurielle le met facilement en évidence. Mais l'insufflation le montre mieux encore, et le montre instantanément. C'est dans les abattoirs qu'il faut l'étudier. L'air introduit dans les lobules passe aussitôt dans les gros ramuscules anastomosés qui le composent. Tous les réseaux sus-lobulaires se juxtaposant sans se continuer entre eux, forment, au-dessous de la plèvre pulmonaire, uue merveilleuse dentelle aérienne, transparente comme une lame de cristal, dont aucune description ne saurait peindre la délicatesse et l'élégance. Lorsqu'il me fut donné pour la première fois de contempler ce splendide réseau, sur huit ou dix poumons iusufflés et suspendus les uns à côté des autres, je restai saisi d'admiration. Je me rendais à l'abattoir pour prendre un de ces poumons et pour cn étudier les vaisseaux lymphatiques; peine inutile! ils étaient injectés; ils l'étaient de la manière la plus parfaite; ils étaient sur tous en pleine évidence; je les voyais à l'œil nu, saus efforts et dans leurs moindres détails. Sur certains points le réseau ne recouvrait qu'un seul lobule, ou plusieurs lobules isolés et rapprochés, ou tout un groupe de lobules juxtaposés; sur d'autres il s'étalait sur une surface carrée de quinze à vingt centimètres de côté; sur certains poumons il s'étendait sur toute la face costale de l'organe ou sur toute la largeur de sa base. J'emportais cependant un de ces poumons que le plus humble des préposés à l'abatage venait d'injecter sous mes yeux infiniment mieux que je n'aurais pu le faire, et je le soumis dans mon laboratoire à un examen plus attentif. Je vis alors que le réseau sus-lobulaire ne se prolongeait pas de la face libre ou sous-pleurale des lobules sur les faccttes par lesquelles ils se juxtaposent. Ce fait semblait contraire à la description que j'ai donnée; et on aurait pu l'invoquer pour affirmer, avec quelques auteurs, que si le réseau ne se montre qu'au-dessous de la plèvre, c'est parce qu'il tire son origine de la séreuse pulmonaire et non des lobules. Mais il s'explique par la pression réciproque des lobules juxtaposés; ceux-ci en se dilatant se repoussent; ils se compriment mutuellement, et la pression devient d'autant plus forte que leur ampliation est plus cousidérable. Ainsi, pris entre deux forces opposées, les vaisseaux qui les entourent ne peuveut se remplir d'air; ils semblent donc ne pas exister. Or leur absence n'est qu'apparente, car, si après avoir séparé ces lobules on injecte au mercure le réseau souspleural, on voit celui-ci se prolonger de leur base sur les faces par lesquelles ils se correspondent et recouvrir toute leur périphérie. Ainsi se trouve démontrée l'origine réelle des radicules qui le constituent. Cette origine sc voit sur le poumon de l'homme; mais elle se voit mieux encore sur le poumon du bœuf, et il faut par conséquent lui donner la préférence lorsqu'on vent arriver sur ce point à des notions précises. Le veau n'est pas moins favorable à cette étude. Les réseaux sus-lobulaires dans le jeune âge se laissent injecter aussi instautanément par voie d'insufflation. Ils sont alors plus fius, mais non moins élégants et

Che le bosuf, les réseaux circum-lobulaires n'existant pas, les troncs lymphatiques superficiels qui en partent font également défaut. La distinction classique de ces vaisseaux en superficiels et profonds ne lui est donc pas applicable. Chez ce ruminant tous les troncs sout profonds; tous convergent de leur point de départ vers la racine des poumons où ils se perdent dans les gros ganglions qui leur sont destinés. Ils sont volumineux aussi, fort nombreux, et suivent le trajet des divisions bronchiques autour desquelles ils s'anastomosent.

Il suit de la description qui précède que l'angioleucite pulmonaire chez le bœuf a beaucoup moins de tendance à se généraliser; elle est d'abord locale et limitée à un ou plusieurs lobules; et, lorsqu'elle se généralise, c'est par l'intermédiaire des troncs dans lesquels elle se propage en se transmettant des uns aux autres par la voie des anastomoses, et en s'irradiant ensuite de ceux-ci vers les lobules qui leur donnent naissance.

## § 3. — Vaisseaux lymphatiques des parois de la cavité thoracique.

Ces parois sont surtout constituées par le diaphragme et les muscles intercostaux. De ces muscles naissent un grand nombre des vaisseaux lymphatiques qui ont été peu étudiés, et dont quelques-uns sont même restés complètement inconnus.

## A. Vaisseaux lymphatiques du diaphragme.

Parmi les muscles de l'économie, le diaphragme est sans contredit celui qui est le plus riche en vaisseaux lymphatiques. Je le décrirai d'abord chez l'homme, puis chez les Mammifères; et, parmi ceux-ci, je les étudierai plus particulièrement chez le chien, le lapin, le cheval, le bocuf et le porc. Nous serons ainsi conduits à reconnaître que leur disposition diffère selon les Vertébrés dans lesquels on les considère. Mais ils présentent cependant des caractères qui leur sont communs, et qui doivent d'abord fixer notre attention.

Chez tous les Vertébrés supérieurs, les vaisseaux lymphatiques du diaphragme naissent à la fois de sa portion fibreuse et de sa portion musculaire. Chez tous, ils cheminent de sa surface concave vers sa face convexe, ou du péritoine vers la plèvre. Chez tous, ils ont pour point de départ un réseau très serré de fines radicules qui entourent les plus petits faisceaux aponévrotiques et charnus, et qui prennent naissance dans leur épaisseur par un réseau plus délié encore de canalicules et de lacunes, Chez tons, les trones provenant de ces réseaux intra et oéri-fasciculaires. répondent à la face convexe du muscle.

Ces tronces se disposent de manière à former sept groupes : deux antérieurs, qui se dirigent vers le sternum, et qui snivent à leur sortie du diaphragme les vaisseaux mammaires internes; deux postérieurs, qui rampent sur les piliers du muscle d'avant en arrière, et qui traversent l'orifice aortique pour se perdre dans les gauglions situés autour de l'aorte; deux moyens, à direction oblique ou transversale, qui se jettent dans les gauglions péri-osophagiens. Le septième groupe se compose de troncules qui vont se terminer dans les gauglions situés sur le contour de la veine cave inférieure. Parmi ces divers groupes, les antérieurs sont en égénéral les plus importants; les troncs qui les constituent échangent, dans leur trajet, de continuelles anastomoses; de là deux plevus fort remarquables, l'un droit et l'autre gauche, que je désignerai sous le nom de placus des troncs collecteurs. Les groupes postérieurs ou aortiques différent beaucoup des précédents; les troncs qui en font partie sont petits, très flexueux, et indépendants pour la plupart. Les groupes moyens ou assophagiens, ne comprennent qu'un très petit nombre de vaisseaux (1).

Le septième groupe, ou groupe veineux, en comprend six à huit, qui proviennent tous du centre phrénique, et qui se distinguent surtout par la petitesse de leur calibre et des ganglions auxquels ils se rendent.

a. Vaisseaux lymphotiques du disphragme ches Thomme. — Pour prendre une notion complète de ces visseaux, il importe el les observer sur les deux faces du muscle. Vus sur sa face inférieure ou concave, ils ne se présentent qu'à l'état de vestiges au niveau du centre phrénique; c'est à peine si l'on réussit à en découvrir quelques rares ramifications dans sa foliole antirieure. Sur la portion charune du disphragme, ils deviennent beaucoup plus apparents, mais sont difficiles cependant à mettre en evidence; on les injuete à et la te steulement alons une petite étendue. Ils prennent alors l'aspect d'un réseau à mailles serrées, à radicules courtes et variqueuses. De ce réseau partent des remuscules qui rampeut sur les faisceaux musculaires, et qui ne tardent pas à les traverser pour se rendre dans le plexus des troncs collecteurs, ou dans l'un des troncules qui contribuent à le former (2).

Vus sur la face supérieure ou convexe du diaphragme, ces vaisseaux offrent un aspect bien différent. Les ramuscules émanés de la face inférieure et de l'épaisseur des faisceaux fibreux et charrus apparaisent innombrables au-dessons de la plère, les anastonoment à l'infini, ils donnent maissance à un réseau superficiel qui recouvre cette face convexe dans toute son étendue. Ce réseau n'offre pas la même disposition sur la portion apouèvroique et sur la portion musculaire. Celui qui recouvre les deux folioles postérieures du centre aponévroique est surtout caractérisé par la ténuité des ramuscules qui recouvre les deux folioles postérieures du centre aponévroique est surtout caractérisé par la ténuité des ramuscules qui composent. Il emble disparaitre sur la foliole antérieure qui adhère au péricarde, d'où la difficulté avec laquelle il és laise injecter, et peut-être aussi son absence plus apparente que réelle. Ce n'est que sur sa périphére, c'est-à-dire au niveau de sa

continuité avec la portion charme, qu'on parvient à le rendre évident, Mais l'anatomie comparée nous autorise à penser qu'il existe également dans toute sa partie centrale; car, chez le chien, chez le lapin et la plupart des Mammières chez lesquols cette foliole reste libre de toute adhérence, il est aussi développé sur celle-ci que sur les deux autres (4).

Les vaisseaux l'ymphatiques sur la portion musculaire du diaphragme se disposent aussi en résean. Mais ce réseaux est plus compliqué. Il compread une portion personde ou périfasciculaire, et une partie superficielle ou sous-pleurale. La première se compose d'un nombre infini de petits réseaux qui entourent les faisceaux charmas, depuis les plus minimes jusqu'anx plus gros, en formant à chacun d'eux une enveloppe complète reliée à celle des faisceaux et fascicules ambiants. Les ramuscules plus gros, rectilignes et parallèles, qui s'unissent à cenx des faisceaux voisins par de fines ramifications (2). Ces réseaux périfasciculaires se voient surtout très bien sur les parties antéro-latérales du muscle. Ils forment de chaque côté deux groupes, l'un interne et l'antre exterue. Les réseaux périfasciculaires internes, continus à leur origine avec le réseau du centre phérique, se dirigent en dehors et se terminent par autant de troncules qui se jettent dans le plexus des trones collecteurs. Les réseaux périfasciculaires externes se portent transverselement en dedans et vont s'ouvrir de la même manière dans ce plexus (3). A la superficiel du muscle tous ces réseaux périfasciculaires se continuent entre cux; de leur fusion réstule le réseau superficiel en uneux-pleural. Cd'ui-ci n'apparaît qu'à la suite d'une injection très pénétrante. Au début on ne voit d'abord que les réseaux partiels ou périfasciculaires les plus petits; puis des réseaux plus larges, et enfin des réseaux qui recouvrent la portion charmue sur une étendue plus ou moins grande.

Les troncs lymphatiques antérieurs du diaphragme de l'homme, divisés en deux groupes, rampent sur ses parties latérales. Ils sont longs, flexueux, volumineux et toujours multiples, mais s'anastomosent si fréquemment dans leur trajet, que leur nombre est assez difficile à déterminer; il est du reste variable. De leurs communications résulte pour chacune des moitiés du muscle le plexus des troncs collecteurs, lequel commence en arrière au niveau de l'extrémité la plus reculée des folioles postérieures et se termine en avant dans un gros ganglion situé au niveau du cartilage de la septième côtc. Ce ganglion, qu'entoure un tissu cellulo-graisseux, est souvent peu visible, bieu qu'il offre un volume assez considérable. On en trouve quelquefois deux; j'en ai même rencontré trois disposés en série linéaire. Il fait rarement défaut. De ce ganglion, partent en général deux gros vaisseaux efférents qui vont se jeter dans le plus inférieur et le plus externe des ganglions mammaires internes. Ils reçoivent dans leur trajet les troncules émanés de la partie correspondante du muscle. Entre les deux renflements dans lesquels se terminc, à droite et à gauche, le plexus des troucs collecteurs, il en existe deux ou trois autres, beaucoup plus petits, qui reposent sur la partie médiane et antérieure du diaphragme, et qui se trouvent en rapport postérieurement avec le péricarde, antérieurement avec la base de l'appendice xiphoide; je les désignerai sous le nom de sus-xiphoidiens pour les distinguer des précédents ou sous-costaux. Mais ces ganglions sus-xiphotdiens n'appartiennent pas au système lymphatique du diaphragme; ils appartiennent à celui du foie. Les troncs qui s'y rendent naissent eu effet de cet organe; après avoir traversé le ligament suspenseur et le muscle, ils se jettent dans le plus gros de ces renflements, se rendent ensuite dans les deux autres, et aboutissent en définitive aux ganglions mammaires internes les plus inférieurs.

Les trones lymphatiques postérieurs ués de l'extrémité la plus reculée des folioles droite et gauche se portent en bas et en dedans, traversent l'orifice sortique, puis se perdent dans les ganglions qui recouvrent la partie supérieure de l'aorte abdominale. Ils sont moins volumineux que les antérieurs et reçoivent chemin fisiant tous les troneules partis des piliers du disphrague. Les trones moyens naissent surtout du bord interne des folioles postérieures. Ils se rendent par un trajet obliquement ascendant dans les ganglions adossés à la partie sus-disphragmatique de l'esophage. Les trones qui tirent exclusivement leur origine du centre phrénique, et qui vont se terminer dans les ganglious situés autour de la veine cave inférieure, sont représentés par trois petits groupes, l'un antérieur, le second postérieur et le troisième interne (4).

Les vaisseaux lymphatiques du diaphragme sont déjà très développés à la naissance. On les injecte facilement à cet âge, soit sur le centre phrénique, soit sur la portion charune. Chez l'adulte et le vieillard les deux faces du muséle, mais surtout sa face supérieure, sont unies fréquemment aux organes contigus par des adhérences qu'on peut considérer comme les traces d'angioleucites antérieures. Ces lésious, peu étudiées dans leurs processus, mériterrient copendant de fixer l'attention des médecins. Il existé très certainement des angioleucites diaphragmatiques, dont les symptômes seraient intéressants à connaître, non seule-

<sup>(</sup>i) Pl. XLIII, fig. 1, 4 et 5. (2) Pl. XLIII, fig. 2, et XLV, fig. 2. (3) Pl. XLIII, fig. 1, 4 et 5. (4) Pl. XLIII, fig. 4.

ment comme signes caractéristiques de la lésion du musele, mais aussi pour établir le diagnostic différentiel de cette lésion et de l'angioleucite pulmonaire.

Les adhérences qui unissent inférieurement la plèvre pariétale à la plèvre pulmonaire attestent done la coexistence de deux lymphangites. Mais il est probable que le plus sonvent l'une est primitive et l'autre consécutive. Les pathologistes, qui ont fait une étude si approfondie des maladies de l'appareil respiratoire, semblent ne pas soupçonner que, dans leur description, il existe sur ce point une grave lacune ; s'ils veulent la combler, une nouvelle série d'études devient nécessaire. Mais il importe de ne pas nous dissimuler que ces études complémentaires s'entourent de grandes difficultés; pour en triompher, ce ne sera pas trop peut-être de tonte une génération d'observateurs au regard pénétrant. Plus loin, d'ailleurs, nous verrons que les adhérences de la plèvre pulmonaire et de la plèvre costale soulèvent le même problème, et appellent les mêmes recherches.

b. Vaisseaux lymphatiques du diaphragme chez les Mammifères. — Chez le chien et la plupart des carnassiers, les vaisseaux lymphatiques du diaphragme sont plus développés encore que chez l'homme. C'est sur ce mammifère qu'il convient de les injecter lorsqu'ou veut en faire une étude complète. Leur disposition générale est du reste la même. Un très riche réseau recouvre tout le centre phrénique. La foliole antérieure, sous ce rapport, ne diffère pas des deux autres. Sur la portion charme, on voit très bien les réseaux d'origine recouvrir les faisceaux musculaires en les accompagnant jusqu'aux troncs collecteurs, dans lesquels ils se jettent. Ceux-ci se partagent également en deux groupes antérieurs, deux groupes postérieurs et deux groupes moyens, auxquels s'ajoute un groupe impair dont les troncules se terminent aussi dans les ganglions situés antour de la veine cave. Les deux groupes antérieurs se comportent comme chez l'homme; seulement, au lieu de rencontrer un gros ganglion à leur terminaison, ils se continuent directement avec les vaisseaux satellites des veines mammaires. En outre, entre les deux plexus des trones collecteurs, il existe, en avant, un ou deux trones indépendants, qui vont s'ouvrir dans les mêmes vaisseaux. Les troncs postérieurs ou aortiques sont au nombre de cinq ou six pour chaque côté, et les troncs moyens ou œsophagiens au nombre de deux ou trois. Tous ces vaisseaux pouvant être injectés au moment même où l'animal vient d'être sacrifié, leur étude est beaucoup plus facile. Chez un ours mort depuis trois jours, je n'ai réussi qu'incomplètement à les mettre en évidence, bien qu'ils fussent cependant très développés (1).

Dans la classe des rongeurs, et plus particulièrement chez le lapin, nous retrouvons les conduits de la lymphe non moins abondants que chez le chien, et semblablement distribués, soit sur la portion fibreuse, soit sur la portion charnue du muscle. Sur la portion fibreuse, si ardemment scrutée depuis quelques années à l'aide des réactifs, des coupes et du microscope, les radicules qui lui donnent naissance s'étalent de toutes parts avec une profusion que les histologistes étaient loin de soupconner. Mais pourquoi chercher ces radicules avec tant de persévérance en faisant usage de procédés défectueux, lorsqu'ils pouvaient les voir surgir instantanément à l'aide d'une simple piqure faite avec la pointe du tube à injection mercurielle? Qu'ils veuillent bien jeter un regard sur la figure qui les représente (2); ils seront un peu étonnés peut-être de leur nombre, de lenr ténuité, de leurs anastomoses multipliées à l'infini ; et cependant le réseau destiné à les figurer dans leur eusemble n'en donne ici qu'une notion bien imparfaite. L'art étant impuissant à reproduire la nature dans tout le luxe de sa réalité. En voyant apparaître ces myriades de canalicules qui se touchent, qui s'unissent, qui se superposent, on reste surpris qu'une membrane aussi mince, aussi transparente, puisse en contenir uue telle abondance. Elle semble en être exclusivement composée. Quant aux troucs provenant de la partie centrale et de la partie périphérique du muscle, il me suffira de dire qu'ils rappellent assez fidèlement les sept groupes que nous avons observés chez l'homme et le chien; j'ajouterai seulement qu'au-dessous du cartilage de la sentième côte, il existe quelquefois un ganglion dans lequel se termine le plexus des troucs collecteurs antérieurs, Mais ce renflement, qu'on ne trouve jamais chez le chien, manque aussi le plus habituellement chez le lapin. Dans les rongeurs, les ganglions situés autour de la veine cave inférieure font défaut également, au moins chez ceux que j'ai pu avoir à ma disposition.

L'étude des vaisseaux lymphatiques du diaphragme, chez les grands Mammifères, offrait un très vif intérêt, Le développement de ces vaisseaux correspondait-il, chez eux, à leur corpulence? ou bien, au contraire, tendaient-ils à s'atrophier comme nous les avons vus s'atrophier et disparaître sur les gros conduits aérifères? J'inclinais vers la première solution lorsque j'entrepris mes recherches; et l'observation est venue presque aussitôt me démoutrer qu'elle était, en effet, la mieux fondée.

Le dianhragme du cheval est particulièrement remarquable par l'énorme développement de son système lymphatique. C'est sur ce muscle que cheminent les plus gros conduits affectés au cours de la lymphe. Le cheval, sous ce rapport, marche en tête de la série animale; seuls l'éléphant et la baleine, chez lesquels il ne m'a pas été donné de les étudier, pourraieut l'éclipser sous ce rapport. Mais ce n'est pas seulement par le large calibre de leurs trones collecteurs que les vaisseaux l'ymphatiques se distinguent chez ce puissent mammifere; c'est aussi par l'abondance des gros troncales qui viennent s'ouvrir dans leur cavité, par le nombre infini de leurs premières radicules, et par l'extrême ténuité de celles-ci à leur point de départ. Ces radicules maissent de la face concave on péritonéale du disphragme, et de toute l'épaisseur des fisiceaux fibreux qui constituent le centre phrénique. Dans leur trujet, elles augmentent progressivement de volue l'épaisseur des fisiceaux fibreux qui constituent le centre nouveaux. Parvennes sur la face convexe, elles contineunt à s'anotismo par viute de l'adjonction incessante de raumscules nouveaux faverenes sur la face convexe, elles contineunt à s'anotismo per l'aignille la plus déliée sans en traverser plusieurs, d'où la facilité très grande avec laquelle on les suriait plonger l'aignille la plus déliée sans en traverser les respecteurs de la face sous-pleurale de ces faisseaux, en sorte qu'on peut distinguer, sur le centre phrénique, trois réseaux superposés et continus, un fin réseau sous-pleural, un fin réseau sous-péritonéal, et un réseau intermédiaire formé par des vaisseaux de calibre très divers (1).

Pour observer le mode d'origine et la disposition des vaisseaux lymphatiques dans les faisceaux qui composent le centre phrénique, il fant injecter leur face péritouéale au niveau ou dans le voisinage de leur continuité avec les faisceaux musculaires. Soit qu'on les pique directement, soit qu'on pique le tissu conjondif compris dans leur intervalle, on voit aussitôt se remplir toutes les radicules qui en dépendent; on constate alors que chacun d'eux est entouré d'un réseau qui lui est propre, et que tous ces réseaux périfasiculaires sont reliés par des réseaux plus délicats étendant des uns aux autres. Cette préparation est une des plus belles et des plus faciles qu'on puisse obtenir par le procédé de l'injection. Pour la rendre plus complète, il conveit de laisser sécher les faisceaux injectés; ceux-ci devenant transparents, on distingue très nettement dans leur épaisseur les ramuscules qui en partent (2). L'observation permet ainsi de reconnaître que la disposition des vaisseaux lymphatiques dans les faisceaux fibreux est identique à celle de ces mêmes vaisseaux dans les faisceaux musculaires. Sur leurs parties latérales existent aussi d'eux troncules parallèles dans lesquels s'ouvent les ramuscules profonds et superficiels.

A mesure qu'on se rapproche de la portion charnue du muscle, le réseau du centre phrénique prend sur toute sa périphérie une importance de plus en plus grande. Sur la limite des faisceaux tendineux et musculaires il se compose de mailles plus larges que circonserivent des vaisceaux beaucoup plus gros. De ceux-ci naissent des troncs collecteurs qui se disposent de manière à former, non pas sept, mais neuf groupes. Les deux groupes supplémentaires sont dus chez le cheval au dédoublement des groupes postérieurs, au nombre de deux pour chaque côté.

Les trones antérieurs rampent en s'anastomosant sur la moitié correspondante de la portion musculaire, et se continuent sans traverser aucun ganglion avec les vaisseaux stellités des veines mammaires internes. Les trones postérieurs et externes contourient l'extrémité postérieure du muscle, se dirigent vers l'orifice aortique qu'ils traversent et se jettent dans les ganglions situés autour de l'aorte. Parmic est rones il en est un qui va s'ouvrir directement dans le canal thoracique sans traverser aucun de ces renflements. Les trones postérieurs et internes, nombreux, volumineux et flexueux, convergent vers les pillers diaphragme, puis traversent aussi l'orifice aortique pour se rendre dans les mêmes ganglions. Les trones moyens, heaucoup moins nombreux que les précédents, mais très volumineux aussi, se terminent dans deux gros ganglions adossés à l'osophage. Les trones qui se portent vers la veine cave inférieure se perdent dans un gangliou unique situé au-devant du trone veineux (3). Les trones qui se portent vers la veine cave inférieure se perdent dans un gangliou unique situé au-devant du trone veineux (3).

En passant du chéval au bœuf on aurait pu penser que le système lymphatique du diaphragme dans ces deux mammifères était conformé sur le même type, ou qu'il ne différait que par quelques détails sans importance. Le centre phrénique, en effet, différe assex peu de part et d'autre. Mais il n'en est pas ainsi de la portion musculaire. Ches le cheval, on ne réussit que très difficient à injecter les vaisseaux qui partent de celle-ci. Chez le bourf on les injecte au contraire avec la plus grande facilité, et on obtient alors un réseau de gros ramuscules, qui la recouvre entièrement, et qui se continue sans ligne de démarcation avec le réseau de la portion fibreuse. Ce réseau ne saurait être comparé à celui qu'on observe chez l'homme, les carassiers et les rouigeurs. Il est plus riche encoro, beancoup plus dévelopé, et en rapport avec les grandes dimensions du muscle dans lequel il peredu missance. Il contraste étrangement avec celui que présentent les ventricules du cœur; les parois de ces ventricules sont beaucoup plus épaisses cependant que la portion charme du disphragme, et à leur surface il n'existe qu'un chérif réseau. L'importance des vaisseaux lymphatiques n'est donne de acule des organes. Tantot entre les uns et les autres on remarque une étroite corrélation; c'est ce qui a lieu pour le disphragme; et tantôt cette corrélation fait défaut, ainsi que l'attes-

tent le poumon chez le cheval et l'appareil aérifère chez la plupart des Vertébrés. Ce qui caractérise surbout les conduits de la lymphe sur le disphragme chez le bœuf, c'est donc le riche résean à gros ramuscules qui enlocent et recouvrent tous les faisceaux musculaires. Ce qui contribne anssi à le distinguer, ce sont les troncs qui naissent de ce réseau, lesquels ne présentent tous qu'un très petit calibre, si on les compare à ceux du cheval. Pèr leur mode de groupement et leur terminaison, ils ne diffèrent pas sénsiblement du reste de ceux que nous avous observés dans les antres Mammifères (1).

Le disphragme du porce s' rapproche de celui du bœuf par la disposition des vaisseaux qui naissent de sa portion périphérique ou charnue. Celle-ci est reconverte aussi d'un réseau qui enlace tous les faisceaux musculaires et qui offre les mêmes attributs. Chez ce pachyderme, comme dans le bœuf, c'est plus particulièrement sur la face péritonéale du muscle que ce réseau se montive le plus dévelopé, et le julus facile à injecter (2).

## B. Vaisseaux lymphatiques des muscles intercostaux.

Mascagni, dans son grand ouvrage, a fait représenter en 1787 des vaisseaux lymphatiques qui cheminent entre les muscles intercostaux internes et externes, et qui vont se jeter dans le canal thoracique. Mais l'origine de ces vaisseaux lui était inconnuc, et depuis cette époque tous les auteurs les ont reproduits tels qu'il les a figurés, sans rien ajouter à sa description. Il importait de reprendre leur étude. Dans ce but je me suis livré à une série de recherches qui m'ont conduit à déterminér, avoc netteté, leur point de départ, leur traiet et leur terminaison.

Ces vaisseaux sont disposés sur deux plans bien distincts: les uus naissent des muscles intercostaux internes, et les autres des muscles intercostaux externes. Différents par leur origine, ils différent aussi par leur situation, leur rapport et leur terminaison

Ceux qui naissent des muscles intercostaux internes sont sous-jacents à la plèvre. Leur existence n'avait pas encore été signalée. Mais tous les muscles qui sont recouverts pur des membranes séreuses et qui leur adhèreut, possèdent des vaisseaux lymphatiques. Il était donc vraisemblable que les muscles recouverts par la plèvre costale en possèderaient aussi. Je cherchai d'abord à les injecter chez l'homme, et dès mes premières tentatives je fus assex heureux pour voir le merure pénêtrer dans un de ces vaisseaux et le percourir de dehors en dedans pour se rendre dans l'un des ganglions situés sur le trajet des veines mammaires internes. Puis j'en vis un second, et presque aussitôt un troisième, qui se comportaient comme le premier. En pour-suivant mes études, non seulement chez l'homme, mais sur le chien et le lapin, je pus réunir bientôt toutes les données néces-ssires pour en fière la description (3).

Les vaisseaux des muscles intercostaux internes naissent de leur surface interne par des ramuscules anastomosés. Mais le réseau qu'ils forment à leur origine ne saurait être comparé à celui qu'on observe aur le disphragme; il est beaucoup moin riche, et même relativement pauvre; on ne l'injecte que très difficilement. De ce réseau partent des troncules obliquement ascendants, qui tous vont s'ouvrir dans un même trone longeant le bord inférieur de la obte sus-jacente. Autant de muscles, autant de tronés sous-jacents aux ottes. Ils chemient de delbors en dedans et viennent se termiper dan les gangions présteranx ou dans les vaisseaux efférents étendas de l'un à l'autre. Leur disparition est identique ches le chien et le lupin. Sur ce dernier je ne suis pervenu que très tardivement à les observer; mais, après avoir réussà à les injecter, je recomms qu'au lieu d'un sell trone pour chaque muscle il en existait deux, l'un supérieur et l'autre inférieur, qui siviaient les obtes correspondantes.

L'estistence de ces vaisseaux sous la plèvre costale est un fait anatomique qui a quelque importance aussi au point de vue de la pathologic. Ici, comme sur la paroi inférieure de la cavité thoracique, nous voyons glisser incessamment i me sur l'autre deux surfaces recouvertes de réseaux lymphatiques. L'inflammation, qui a pour siège le réseau sous-jacent à la plèvre pulmonaire, peut donc se transmettre facilement à celui que recouvre la plèvre costale; de là l'extrême fréquence des adhérences qui les unissent; et comme le frottement des deux feuillets de la sércuse est plus étendu au niveau des oôtes qu'au niveau du disphragme, les adhérences costales sont plus fréquences aussi que les adhérences disphragmatiques. Cette subordination du fait pathologique au fait auatomique n'est pas limitée du reste à la sércuse de l'apparuil respiratoire; elle pourrait être généralisée dans une certaine limite; car, dans l'abdomen, la plupart des viscères sont abondaminent pouvrus de vaisseaux de vaisseaux sur les prétoine pariétal, ceux-ci ne se montrent que sur sa paroi supérieure; et les adhérences qu'on observe dans cetté entre de les pritoines qu'on observe dans cetté entre les réprisones qu'on observe dans cette de la principal de la contraction de la cardinal de la card

<sup>(</sup>f) Pl. XLV, fig. 2. (2) Pl. XLV, fig. 1. (3) Pl. XLV, fie. 5.

cavité s'étendent le plus habituellement de celle-ci à l'organe sous-jacent. Ajontons que dans la cavité crànienne, où il n'y a de réseaux lymphatiques ni sous le feuillet viscéral, ni sous le feuillet pariétal de l'arachnoide, il est rare que ces deux feuillets adhèrent l'un à l'autre.

Les vaisseaux lymphatiques provenant des muscles intercostaux externes sont plus nombreux et plus volumineux que les précédents. Ils différent en outre de ces derniers par les ganglions situés sur leur trajet, et par leur terminaion. Ces vaisseaux prement minisance aussi par des réseaux dont les radicules partent des faisceaux muschaires, et dont les troncules vont s'ouvrir dans les tronces lymphatiques qui accompagnent l'artère et les veines intercostales. Ceux-ci, au nombre de deux et plus rarement de trois, sont interrompus, de distance en distance, par des ganglions, tantôt uniques et tantôt doubles on triples. Parmi ces rendiements, il en est qui répondent aux articulations costo-vertébrales : ce sont les plus volumineux; ils sont aussi les plus constants. A mesure qu'on s'éoligne de la colonne dorsale, leur volume diminue, et devient souvent si minieur qu'on ne les découvre qu'en injectant les tronces dont ils dépendent. Dans quelques conditions morbides, particulièrement à suite des affections tuberculeuses du poumon, et des adhérences qui en sont le résultat, on voit leurs dimensions s'accroltre très notablement; ils peuvent atteindre, chèz ces malades, le volume d'un pois et même celui d'une noisette. Les vaisseaux qui les traversent semblent alors participer à leur hypertrophie et se laissent plus facilement injecter (1).

Après avoir traversé les ganglions situés sur les côtés de la colonne vertébrale, les troncs émanés des muscles intercostaux externes poursuivent leur trajet, mais se comportent differemment selon qu'ils répondent aux inférieurs ou aux supérieurs. Ceux qui cheminent dans les trois ou quatre dermiers espaces intercostaux se réunissent pour former un tronc verticalement descendant et de plus en plus volumineux, qui se termine dans l'origine du canal thoracique. Ceux qui proviennent des muscles plus élevés suivent une direction transversale ou ascendante pour se rendre dans la moitife supérieure de ce canal. Quelquefois aussi plusieurs de ces tronces se fusionnent; ils constituent alors un tronc verticalement ascendant et de volume variable, qui s'ouvre dans la cavité de celui-ci sur un point plus ou moins rapproché de son extrémité terminale.

## § 4. — Vaisseaux lymphatiques du corps thyrolde.

Le corps thyroide appartient à la classe des glandes vasculaires sanguines ou glandes à follicules clos. Il ne fait mullement partie de l'appareil respiratoire. Mais, comme il se trouve en connexion constante avec le tronc de l'arbre aérifère, la tradition depuis lontermes le rattache à cet appareil.

Chez l'homme, les vaisseaux lymphatiques du corps thyroide sont difficiles à injecter. Les veines de cette glande sont si nombreuses et d'un calibre si considérable que le mercure tombe presque toujours dans leur cavité. Quelquefois, cependant, il pénètre simultamément dans les veines et dans les lymphatiques; on peut apercevoir alors quelques traces de coux-ci. Mais je n'ai pas réussi, jusqu'à présent, à en faire une préparation assez complète pour les faire représenter. J'ai pu constater, toutefois, qu'ils se comportent chez l'homme comme che les carnassiers. Or chez le chien et chez l'ours, leur étude est très fadic. L'anatomie comparée, sur ce point, de même que sur beaucoup d'autres, vient éclairer l'anatomie humaine.

Cest sur l'ours que j'ai vu d'abord les vaisseaux du corps thyroûce. M. le professeur A. Milne-Edwards ayant bien voulumettre à ma disposition un de ces carnassiers, qui était mort depuis deux jours, je l'utilizai pour plusieurs recherches, et particulièrement pour l'étude de la glande thyroide. Celle-ci, chez la plupart des Mammifères, est dépourvue de partie médiane; ellé se compose de deux parties indépendantes, l'une droite, l'autre gauche, situées sur les côtés du laryax et de la trachécartère, et aplaties dans le sens transversal, de telle sorte qu'on peut lieur considérer une face interne un peu concave, une setteme modérément coureve, une bord inférieur et un bord supérieur, tous les deux assez minoes. Leur extrémité antérieure, plus large, est arrondie; leur extrémité postérieure s'effile en forme de languette. Sur toute la périphérie de ces deux corps thyroides, on remarque des veines qui s'anastomosent: la plus importante se dirige en arrière, en longeant la languette correspondante.

Les vaisseaux des deux corps thyroides ont pour origine, sur ces glandes comme sur toutes celles du même ordre, les folicules clos qui gn constituent l'élément caractéristique. Leurs premières radicules, parvenues sur la périphérie de ces organes, s'anastomosent de toutes parts; de là un réseau qui semble leur former une enveloppe. En examiant ce réseau avec atteution, or remarque qu'il se compose de renflements irrégulièrement étoilés, reliés entre eux par de très minimes canalicules. Des mailles du réseau naissent des troncules et des troncs, les uns antérieurs, les autres postérieurs. Les premiers vont se terminer dans un ou deux ganglious situés sur la grosse extrémité de la glande. Les seconds accompagnent une grosse veine qui longe son extrémité effilée pour se perdre dans deux autres ganglions situés sur le trajet de celle-ci (1).

Le corps thyroïde, chez le chien, n'est représenté aussi que par ses parties latérales, lesquelles sont plus petites que chez l'ours, et d'ailleurs semblablement conformées. Chacune de celles-ci est recouverte également par un réseau analogue, mais à mailles plus délicates. Les troncs provenant du réseau périphérique se portent de même, les uns en avant, pour se perdre dans un ganglion qui répond à leur grosse extrémité, les autres en arrière, pour se jeter daus un ganglion coutigu à leur languette terminale (2).

Le thymus a été considéré aussi comme une annexe de l'appareil respiratoire. Cet organe est beaucoup plus riche en follicules clos que le corps thyroïde. Les auteurs s'accordent en général pour admettre qu'il est pourvu également de vaisseaux lymphatiques. Quelques-uns même sont très affirmatifs sur ce point. Je suis disposé à penser qu'ils existent en effet. Mais lenauthenticité n'a pas encore été démontrée ; tout ce que nous savons sur ces vaisseaux se réduit à de simples affirmations. J'espérais, après les avoir bien vus dans toutes les autres glandes vasculaires sanguines, les observer aussi sur celles-ci. Mais toutes mes recherches sont restées infructueuses. Aux vagues déclarations des anatomistes anciens et modernes, il me semble donc plus convenable de substituer l'aveu sincère de notre ignorance, ou bien de rester dans le doute jusqu'au moment où quelques données précises nous permettront de sortir de cette réserve.

#### SECTION V

## VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL URINAIRE

Cet appareil comprend dans sa constitution : les reins, les uretères et la vessie. Aux reins se trouvent annexées les capsules surrénales; et ces capsules possèdent aussi des vaisseaux lymphatiques. Ce sont ces vaisseaux que nous allons d'abord étudier.

## A. Vaisseaux lymphatiques des capsules surrénales.

Les capsules surrénales sont particulièrement remarquables par leur vascularité. Mais aux artères qui s'y rendent et aux veines qui en partent, voit-on se mêler des vaisseaux lymphatiques? Tous les auteurs posent cette question. Les uns affirment leur existence, et se bornent à cette assertion; d'autres restent dans le doute ou se contentent de déclarer qu'ils sont encore peu connus. Cruikshank est un peu plus explicite; il leur consacre quelques lignes. En les lisant on reconnaît cependant qu'il ne les a pas injectés, et qu'il en parle en termes généraux, s'appliquant aussi bien aux veines qu'aux lymphatiques. Il garde le silence sur les troncs par lesquels ils se terminent et sur les ganglions dans lesquels ils se rendeut (3). Or, lorsqu'on les iujecte, ces troncs et ces ganglious se voient sans peine. Jusqu'à présent ils n'ont donc pas été décrits; et comment décrire, en effet, des vaisseaux dont l'existence n'est pas démontrée?

Ces vaisseaux existent cependant; et tout observateur qui tentera de les injecter pourra constater qu'ils sont plus multipliés encore et plus anastomosés que les vaisseaux sanguins. Je les décrirai seulement chez l'homme, le chien et le cheval. Chez l'homme ils forment sur la périphérie des capsules surrénales un beau et très manifeste réseau que les injections mercurielles mettent facilement en évidence. Les ramuscules constitutifs de ce réseau naissent de la substance corticale et peut-être aussi de la substance médullaire; car sur la face antérieure de chaque capsule, on voit sortir de leur épaisseur plusieurs troucules qui entourent la veine principale, à son point d'émergence. Mais l'impossibilité de poursuivre ces troncules et de remonter jusqu'à leur point de départ pous laissera longtemps incertains sur leur origine réelle. Parvenus sous l'enveloppe fibro-celluleuse de ces organes, ils se montrent en telle abondance que ceux-ci changent d'aspect, perdant leur couleur jaunâtre pour s'entourer d'une dentelle argentée. La plupart des troncs émanés du réseau périphérique se portent en bas et viennent se terminer dans un petit ganglion situé au-dessus de la veine rénale, à l'entrée du hile du rein. Les ramuscules et rameaux qui répondent à leur bord concave communiquent par de nombreuses anastomoses avec les vaisseaux lymphatiques superficiels du rein (4).

<sup>(1)</sup> Pl. XLVI, fig. 2 (2) Pl. XLVI, fig. 1.

<sup>(3)</sup> Cruikshank, Anatomie des naiescaux absorbants, 1787, p. 209.

<sup>(5)</sup> Pl. XLVI, fig. 3.

Chez le chien, les vaisseaux lymphatiques des capsules surrénales sont aussi nombreux, aussi évidents et aussi faciles à injecter que chez l'homme. Le réseau qu'on observe sur leurs faces et sur leurs bords les recouvre complètement; ce réseau communique de même avec celui du rein, au nivean de leur bord concave. Deux très petits ganglions contigns à leur extrémité inférieure reçoivent les troncs descendants qui en partent (f).

Pour prendre nne juste idée de l'importance des vaissaux lymphatiques des capsules surrénales, c'est sur le cheval qu'il faut les observer. Chez cet animal les capsules atteignent une longueur de 10 à 12 centimètres, une largeur et une épaisseur proportionnelle. Lenr direction est à peu près transversale, en sorte qu'elles présentent nne face inférieure ou viscérale, une face supérieure ou pariétale, un bord postérieur légèrement concave, un bord antérieur convexe, une extrémité externe et une extrémité interne. La couche cellulo-graisseuse qui les entonre se continue avec l'enveloppe adipeuse très épaisse du rein Les vaisseaux lymphatiques de ces organes ne sont pas beaucoup plus volumineux que chez l'homme et le chien; mais ils sont multipliés à l'infini et forment un réseau à mailles plus serrées qu'on iniecte toujours aisément, au moins sur une partie de son étendue. Afin d'obtenir une bonne préparation des troncs qui en partent et des ganglions dans lesquels ceux-ci vont se terminer, il convient de laisser en place la capsule, c'est-à-dire d'enlever à la fois celle-ci et le rein correspondant, et de prendre pour sujet d'étude leur face supérieure. Dans ces conditions on reconnaîtra que les troncs provenant de la capsule se dirigent, les uns vers le bord concave, d'autres vers le bord convexe, et d'autres vers son extrémité interne. Les premiers, assez nombreux, vont se perdre dans un ou deux ganglions répondant à la partie moyenne du bord concave. Parmi ceux-ci il en est un plus important qui longe la moitié externe du même bord et qui reçoit chemin faisant toute une série de troncs plus petits, à direction oblique ou perpendiculaire. Les troncs qui se portent vers le bord autérieur ou convexe s'échelonnent le plus habituellement sur toute sa longueur et se terminent dans un tronc collecteur qui chemine de dehors en dedans pour se jeter dans un ganglion auquel se rendent aussi les troncs internes. Ce tronc collecteur parallèle au bord convexe, de même que celui situé en arrière du bord concave, ne rampent pas sur la capsule, mais dans la couche cellulo-adipeuse qui l'entoure. C'est pourquoi il importe, lorsqu'on se propose de les injecter, de ne pas enlever cette couche, ou de ue l'enlever qu'en partie ou superficiellement (2).

De la description qui précède nous pouvons conclure, non seulement que les capsules surréuales possèdent des vaisseaux lymphatiques, mais qu'elles doivent être rangées parmi les organes qui eu sont le plus abondamment pourvus. Il n'est pas sans intérêt de rappele qu'elles ne sont pas moins riches en arbrères, on veines et en filaments nerveux; et nous avons assurément quelque droit de nous étonner que des organes comprenant dans leur composition tant d'éléments divers et de premier ordre aient pu nous dérober jusqu'à présent les fonctions qu'ils remplissent, fonctions importantes sans doute, si elles correspondent à une structure d'une telle complexité.

## B. Vaisseaux lymphatiques du rein.

Les vaisseaux lymphatiques du rein ont été divisés eu deux plans : ceux qui répondent à sa superficie et ceux qui naissent plus profondément. Cas derniers sont comus depuis longtemps. Nicolas Massa paralt les avoir entrevus en 1832. Mais ils n'ont été décrits qu'en 1690 par A. Nuck. Au temps de Haller on employait pour les injecter un procédé fort simple et qui reste encore le meilleur; il consiste à lier la veine rénule et à faire passer un courant d'eun dans l'artère. Presque aussitot apparaissent alors quatre ou cinq gros troncs qui sortent du hile en rampant sur les premières divisions des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux lymphatiques profonds, avant de sortir du hile, accompagnent les artères et les veines qui cheminent dans les colonnes de Bertin, c'est-à-dire dans les capaces inter-lobaires. Parvenus à la base des pyramides de Malpighi, ils disparaissent, en sorte que leur origine réelle nons est encore inconnue. On peut conjecturer qu'ils prennent naissance dans les glomérules du vein et sur les parois des tubes contournés, et peut-être aussi des tubes droits; mais nous ne possédons aucune donnée qui nous autorise à affirmer que tel est en effet leur point de départ. A leur sortie du hile ils se jettent dans les ganqlions situés sur le pédicule vas-culaire du rein au-dessus de ceux qui repoivent les trones lymphatiques partis des ovaires (3).

Les vaisseaux lymphatiques superficiels, dont l'existence m'avait longtemps paru problématique, est pour moi, aujourd'hui, incontestable. J'ai enfin réussi, après de longues recherches infructueuses, à les injecter et à les suivre, depuis leur origine jusqu'à leur extrémité terminale. Mais leur injection est si difficile qu'ou échoue le plus ordinairement; et quand le mercure rehêtre dans leur cavité, quelques rares raumscules seulement se montrent çà et là à la surface du rein. Il est cependant des

<sup>(</sup>i) Pi. XLVI, fig. 4.

<sup>(3)</sup> Pl. XLVI, fig. 5

<sup>(3)</sup> Pl. XLVI, fig. 9.

Mammifère plus favorables à leur étude : tel est le cheval; vient ensuite le chien; chez les autres et chez l'homme, ces vaisseaux ne se laissent injecter en général que partiellement ou se montrent réfractaires à toute recherche de ce genre. Mais, peu importe qu'ils soient plus on moins faciles à mettre en évidence; des qu'on parvient à les voir, ne fût-ce que sur quelques points très limités, on reconnaît qu'ils offrent une disposition identique chez tous. Chez tous, eu effet, ils se distinguent en vaisseaux divergents et vaisseaux convergents; et chez tous, on remarque qu'ils sont notablement moins volumineux que les profonds; chez tous aussi ils naissent par un réseau à ramuscules très déliés, à mailles assez larges, et sous-jacent à la tunique fibreuse du rein. Les premiers, ou vaisseaux divergents, partent de ce réseau pour se porter vers la circonférence de l'organe, et s'engagent aussitôt dans sa capsule adipeuse. Après un trajet d'une étendue variable, ils se réfléchissent, puis se dirigent vers le hile du rein. Ceux qui partent des extrémités du viscère le contournent en continuant à cheminer dans son enveloppe adipeuse. Parvenus au niveau de son pédicule vasculaire, ils se jettent dans les troncs lymphatiques profonds, ou accompagnent ceux-ci pour se rendre dans les mêmes ganglions. Les seconds, ou convergents, s'étendent de leur point de départ vers le hile, et s'abouchent alors dans les troncs profonds.

La description qui précède résume très fidèlement tous les détails relatifs à l'origine, au trajet et à la terminaison de ces vaisseaux superficiels chez l'homme et chez le chien. Elle s'applique très bien aussi au cheval; mais, chez ce mammifère, les vaisseaux lymphatiques convergents viennent se terminer dans un petit groupe de ganglions qui leur est particulièrement réservé. Parmi ces renflements, les uns, très profonds, répondent à la partie inférieure ou viscérale du hile. Les autres, très superficiels et très apparents, se voient sur la face supérieure ou pariétale; ils reposent sur les divisions de l'artère rénale; on en compte le plus habituellement trois. Quelques vaisseaux convergents vont s'ouvrir aussi dans les troncs lymphatiques profonds au niveau de leur point d'émergence (1).

#### C. Vaisseaux lymphatiques des uretères.

J'ai recherché ces vaisseaux sur les uretères de l'homme et d'un grand nombre de Mammifères. Jusqu'à présent, je n'ai réussi à les injecter que chez le cheval. Le conduit excréteur des reins, chez cet animal, est particulièrement remarquable par l'épaisseur de ses parois; et cette épaisseur, il l'emprunte surtout à sa tunique musculaire; car sa tunique muqueuse est assez mince : de là l'énergique contractilité de ce conduit ; deux heures après la mort, on le voit se contracter encore sans autre excitant que le contact de l'air atmosphérique. Lorsque je plongeais dans sa tunique musculaire la pointe du tube à injection, il entrait aussitôt en contraction et se dérobait à toute piqure, en sorte que pour procéder à mes recherches, j'ai dû attendre d'abord que sa contractilité fût complètement éteinte, ce qui n'a lieu qu'après un laps de trois à quatre heures. Ses contractions sont intermittentes, rythmiques et comparables à celles du tube intestinal, mais d'une durée beaucoup plus longue.

Les vaisseaux lymphatiques de l'uretère, chez le cheval, naisseut exclusivement de sa tunique musculaire. Lorsqu'on pique sa surface interne ou muqueuse, on n'obtient aucun résultat. Mais, dès que la pointe du tube pénètre dans sa couche superficielle, le mercure se répand dans de fins ramuscules qui s'anastomosent, et qui forment sur son contour un réseau bien manifeste, à mailles irrégulières. Ce réseau s'étend sur toute la longueur du conduit, en conservant les mêmes caractères. Il se laisse très facilement injecter sur le bassinet. Les troncules qui en partent se terminent dans les ganglions échelonnés sur le côté interne des uretères. Ceux qui naissent du bassinet se rendent dans un très petit ganglion situé sur sa face supérieure ou pariétale. Quelques autres, émanés aussi du bassinet, vont se perdre dans un ganglion plus gros et plus élevé appartenant au groupe des ganglions du hile du rein (2).

Si ces vaisseaux, dans les autres Mammifères et chez l'homme, opposent plus de résistance à nos procédés d'investigation, il serait peu rationnel d'en conclure qu'ils font défaut. L'identité de structure nous autorise à penser que les difficultés plus grandes de leur étude sont la seule cause de notre iusuccès, et que leur absence est plus apparente que réelle.

#### D. Vaisseaux lymphatiques de la vessie.

La vessie, comme l'uretère, possède des vaisseaux lymphatiques; et ces vaisseaux ont aussi pour origine sa tunique musculaire. Leur injection s'entoure également de très grandes difficultés, en sorte qu'elle donne bien rarement des résultats satisfaisants. J'ai pu constater cependant leur existence de la manière la plus nette chez le chien d'abord, ensuite chez le lapin, puis chez l'homme. Ils naissent de la tunique musculaire par des radicules qui forment sous la tunique péritonéale un réseau dépassant à peine les limites du point piqué; souvent même il ne se montre pas : c'est un trone qui apparaît et qui se remplit sur toute sa longueur.

Chez le chien et le lapin, auxquels le péritoine fournit à la vessie une enveloppe complète, les tronès cheminent de son sommet vers son col. Arrivés au niveau de l'orifice interne de l'uréthre, ils se recourbent à droite et à gauche, puis se dirigent de dedans au debors, et viennent se terminer dans les ganglions situés au-dessous des vaisseaux iliaques externes, à l'union de la paroi antérieure avec les parois latérales de l'excavation du bassin (1).

Chez une petite fille d'un mois, j'ai pu observer ces vaisseaux dans les conditions suivantes. Me proposant de les injecter sur l'utérus, je venais d'enlever les deux pubis et les deux branches ischio-publennes, afin d'attiere la vessée en avant et de découvrir plus complétement la matrice. J'avais alors, sous la pointe de mon tube, la face postérieure du réservoir urinaire bien étalée. Je la piquais sans espoir de succès, ayant toujours échous dans mes tentatives; et, à mon grand étonnement, je vis apparaître un beau réseau, asser large et très manifeste. De ce réseau naissaient deux troncules qui croisaient les artères ombilicales et qui allaient se perdre, l'un à droite, l'autre à gauche, dans les ganginos longeaut le côté inférieur de la veine illaque externe (2). l'ai ensuite plusieurs fois tenté d'injecter ce même réseau sur d'autres enfants du même âge, mais sans résultat. Néanmoins, le fait que je viens de mentionner, rapproché de ceux qui sont relatifs au chien et au lapin, suffit pour démontrer sans conteste l'existence des vaisseaux lymphatiques dans la tunique musculaire de la vessie.

Quant à la tunique muqueuse, mes récentes rechérches me portent à affirmer de nouveau qu'elle est dépourvue de vaisseaux de cet ordre; elle continue, sous ce point de vue, la muqueuse de l'urcètre. Je dois dire cependant qu'on trouve quelques vaisseaux lymphatiques sur la muqueuse qui correspond au trigone vésical. Jai reconnu leur existence chez le porc, chez la brebis et chez le chien. Mais la muqueuse du trigoue vésical, chez ces animaux, paraît être un prolongement de la muqueuse de l'urrèthre; car elle en présente tous les attributs : la pàleur, la minœur, l'adhérence, l'état de tension. Ces quelques vaisseaux, on les remplit en injectant ceux de la muqueuse uréthrale. C'est ainsi que j'ai vu le mercure passer de ces derniers dans les ramuscules analogues de la muqueuse du trigone. Étudiant alors plus attentivement ces ramuscules, je pus constater très bien leur caractère lymphatique; et, en les poursuivant, j'ai vu aussi qu'ils se portent vers l'embouchure des uretères, et qu'ils traversent la tunique musculaire en passant sur le côté externe de ces orifices; ils se dirigent ensuite en haut et en dehors, pour se perdre aussi dans les ganglions sous-jacents à la veine illaque externe.

#### SECTION VI

## VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE

L'appareil génital interne, de même que l'appareil génital externe, comprend une série d'organes qui diffèrent selon le sexe. Nous étudierons d'abord les vaisseaux lymphatiques de l'appareil génital interne chez la femme et chez les Mammifères.

## § 1". — Vaisseaux lymphatiques ne l'appareil génital interne chez la femme et les Mammifères.

A cet appareil se rattachent les organes suivants : d'abord les ovaires, organes producteurs des ovules; puis les trompes de Fallope ou oviductes, tubes conducteurs de l'élément fécondant et de l'ovule fécondé; à ces conduits succèdent l'utérus ou matrice, dans laquelle se développe le produit de la fécondation; et le vagin, organe d'accouplement qui relie l'appareil génita interne à l'appareil génital externe.

## A. Vaisseaux lymphatiques des ovaires.

Les ovaires sont riches en vaisseaux sanguins et plus riches encore en vaisseaux lymphatiques. L'extrème abondance des conduits de la lymphe dans ces organes est un des traits les plus caractéristiques de leur constitution. C'est sur la jument qu'ils arrivent à leur plus haut degré de développement. La vache et la truie la suivent à une assez grande distance ; au troisième rang se placent la plupart des autres quadrupèdes. Nous les étudierons chez la femme et successivement chez les Mammifères,

Chez la femme, comme chez tous les animaux possédant des ovaires, ces vaisseaux naissent des vésicules de de Graaf ou ovisacs, par des ramuscules très nombreux et disposés eu réseau. Aussi longtemps que les vésicules ovariennes restent à l'état embryonnaire, ce réseau ne pent être distingué, même aux plus forts grossissements. Mais dès que les vésicules acquièrent les dimensions d'une grosse lentille on d'un pois, il est possible de l'injecter. On le met très facilement en évidence sur les ovisacs qui font saillie à la surface de l'ovaire et qui sont sur le point de se rompré. Sa disposition diffère un peu selon le volume des vésicules. Sur celles qui ne dépassent pas la grosseur d'un pois, le réseau s'étale uniformément sur toute leur périphérie. Sur celles qui sont plus saillantes et qui approchent de leur maturité, il disparaît au niveau du point qui doit se rompre pour donner passage à l'ovule; à mesure qu'on s'éloigne de ce point, il devient de plus en plus manifeste. Dans les intervalles qui séparent les vésicules, il est représenté par des ramuscules plus gros qui s'anastomosent aussi et qui forment à chacune d'elles un cadre en rapport avec leur diamètre.

Les gros ramuscules compris entre les ovisacs sont le point de départ de troncules qui pénètreut dans la portion bulbeuse de l'ovaire et qui la traversent en convergeant vers son hile ou bord adhérent. Parvenus à cette limite, ils rencontrent un plexus veineux très développé, résultant de l'anastomose de toutes les veines émanées de la glande. Ce plexus accompagne l'artère utéroovarienne en remontant au-devant du psoas. Les veines qui le composent diminueut de nombre et augmeutent peu à peu de volume; vers la partie moyeune de leur trajet elles ne sont plus représentées que par un tronc, lequel vient se terminer, à gauche daus la veine rénale, et à droite dans la veine cave inférieure. Les troncules lymphatiques eu sortant de l'ovaire entourent le plexus veineux du hile et constituent autour de celui-ci un plexus lymphatique à mailles très serrées, qui le voile complètement sur tous les points (1).

Du plexus ovarien maissent cinq troncs qui passent sous le ligament externe de la glande, en recouvrant le plexus veineux correspondant et qui prennent aussitôt une direction ascendante. En s'étalant sur le plexus pampiniforme ils le masquent presque entièrement. Plus haut, ils répondent aux veines utéro-ovariennes et les accompagnent jusqu'à leur embouchure. Ceux du côté gauche se jettent dans un petit groupe de ganglions situés sur le pédicule vasculaire du rein. Ceux du côté droit se perdent dans un autre groupe moins élevé, situé sur le tronc de la veine cave. Le plexus lymphatique ovarien et les troncs qui en parteut se laissent très facilement injecter, non seulement chez la femme adulte, mais sur les petites filles à la naissance et même sur les fœtus de huit à neuf mois. Dans cette première période de la vie intra-utérine, le bord adhérent de la glande revêt l'aspect d'une gouttière. En piquant les bords de la gouttière on voit à l'instant même les troncs lymphatiques se remplir et le mercure remonter jusqu'aux ganglions. Si l'observation ne nous enseignait pas qu'ils prennent naissance dans la couche ovigène, ce fait à lui seul suffirait pour l'attester, puisque le bulbe de l'ovaire n'existe pas encore ou commence à peine à se

Sur les corps janues, qui représentent des ovisacs hypertrophiés, on observe un très beau réseau lymphatique facile à mettre en évidence. Ce réseau a son siège dans la tunique externe de la vésicule. Il ne suit nullement les replis de la tunique interne, mais s'étale d'une manière uniforme en s'anastomosant de tous côtés avec celui des vésicules voisines.

Chez les Mammifères, la disposition des vaisseaux lymphatiques de l'ovaire ne diffère pas de celle qu'on observe chez la femme. Elle est seulement plus facile à reconnaître chez les grands quadrupèdes, et moins évideute chez les animaux de petite taille. Mais, chez tous, ils offrent la même origine; chez tous, ils forment sur le hile de l'organe un riche plexus superposé au plexus veineux; chez tous, ils accompagnent jusqu'à leur extrémité terminale les veines qui partent de ce plexus.

Pour cette étude, l'ovaire de la jumeut est particulièrement intéressant. Son volume égale huit à dix fois celui de l'ovaire chez la vache et chez la truie. Ses vésicules ovariennes atteignent souvent le diamètre d'une noix, et parfois celui d'une petite orange. A côté de ces gros ovisacs s'en trouvent une foule d'autres de toutes dimensions, recouverts chacun d'un beau réseau. Tous ces réseaux se continuant entre cux, forment, sur la périphérie de l'organe, uue enveloppe qui comprend dans sa trame les ramuscules artériels et veineux les plus superficiels. Celle-ci devient le point de départ d'un très grand nombre de rameaux, de branches et de troncs qu'ou voit converger du bord concave de la glaude vers son bord convexe. Chez la jument, en effet, l'ovaire ne se présente pas sous la forme d'un ovoide, comme chez la femme, ou sous l'aspect d'une grappe, comme chez la vache et la truie. Il revêt la configuration d'un croissant dont le bord concave serait très court, et le bord convexe considérablement plus long. Tous les troncs naissent dans le voisinage du bord coucave par des troncules, d'abord assez déliés,

uais qui grossissent rapidement par l'adjonction d'autres troncules de moins en moins nombreux et de plus en plus volumineux, en sorte qu'à leur arrivée sur le bord correxe, la plupart des troncs atteignent déjà le calibre d'une plume à écrire. S'amastomosent alors, non seulement entre eux, mais avec d'autres troncs plus profonds; de là un pleux enlaquet te masquant le plexus veineux du hile, et analogue à celui que nous avous observé chez la femme, dont il ne differe que par ses proportions relativement monumentales. Ce plexus se prolonge de l'ovaire vers les ganglions, en formant une véritable gaine au plexus veineux qu'il accompagen jesuré àsa terminaison (f).

Chez la vache et la truie, l'ovaire présente à peu près le même volume. Son aspect rappelle celui d'une grappe. Les vésicules qui composent cette gruppe sont de dimensions très variables. Les superficielles, plus développées, varient de la grosseur d'um pois à celle d'une noisette. On injecte assez faitement le réseau l'umphatique qui les recouvre et les troncules qui cheminent dans leurs intervalles. Les troncs provenant de la superficie et des parties plus profondes de l'organe se dirigent aussi vers le plexus veineux sons-ovarique pour l'entouer de leurs anastomoses, puis se prolongent sur le trujet des veines ovariennes et se terminent dans les panglions situés autour de leur emboculvure (2).

Chez les Mammifères dont les ovaires sont moins volumineux que chez la femme, ces organes reprennent la configuration d'un ovolée; les vésicules ne font plus suille à leur surface : elles restent pour la plupart à l'état embryonnaire et plus on moins microscopique. Le réseau qui les recouvre ne se laisse plus injecter. Mais le plevus sous-ovarique est encore très manifests. Les troncs auxquels il donne naissance se comportent un peu différemment, selon l'animal chez lequel on les étudie. Dans la brebis ils offrent la même disposition et la même direction que chez la vache et la truie. Chez la chienne, les ovaires étant situés audessous des reins, les troncs qui en partent se dirigent en dedans en s'espaçant un peu et formant une sorte de bouquet très court.

Chez la lapine ils se dirigent d'abord en dedans. Arrivés sur le plan médian, ils rencontrent deux gros tronos collecteurs provenant des membres postérieurs et du bassin. Ces trones collecteurs se portent directement en avant et se jettent dans l'origine du canal thoracique, sans avoir rencontrés aucun gauglion dans leur trajet. Les vaisseaux lymphatiques des ovaries parvenus au niveau de ces trones s'ouvrent dans leur cavité, en s'échelonnant sur leur longueur, à la manière des barbes d'une plume, mais sans affecter une disposition aussi régulière. Il suit de cette continuité que le mercure injecté dans les vaisseaux de l'ovaire arrive presque aussitôt dans le canal thoracique, et que le procédé le plus sûr et le plus expédiit pour mettre celui-ci en évidence est de remplir d'abord les trones ovariques. Par leur partie terminale, œux-ci se placent au-devant de la veine cave inférieure, qui est elle-même antérieure à l'aorte, en sorte que, pour découvrir le trone veineux, il faut déplacer d'abord les trones lymphatiques; et pour voir l'aorte il fant non seulement dévier le trone veineux, mais écarter les deux muscles posos (3).

Les corps jaunes chez les Mammifères se rencontrent fréquemment. Je les ai vus particulièrement sur la vache, où ils offrent un volume presque égal à celui de l'ovaire. On peut observer alors dans ses moindres détails le réseau qui s'étend de leur sommet ombiliqué vers leur base. De ce réseau le mercure passe dans celui des vésicules voisines, puis de celles-ci dans le plexus sous-ovarique (4).

B. Vaisseaux lymphatiques des oviductes.

Chez la femme, une ligne de démarcation bien tranchée sépare les oviductes de la matrice. Chez les Mammiferes la transition sopère progressivement. On voit d'abord la matrice se bifurquer; puis ses deux branches s'écartent en prenant une direction plus ou moins sinueuse, et celles-ci ou cornes de l'utérus, après un trajet variable, diminuent de calibre en formant une sorte d'infundibulum. Du sommet de l'entonnoir part un tube cylindrique, très étroit, à parois épaisses, à direction sinueuse : éest à ce conduit que s'applique la dénomination d'ouiducte. Il est relativement assez long et comparable pour son aspect au canal déférent, dont il égale à peine le diamètre. Les radicules lymphatiques d'un couduit si minime sont fort difficiles à injecter. J'ai pu cependant constater leur présence sur sa partie initiale, et reconnaître ainsi que les oviductes ne sont pas dépourrus de cet ordre de vaisseaux. Mais ils différent beaucoup sous ce rapport des cornes utérines.

Chez la femme on en trouve aussi quelques traces sur les trompes de Fallope. Il n'est pas rare, lorsqu'on injecte le réseau du bord supérieur ou de la base de la matrice, de le voir se prolonger sur l'origine des trompes, dans l'éteudue d'un ceutimètre.

<sup>(1)</sup> Pl. XLVII, fig. 3. (2) Pl. XLVII, fig. 1 et 2. (3) Pl. XLVIII, fig. 3. (4) Pl. XLVIII, fig. 4.

Du plexus lymphatique sous-ovarique, on voit sonvent aussi se détacher un prolongement qui suit le ligament externe de l'ovaire en s'étendant jusque sur le pavillon de la trompe, dont il tire évidemment son origine. L'ovidnete dans l'espèce humaine possède donc aussi des canalicules affectés au cours de la lymphe, visibles seulement à ses deux extrémités, mais existant aussi très probablement sur sa partie moyenne.

## C. Vaisseaux lymphatiques de l'utérus.

Ces vaisseaux ont attiré l'attention de toutes les générations d'anatomistes qui se sont succédé depuis deux siècles, et cependant ils sont encore peu connus. La science a pu recueillir sur ce point quelques résultats partiels; mais aucun observateur n'a réussi à en tracer une description exacte et complète. L'incertitude de nos connaissances sur un sujet qui intéresse si vivement l'anatomie et la pathologie, est due en grande partie à une illusion dont tous les auteurs ont été successivement les victimes. Tous, en effet, se sont complu à penser et à répéter que les vaisseaux lymphatiques de l'utérus arrivent à leur plus grand développement pendant la grossesse, et que pour les observer il convient de les étudier sur les utérus gravides. On ne saurait contester, en effet, que les conduits de la lymphe sont notablement plus développés au neuvième mois de la gestation qu'à son début; et cependant, après avoir longtemps pensé comme mes prédécesseurs, je n'hésite plus à déclarer aujourd'hui que les utérus en état de gravidité sont ceux qui se prétent le moins à l'étude de ces vaisseaux. Non seulement ils ue méritent pas la préférence, mais ils sont absolument impropres à leur étude. Pourquoi? parce que dans l'état de gravidité les parois de l'organe gestateur subissent une sorte de ramollissement physiologique; les vaisseaux lymphatiques participent à ce ramollissement; et leurs parois se rompent alors sous les plus faibles pressious, en sorte qu'il devient impossible de les suivre et de se livrer sur de tels utérus à des études d'ensemble. Comme les anatomistes qui s'étaient engagés dans cette voie sans issue, je les ai cherchés sur des femmes mortes à la suite de l'accouchement, et comme eux aussi j'ai vainement tenté de les injecter. Désespérant de réussir chez la femme, j'ai fait appel à l'anatomie comparée, en poursuivant mes études sur des matrices de vache, de truie, de brebis, de lapine qui contenaient des fœtus plus ou moins avancés dans leur développement; même insuccès. Un jour, pendant que j'enlevais à l'abattoir des matrices de brebis, on m'en apporta une qui venait d'être détachée, et qui reufermait un fœtus presque à terme. La corne utérine qui la renfermait offrait une longueur de 25 centimètres, et un diamètre de 12 centimètres. Elles étaient dans un état d'intégrité parfaite. Revenu dans mon laboratoire, je me hâte de l'injecter, pensant réussir enfin dans des conditions si favorables en apparence : j'échouai encore, j'échouai complètement; tous mes vaisseaux se déchiraient presque à leur point de départ; il ne me fut pas possible d'obtenir le moindre réseau et de suivre un seul tronc. Éclairé enfin par tant d'insuccès, je renonçai définitivement aux utérus gravides. J'obtins alors des résultats aussi satisfaisants que je pouvais l'espérer, et je ne tardai pas à réunir les données nécessaires pour reprendre sur une base meilleure toute l'histoire des vaisseaux lymphatiques de la matrice. Ces vaisseaux présentent dans leur nombre, leur volume, leur arrangement réciproque et leur terminaison de très grandes différences selon l'organisme dans lequel on les considère. Je les étudierai d'abord chez la femme.

## 1º Vaisseaux lymphatiques de l'utérus chez la femme.

Chez la femme, pour prendre connaissance de ces vaisseaux, il ne suffit pas de renoncer aux utérus gravides; il faut renoncer aussi à les chercher sur des utérus parvenus à leur complet développement. Dans l'âge adulte, la matrice est rarement saine. Les veines qui en dépendent sont si développées et si multipliées, que la pointe du tube s'égare presque toujours dans leur cavité. Les vaisseaux lymphatiques sont peu résistants, et leurs parois se déchirent en général sous la pression du mercure. L'utérus, dans les premiers mois ou les premières années qui suivent la naissance, se présente dans des conditions bien différentes. Il n'a rien perdu de son intégrité; il est exempt de toute adhérence; le tissu cellulaire qui l'entoure n'est pas encore envahi par le système adipeux; le péritoine, qui le recouvre, est transparent. Aussi, lorsqu'on injecte les conduits de la lymphe, voit-on ceux-ci sur toute l'étendue de leur trajet; sans préparation aucune, on les suit depuis leur origine jusqu'aux ganglions. Ajoutons que la mort frappe à coups redoublés sur les enfauts de cet âge, et que l'anatomiste trouve sous sa main, en grande abondance, les sujets qui lui sont les plus utiles pour ses études. Les petites filles mortes daus la période qui s'écoule depuis la naissance jusqu'à la puberté sont donc infiniment préférables, sous tous les points de vue, à la femme adulte, et surtout à celle qui a été mère une ou plusieurs fois.

Les vaisseaux lymphatiques de l'utérus ont une double origine : la plupart naissent de sa tunique musculaire; quelques-uns partent de sa tunique muqueuse.

Les vaisseaux qui prennent naissance dans la tunique musculaire sont incomparablement les plus nombreux. Ils forment, dans l'épaisseur de celle-ei, un réseau si riche qu'en plongeant au hasard la pointe du tube dans son épaisseur, on voit presque anssitôt apparaître à la surface de l'organe un ou plusieurs troucs qui se remplissent de mercure jusqu'à leur terminaison. La tunique musculaire de l'utérus, sous ce rapport, offre une parfaite analogie avec celle de l'osophage, de l'estomac, des intestins et de tous les autres muscles à fibres lisses. Les troncules nés des divers points de cette tunique communiquent entre eux dans leur trajet, et s'anastomosent aussi, en sorte que l'organe de la gestation est recouvert sur tonte sa périphérie d'un réseau constitué par ces troncules et par les ramuscules plus déliés provenant des couches musculaires superficielles.

Du réseau périphérique de l'utérus émanent des troncs qu'on peut distinguer en supérieurs et inférieurs, et qui différent à la fois par leur origine, par leur trajet, par leur terminaison. Les trones supérieurs naisseut du corps de l'organe, se portent eu dehors et se terminent dans les ganglions sous-jacents à l'artère iliaque externe. Les inférieurs naissent du col. se dirigent en arrière, et se jettent dans les ganglions situés entre le rectum et l'artère iliaque interne. Parmi les premiers ou supérieurs, il en est un qui mérite une mention spéciale; il tire son origine des angles latéraux du corps utérin, s'engage dans l'ailerou de la trompe de Fallope, passe au-dessous du plexus lymphatique sous-ovarique, avec lequel il communique, et accompagne ensuite les vaisseaux qui partent de ce plexus, pour se rendre dans les mêmes ganglions que ceux-ci. Les troncs qui prennent naissance an-dessous du précédent, rampent d'abord sur les deux faces du corps, puis entre les denx lames des ligaments larges, et vont sé perdre dans les ganglions situés au-dessous de l'origine de l'artère iliaque externe. Ces ganglions, de volume variable et au nombre de trois, occupeut l'angle de bifurcation des iliaques primitives; leur existence est constante. Plus bas, et sur le même plan, on observe encore un ou deux autres troncs; ils proviennent de l'isthme de l'utérus, et se dirigent aussi en dehors; mais ils se jettent dans un gauglion plus antérieur, sous-jacent à la partie moyenne de l'artère iliaque externe. Les troncs supérieurs, au nombre de cinq à six le plus habituellement, ont donc pour attribut commun de cheminer dans les ligaments larges, et de se terminer dans les ganglions latéraux de l'excavation du bassin (1).

Les troncs inférieurs, émanés du col de l'utérus, n'ont aucune connexion avec les ligaments larges. Ils répondent, à leur point de départ, il est vrai, à ces ligaments; mais ils passent au-dessous, pour s'engager dans l'épaisseur des ligaments utéro-sacrés, en se portant presque directement en arrière. Arrivés sur les côtés du rectum, ils s'écarteut et se terminent dans les ganglions qu'ou voit au-devant du sacrum, entre l'intestin et l'artère iliaque interne. A ceux-ci, au nombre de quatre ou ciug, vient s'ajouter un troncule transversal, provenant de la partie musculaire du museau de tauche, lequel, après un très court trajet, se jette dans un ganglion situé au miveau de l'union du col et du vagin. Ce ganglion, appartenant à la fois à l'utérus et au vagin, je l'appellerai utéro-vaginal; c'est un des plus petits de l'excavation du bassin; c'est aussi celui qui se trouve le plus rapproché du plancher de cette excavation. Indépendamment du troncule provenant des faisceaux musculaires du col, il reçoit les vaisseaux lymphatiques de la muqueuse utérine et de la muqueuse vaginale.

Telle est la disposition qu'on observe le plus communément. Mais elle est soumise à des variétés assez fréquentes. Je mentionnerai seulement les plus importantes. — 1" variété : J'ai vu quelquefois partir de la base de l'utérus deux troncs qui descendaient, l'un à droite, l'autre à gauche, sur ses parties latérales, et qui veuaient se perdre dans le ganglion utéro-vaginal. Ce sont ces deux troncs très exceptionnels qui m'ont révélé l'existeuce du ganglion précédent; son volume, sur les enfants, ne dépasse pas celui d'une lentille; il était entouré de graisse, et m'aurait certainement échappé si l'injection ne l'avait mis en évidence. — 2º variété : Parmi les vaisseaux nés du col utérin, il n'est pas très rare d'en rencontrer un qui remonte au-dessus du sacrum, et qui se rend dans un ganglion situé au-devant du corps de la cinquième vertèbre lombaire. -- 3º variété : Dans quelques cas, l'un des troncs partis du col passe au-dessus de la veine et de l'artère iliaques primitives, pour se jeter dans un gros ganglion situé en dehors de celle-ci. A ces variétés principales, les auteurs qui m'ont précédé en ajoutent plusieurs autres. Ainsi, on verrait parfois, selon Cruveilhier, un ou plusieurs troncs lymphatiques de l'utérus se porter eu avant, et aller se terminer dans le gros ganglion qu'on aperçoit à l'entrée de l'anneau sous-pubien, au-dessus de l'artère et des veines obturatrices. Cette opinion est une simple vue de l'esprit en opposition formelle avec toutes les dounées de l'observation. D'une autre part, M. Lucas-Championnière, dans sa thèse, en 1870, dit avoir vu sur les côtés de la matrice, dans l'épaisseur des licaments larges, à l'union du col avec le corps, plusieurs petits ganglions, dont l'un repose sur la surface du col (2). M. Fioune. en 1876, dans sa thèse également, déclare qu'il a cherché ces ganglions et qu'il n'a pas réussi à les rencontrer (3). C'est bieu

<sup>(</sup>i) Pl. XLVI, fig. 9 et 10.

<sup>(2)</sup> Lucas-Ghampisunière, Lymphaliques atérins, 1870, p. 13 et 79.

<sup>(3)</sup> Fisupe, Lymphatiques utérins, 1876, p. 18.

vainement aussi que j'ai tenté de les découvrir. En définitive, je conclus de mes études que les vaisseaux lymphatiques. de la tunique musculaire de la matrice se portent, les uns en dehors, les autres en arrière et en haut, et que les ganglions dans lesquels ils se rendent sont tous situés sur les parois latérales et postérieures du petit bassin, à l'exception du ganglion lombaire, qui reçoit le plus élevé de ces troncs, et du ganglion utéro-vaginal, qui reçoit le plus inférieur.

Les vaisseaux lymphatiques de la muqueuse utérine sont restés, pour moi, longtemps problématiques, et le sont encore pour la plupart des anatomistes. Car je ne puis accepter comme présentant un caractère suffisamment scientifique les assertions du docteur Léopold sur les espaces ou vides lymphatiques de cette muqueuse. Elle ne serait à ses yeux qu'une sorte de ganglion étalé en surface ! Ce travail est basé sur des observations microscopiques bien incomplètes et interprétées d'ailleurs d'après les opinions préconçues de l'auteur, qui place l'origine des vaisseaux lymphatiques dans le tissu conjonctif. Les recherches auxquelles je me suis livré sont plus positives; elles m'ont démontré que la muqueuse utérine possède des capillaires affectés au cours de la lymphe et que ces capillaires sont disposés ici comme sur les autres dépendances du système muqueux. On les observe à la fois sur le col et sur le corps. Ceux qui naissent de la muqueuse du col se laissent facilement injecter. Mais nour arriver à ce résultat c'est encore sur les fœtus à terme ou sur les enfants àgés de quelques mois à quelques années qu'il faut les étudier. En piquant superficiellement la muqueuse du museau de tanche, le réseau qui la recouvre se remplit autour de la piqure en s'irradiant. Il se montre alors, tantôt sur un point limité, tantôt sur toute une moitié de la partie saillante du col, quelquetois sur toute sa surface. Je l'ai même vu se prolonger du museau de tanche sur la partie correspondante de la muqueuse vaginale. Pour observer ce réseau sur les parois de la cavité du col, on incise sa paroi antérieure; et, après avoir écarté largement les deux bords de l'incision, on dirige la pointe du tube sur la colonne médiane de sa paroi postérieure. Cette petite opération est délicate; elle ne réussit pas toujours; mais elle réussit souvent. Dans ce dernier cas le réseau se montre instantanément sur toute la longueur du col, en se continuant inférieurement avec celui du museau de tanche (1).

Sur la muqueuse du corps l'existence des vaisseaux lymphatiques est bien autrement difficile à constater. Aussi nous ne possédons sur ce point aucun travail d'une réelle valeur. Après les avoir bien étudiés sur le col, j'ai pu cependant les voir aussi sur le corps, en faisant usage d'un procédé fort simple que le hasard seul m'a révélé. J'avais bien souvent piqué la muqueuse du corps, soit d'abord chez la femme adulte et plus tard sur des enfants et des fœtus, mais toujours sans succès. Un jour, en piquant la muqueuse du col sur un enfant de quelques mois, je vis apparaître à l'instant même le réseau qui la recouvre. Ma satisfaction fut grande en constatant que ce réseau se prolongeait sur les parois de la cavité du corps utérin et remontait jusqu'à l'union de ses deux tiers inférieurs avec son tiers supérieur. Ce résultat m'enseignait le procédé à suivre pour obtenir un succès plus complet. Il consiste, après avoir ineisé la paroi antérieure de la cavité utérine, à maintenir écartés les deux bords de la solution de continuité, jusqu'à ce qu'ils fussent en partie desséchés, en conservant au contraire la muqueuse utérine dans son état d'humidité et d'intégrité à l'aide d'un segment d'éponge trempé dans une solution d'acide arsénieux. Je fermais ainsi toutes les issues par lesquelles s'échappait le mercure. Ce procédé a pour inconvénient de retarder le moment de l'injection, dont les résultats sont d'autant plus satisfaisants qu'elle est moins tardive. Afin de lever cet inconvénient, j'ai eu recours avec avantage à la cautérisation des bords de l'incision, en les touchant légèrement avec un tube de verre chauffé à la flamme d'une lampe à alcool. Ainsi amélioré, ce procédé m'a permis de reconnaître que la cavité utérine est recouverte sur tous les points par un réseau à mailles extrêmement serrées et déliées, s'étendant de sa base vers son col, et de celui-ci vers la muqueuse vaginale. Les troncules partant de ce réseau convergent vers les colonnes des deux arbres de vie de la cavité du col, et traversent ensuite les parois de celle-ci pour se jeter, à droite et à gauche, dans le ganglion utéro-vaginal.

#### 2º Vaisseaux lymphatiques de l'utérus chez les Mammifères.

Ces vaisseaux, chez les Mammifères, sont plus développés encore que chez la femme. Chez eux aussi il importe de distinguer ceux qui viennent de la tunique musculaire et ceux qui partent de la tunique muqueuse. Je dois avouer que sur ces derniers toutes mes recherches sont restées vaines. Je ne doute point cependant de leur existence ; mais je u'ai pu recueillir aucune donnée qui la démontre. La difficulté ou plutôt l'impossibilité qu'on rencontre lorsqu'on tente de les injecter tient aussi à l'extrême mollesse de la muqueuse utérine. Il existe sous ce rapport un étrange contraste entre cette muqueuse et la tuuique musculaire; autant la première se dérobe à toute tentative d'injection, autant la seconde s'y prête merveilleusement; bien injectée, elle semble se convertir en un inextricable lacis de vaisseaux lymphatiques, duquel partent d'innombrables troncules et des troncs très nombreux aussi et plus ou moins volumineux. Ces vaisseaux présentent quelques différences, selon l'animal sur lequel on les étudie. Je les décrirai seulement chez la truie, la vache, la jument, la brebis, la chienne et la lapine.

La truie, par le prodigieux développement du système lymphatique de sa matrice, occupe une place à part dans la classe des Mammifères. Chacune des cornes de l'utérus chez ce quadrupède atteint une longueur moyenne de 1°,80. Ajoutées l'une à l'autre, elles représentent à peu près la moitié de l'étendue totale de l'intestin grêle de l'homme. Leur calibre égale celui du jéjunum. La tunique musculaire de ce long tube flexueux et contourné, est épaisse et formée aussi de denx plans, l'un superficiel longitudinal, l'autre profond et circulaire. Dans l'épaisseur du plan longitudinal les radicules qui en naissent sont de la plus extrême ténuité et multipliées à l'infini : elles se disposent en réseau dont les mailles très étroites et superposées s'allongent toutes dans le sens de la longueur. Dans le plan circulaire ces radicules sont moins déliées; les mailles sont plus larges et allongées dans le sens transversal, en sorte qu'elles croisent les précédentes. De ce réseau profond partent des troncules. Ceux-ci, à leur origine, suivent tantôt une direction longitudinale, tantôt une direction circulaire, et le plus souvent une direction oblique; ils couvergent et donnent naissance à des troncs qui cheminent du bord libre vers le bord adhérent des cornes utérines. On les voit alors s'engager entre les deux lames du repli péritonéal qui les rattache au bassin, repli assez long et très large s'étendant du vagin et de la partie indivise de la matrice vers l'ovaire. Dans ce repli se trouvent les vaisseaux sauguins, représentés par une artère relativement grêle et par une grosse veine demi-circulaire regardant la corne correspondante par sa convexité. Les troncs lymphatiques et les veines nés de cette corne convergent de toutes parts vers l'arcade veineuse, les veines pour s'ouvrir dans sa cavité, les lymphatiques pour la croiser. Parmi ces troncs les uns passent au-dessus, les autres au-dessous; ils forment ainsi deux plans qui recouvrent presque entièrement l'arcade, bien que celle-ci soit assez longue; mais les troncs qui la croisent sout si nombreux et si rapprochés qu'ils arrivent souvent à se toucher; en outre, au niveau de cette arcade ils s'anastomosent fréquemment: Parveuus au-delà de celle-ci, ils continuent à se rapprocher de plus en plus et finissent par constituer un large faisceau qui se juxtapose au faisceau des troncs ovariques. Lorsqu'ils sont tous injectés, ainsi que les veines, ils forment par leur ensemble l'une des plus belles préparations de vaisseaux lymphatiques que l'art anatomique puisse réaliser (1).

Chez la vache et la jument, les cornes utérines sont beaucoup moins longues; leur étendue ne dépasse pas 25 à 30 centimètres; leur calibre est un peu plus considérable. Les deux plans de la tunique musculaire se distinguent aussi par l'extrême abondance des ramuscules lymphatiques qui en dépendent, lesquels se disposent également en réseau à mailles longitudinales dans le plan superficiel, et en réseau à mailles circulaires dans le plan profond. Mais les troncs volumineux qui émauent de ces deux plans sont incomparablement moins nombreux; en s'anastomosant au-dessous de leur point d'émergence, ils forment un plexus qui reste sur toute son étendue assez rapproché du bord adhérent des cornes utérines. De ce plexus part un petit nombre de troncs plus gros, qui vont se joindre aussi aux vaisseaux lymphatiques de l'ovaire (2).

Sur le museau de tanche, chez la vache et la jument, mais surtout chez la vache, l'injection démontre l'existence d'un réseau qui se prolonge en avant sur les parois du vagin. Ce réseau se compose de capillaires lymphatiques si déliés qu'on ne les distingue qu'à l'aide d'une loupe, et tellement abondants qu'ils se superposeut en s'entre-croisant dans tous les sens. La muqueuse qu'il recouvre contraste par sa résistance et sa dureté avec la muqueuse si molle des cornes utérines.

Chez la brebis, les vaisseaux lymphatiques de l'utérus ne diffèrent de ceux qu'on observe dans les animaux précédents que par leur importance beaucoup moindre en rapport avec les proportions de son appareil génital interne (3).

Dans les lapines, les cornes utérines sont courtes. Les ramuscules lymphatiques qui en partent formeut un réseau moins riche que chez les autres Mammifères. Les troncs résultant de leur réunion sont moins nombreux aussi et très grêles.

Les cornes utérines de la chienne se distinguent au contraire par leur longueur très considérable; elles remontent jusqu'aux ovaires, qui conservent pendant toute la durée de la vie leur situation primitive ou sous-rénale. Arrivées au niveau de ces organes, elles ne se rétrécissent pas comme dans les autres quadrupèdes pour former les trompes, lesquelles dans ces carnassiers font défaut ; elles embrassent les ovaires et les entourent complètement, de telle sorte qu'ils se trouvent contenus dans leur extrémité terminale. De leurs parois émanent de nombreux capillaires lymphatiques qui s'anastomosent au-dessous de l'enveloppe séreuse et qui donnent naissance à une foule de troncules très faciles à injecter.

<sup>(</sup>i) Pl. XLVII, fig. t. (?) Pl. XLVII, fig. 2.

<sup>(3)</sup> Pt. XLVIII, 6g. 2.

## D. Vaisseaux lymphatiques du vagin.

Les parois du vagin se composent de deux tuniques, qui l'une et l'autre possèdent des vaisseaux lymphatiques. Mais ces vaisseaux par leur développement ne peuvent étre comparés ni à ceux de l'utérus, ni à ceux des organes génitaux externes.

Chrz la femme, la tunique muquense de ce conduit est recouverte sur toute son étendue par un réseau qui diffère selon qu'on l'examine dans l'âge adulté ou chez les enfants. Dis que les organes génitaux ont atteint leur complète évolution, il est difficile, à mettre en évidence; le plus souvent même on ne réussit pas à l'injecter. Mais sur un enfant de quelques miois on constate sans en couvrir un ou plusieurs. Les troncs qui naissent de ceréseau sont les uns descendants, les autres ascendants. Les premiers sans en couvrir un ou plusieurs. Les troncs qui naissent de ceréseau sont les uns descendants, les autres ascendants. Les premiers partent de son tiers inférieur et vont se mêler aux ramuscules des organes gésitaux externes pour se rendre avec ceux-ci aux partent de son tiers inférieur et vont se mêler aux ramuscules des organes gésitaux externes pour se rendre avec ceux-ci aux ganglions inginiaux. Les seconds, émaiés des deux tiers supérieurs du conduit, se dirigent en déhors, traversent tunique meuclaire, rampent ensuite sur les parties latérales de celle-ci et se terminent dans le gauglion utéro-vaginal, qui leur est commun culaire, rampent ensuite sur les parties latérales de celle-ci et se terminent dans le gauglion utéro-vaginal, qui leur est commun euclaire, rampent alors les tronces partis de la muqueus vaginale. Quant à ceux qui prénnent naissance dans la tunique musculaire, il ne m'a pas été possible jusqu'à présent de les injecter. Mais je les ai vus chez les grands Mammifères; très probablement ils existent aussi chez la femme.

C'est sur la vache, la jument ét la truie que je les ai observés. Ils sont volumiueux et bien manifestes sur ces trois quadrupèdes. On les remplit en piquaut superficiellement la tunique musculaire. Ceux qui provienneut de la tunique vaginale sont beancoup plus gréles; ils vont se réunir aux précédents.

## § 2. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE CHEZ L'HOMME ET LES MANMIFÈRES.

L'appareil génital interne dans le sexe mâle comprend : 1º les testicules, qui au début de leur développement sont contenus dans l'abdomen, comme les ovaires; 2º les canaux déférents ou spermiductes; 3º les vésicules séminales; 4º la prostate.

Les vaisseaux lymphatiques de ces divers organes ont été beaucoup mieux étudiés que ceux de l'appareil génital interne de l'autre sexe. Ils sont aussi mieux connus, C'est pourquoi je m'étendrai un peu moins longuement sur leur description.

## A. Vaisseaux lymphatiques du testicule.

Le testicule n'est pas moins remarquable que l'ovaire par l'abondance des vaisseaux lymphatiques qu'il possède. Ces vaisseaux nissent des tubes séminifières comme œux de l'ovaire par l'abondance des vaisseaux les capilleules propres à chacan de ces tubes s'austomosent sur leur contour et forment ains in ur sesan qui les enlace sur tout le longemer de leur trajet. Les espaces ou sinus lymphatique mentionnés en Allemague par quelques auteurs sont le produit des illusions auxquelles s'expose insvitablement tout observateur qui n'étudie le système lymphatique qu'à l'aide des joupes et des verres grossissants. Sur une foute d'autres organes, les mêmes auteurs ont cru voir les mêmes sinus, et contiumeront de les voir aussi longtemps qu'ils persisterout dans l'emploi exclusif de procédés aussi insuffisants. Dans toutes les parties de l'organisme qui se prêtent aux injections mercurielles et sur lesquelles celles-ci l'y mettent en pleime évidence, on constate qu'il prend naissance par des réseaux composés de capillicules plus ou moins déliés. On m'objecterait vainement que les couduits seprentaiques sont bien minimes pour se prêter à un semblable mode d'origine; car je répondrais : Voyez les fibres musculaires striées, elles sont bien autrement minimes; voyez les fibres musculaires lisses, elles le sont encore bien davautage; et cependant les premières sur le diaphragme, sur l'œsphage et sur cour, les secondes sur le tube intestinal et sur les connes de l'utéres sont le point de départ de capillaires semblables. La présence d'un réseau sur les conduits séminifères, naissant de cœux-ci et les engainant, est donc un fait qui rentre dans la loi générale. Mais pour reconnaitre l'existence et l'importance de cette loi, il faut prédablement renoncer aux coupes et au dureissement qui out égaré tant d'auteurs, et faire usage soit de sinjections, soit des réactifs qui la démontrent.

Les réseaux qui engainent les tubes séminifères s'unissent entre eux, et de la réunion de tous les réseaux du même lobe résulte un réseau à ramuscules moins grèles qui recouvrent ceux-ei. Ces derniers échangeut à leur tour de nombreuses anastomossa, en sorte que les conduits de la lymphe vus dans leur ensemble représentent dans chaque testicule une trame réticulée, creusée de vacuoles qu'i logent les toubes séminifères. Dans ces organes comme dans tous les antres, il n'y a ni espaces ni sinus limités par un simple endothélium, mais des cavites lymphatiques à parolès propres, sans structure et sans conche endothéliud à leur origine. C'est seulement au delà du réseau des capillicules et des lacunes que l'enadothélium commença à se montrer.

La trame réticulée contenant les lobes et les tubes séminifères est le point de départ de troncules qui suivent deux directions très différentes. Les troncules émanés de sa partie centrale convergent vers le corps d'Highmor en suivant les cloisons fibreuses qui en dépendent et traversent ensuite la tunique abaginée. Ceux des lobes périphériques cheminent vers la face interne de cette tunique, en suivant aussi les cloisons qui en partent. Parvenns au-dessous de l'euveloppe fibreuse, ils se comportent différemment; les uns rampent sous sa face interne en se portant vers le bord supérieur du testicule; les autres traversent l'euveloppe et cheminent dans sa couche superficielle en s'anastomosant de toutes parts, et eu constituant un riche réson dont les principant, tronces es diricent vers le même bord (f).

L'épididyme, constituté par les cônes efférents et par l'origine très contournée du canal déférent, c'est-à-dire par des conduits séminitéres aussi, donne également naissance à un grand nombre de vaiséeaux lymphatiques. Leurs premières radicules, nées dans l'épaisseur de ces conduits, s'anastomosent dans leur trêst et recouvrent la périphérie de l'épidique d'un réseau à mailles très serrées qui l'enveloppe dans sa totalité. De ce réseau naissent des troncules nombreux; ceux-ci se jettent après un court trajet dans les troncs émanés du testicule. Ainsi renforcés, les troncs testiculaires s'accolent au faisceun antérieur des vénées pérmatiques. Ils sont assez nombreux pour le recouvrir presque entièrement en l'accompagnant jusqu'à sa terminaison. Ceux d'oté gauche, un peu plus longs, se perdent dans les ganglions situés au-devant et au-dessous de la veine rénale correspondante; ceux du côté droit se terminent dans les ganglions situés au-devant de la veine cave ascendante autour de l'embouchure de la veine spermatique du même-côté. Tous ces troncs sont abondamment pour us de valvules, en sorte qu'ils ne participent pas la dilitation si fréquente des veines sous-jacentes.

Considérés chez les Mammifères, les vaisseaux lymphatiques du testicule ne sont pas moins développés que chez l'homme. Ils out été très bien décrits par Panizza en 1830, chez le chien, la loutre et le taureau (3). Le lecteur pourra consulter avec fruit son ouvrage et les admirables planches qui lui sont annexées. Ji cir ur devoir les injucéer copendant sur le chien et le taureau, et j'ai pu ainsi vérifier l'exactitude de ces descriptions. Je les ai vus aussi sur le cheval, chez lequel ils sont non moins remarquables par leur nombre que par leur calibre. Je les ai étudiés également chez le bélier, dont le testicule est relativement si volumineux. Leur disposition est la même que dans les autres Mammifères (3).

## B. Vaisseaux lymphatiques du canal déférent:

Nous avons vu que sur l'oviducte, chez la femme, on peut constater la présence des conduits de la lymphe à ses deux extrémités, et que sa partie moyenne en possède très probablement. Cette conclusion s'applique aussi au spermiducte. L'épiddyme, en effet, est essentiellement constitué par le partie initiale du canal déférent; celle-ci est d'un calibre relativement très petit; mais sa longueur est beaucoup plus considérable, puisque déroudée elle mesure 6 mètres, tandis que l'étendue du canal atteint à peine 48 centimètres. Elle égale quatorze fois euviron celle du conduit qui lui fait suite. Si les vaisseaux émanés de cette partie initiale offreut une plus grande ténuité, ils soint donc infiniment plus multipliés; et, regagnant du côté du nombre ce qu'ils perdent du côté du cellibre, ils deviennent ainsi beaucoup plus apparents. Sur l'extrémité terminale ou renflée du spermiducte, ils ne sont pas moins manifestes; ils l'entourent d'un plexus à larges mailles qui se prolonge d'êts partie dialée et aplatie jusque sur la partie arroudie du canal. En explorant celle-ci j'ai pu aussi en voir partir cè et là quedques fins ramuscules. Mes recherches m'autorisent donc à considérer le canal déférent comme pourvu de cet ordre de capillaires sur toute sa longueur, mais aboudants et bieu évidents à ses deux extrémités, infiniment plus rares et plus ténus sur sa portion moyeume. Ils out pour origine la tunique musculaire, car c'est eu piquant cette tunique qu'on les voit se rempiri de mercuer. J'ai souvent incisé longitudiualement le canal pour explorer aussi la tunique muqueuse; je n'ai obtenu que des résultats négatifs.

Le caual déférent chez les grands quadrupèdes ne surpasse pas en diamètre celui de l'homme; quelquefois même il paraît

<sup>(1)</sup> Pl. XLVIII, fig. 4.
(3) Panizzs, Observazioni antropo-zoolomico-feiologieche, 1830, pl. 1, II, VI et VII.
(3) Pl. XLVIII, fig. 5.

plus petit chez le taureau, le cheval et le bélier que dans l'espèce humaine ; les grands quadrupèdes par conséquent n'offrent ancun avantage particulier pour l'étude de ces vaisseaux, qui affectent chez eux aussi la disposition précédemment exposée.

## C. Vaisseaux lymphatiques des vésicules séminales et de la prostate.

Les vaisseaux lymphatiques des vésicules séminales sont connus depuis longtemps. Chacune de ces vésicules est formée d'un conduit principal duquel partent en dedans et en dehors des diverticules plus ou moins longs, au nombre de cinq à sept en général. La longueur du conduit principal, de même que celle des conduits secondaires échelonnés sur son trajet, est très variable. Tous ces conduits se contourneut en se repliant de la périphérie vers le ceutre et constituent ainsi un corps piriforme dont le sommet dirigé en avaut se continue avec le couduit éjaculateur du même côté. Il suit de ce mode de constitution que les vésicules séminales sont surmontées de saillies et creusées de sillons qui leur donnent uu aspect irrégulièrement et faiblement mamelonné. Les vaisseaux lymphatiques qui en dépendent tirent leur origine des tubes contournés qui les composent, s'anastomosent autour de ceux-ci et donneut naissance à des troncules qui serpentent dans les sillons ou espaces inter-tubulaires; ces derniers s'unissent à leur tour; de là des mailles plus ou moins grandes qui encadrent toutes les parties saillantes et qui reçoivent les ramuscules dont elles sont recouvertes. Lorsque, après avoir injecté ces vaisseaux sur l'une des vésicules, on les considère dans leur ensemble, ils se présentent alors sous la figure d'un riche plexus. De celui-ci partent les troncs principaux ou collecteurs, qui se dirigent de la base des vésicules vers leur sommet; ils se réduisent alors à trois ou quatre qui s'infléchissent d'avant en arrière pour longer ensuite leur bord interne et leur bord externe. Ceux qui rampeut sur le bord interne, ordinai-🧎 🏃 rement au nombre de deux, cheminent entre la vésicule et la partie adjacente du canal déférent; ils reçoiveut les ramuscules provenant de ce canal, puis se perdent daus un ganglion situé au-dessus et en arrière des vésicules. Ceux qui suivent le bord externe se terminent dans un autre gauglion plus inférieur, qui répoud aux parties latérales du plaucher du bassin (1).

Les vaisseaux lymphatiques de la prostate, dont j'ai signalé l'existence en 1854, ne sont pas moins aboudants que ceux des vésicules séminales. C'est sur l'homme adulte que je les ai d'abord injectés. Mais pour leur étude les eufants sont préférables. A cet age, en effet, ils sont déjà très développés et les veines le sont beaucoup moins. En dirigeant la pointe du tube sur la face postéro-inférieure ou rectale de la glande, elle pénètre alors moins souvent dans les radicules veineuscs et plus souvent, au contraire, dans les ramuscules lymphatiques. Ceux-ci ont pour point de départ les glandules de la prostate ; ils se portent vers la périphérie du corps glanduleux et plus particulièrement vers sa face rectale, sur laquelle ils s'anastomosent. Du réseau qui la recouvre émanent plusieurs troncs, quatre le plus habituellement, deux pour le côté droit et deux pour le côté gauche. Les deux troncs du même côté ne suivent pas la même direction; le plus antérieur monte presque verticalement, s'applique aux parois latérales de la vessie, puis se termine dans le gangliou situé au-dessous de la partie terminale de l'artère iliaque externe: l'autre, trausversal, se jette dans un ganglion sous-jacent à la partie moyenne de la même artère.

(t) Pl. XLVIII, fig. 4



## TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES EN GÉNÉRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| I. Origiue des vaisseaux lymphatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    |
| Leurs premières radicules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    |
| Leur indépendance du tissu conjonctif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    |
| Parties qui en sont dépourvues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
| 1º Tissu conjonctif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44   |
| 9° Tissu élastique.<br>3° Tissu osseux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   |
| 4º Membranes sáreuses et synoviales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12   |
| 5° Système nerveux. 6° Vaisseaux sanguins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 14 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Parties qui sont pourvues de vaisseaux lymphatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1 Enveloppe entanée. 3 Membranes muqueuses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16   |
| 8º Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21   |
| Glandes à conduits excréteurs. Glandes vasculaires sanguines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91   |
| 4º Muscles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23   |
| Muscles á fibres striées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 28 |
| Muscles & fibres lisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| II. Trajet des valsseaux lymphatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24   |
| 4° Vaisseaux lymphatiques sous-cutanés.  2° Vaisseaux lymphatiques sous-aponévrotiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 8 Vaireanny lymphotignes vicefrany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26   |
| 4 Forms et anstomoses de ces vaissesoux. 5 Leurs connexions avec les ganglions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| III. Valvules de ces vaisseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| IV. Terminaison des vaisseaux tympustoques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20   |
| DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES CONSIDÉRÉS DANS LES DIVERS APPAREILS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| I. Vaisseaux lymphatiques de la peau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29   |
| 1º Vaisseaux lymphatiques de la tête et du cou .  Pavillon de l'orcille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| No. of the contract of the con | 41   |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42   |
| Lévres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40   |
| a - him.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    |
| Contractiveiro. Téguments du cou.  Yaisseurs: lymphatiques des téguments du tronc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    |
| Was a Milliotte die ferma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
| Timmonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    |
| Mamelle. Partie sous-ombilicale du trone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    |
| % Vaisseaux lymphatiques des régions anale et périnéale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| te Vainceur lemphatiques des avenes génitaux externes de l'homme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Seroum. Enreloppe du pénis. Surface du gland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Auguense ureursase.  5 Vaisseaux lymphatiques des organes génitaux externes de la femme.  6 Vaisseaux lymphatiques des téguments du membre supérieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| The state of the s |      |
| Camaliana do oli da Paina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| S' Résumé des procédés à mettre en usage pour constater le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques de la peau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |



| II. Vaisseaux lymphatiques de l'appareir de la digestion                                                                           | 68              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| H. Vaisseaux lymphatiques de l'appareir de la digestion  † Vaisseaux lymphatiques de la bouche  Votte palatine et voils du palais. | 70              |
| Volte relating et volle du palais.                                                                                                 | ' 74            |
| Maqueuss linguals.  2º Vaisseaux lymphatiques du pharynx.                                                                          |                 |
| 20 Valerany lymphatiques du pharvox.                                                                                               |                 |
| 2º Vaisseaux lymphatiques du pharynx.<br>3º Vaisseaux lymphatiques de l'œsophago.                                                  |                 |
| 3º Vaisseaux lymphatiques de l'œsophage.<br>Tunique muqueute.                                                                      |                 |
| Tunique muqueuse. Tunique musculaire                                                                                               |                 |
| Tunique musculaire .  4 Vaisseaux lymphatiques de l'estomac.                                                                       |                 |
| 6 Vaisseaux lymphatiques de l'estomae. Tunique musculaire.                                                                         |                 |
| Tunique musculaire. Tunique maqueuse.                                                                                              | 77              |
| Tunique muqueuss.                                                                                                                  |                 |
| Tunique muqueuse.<br>Vaisseaux lymphatiques de l'estomac chez les vertébrés.                                                       | 79              |
| Vaisseaux lymphatiques de l'estomac chez les vertenres.  5 Vaisseaux lymphatiques de l'intestin grêle.                             |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
| Chyliferes des villosités.<br>Vaisseaux lymphatiques des villosités.                                                               |                 |
| Vaisseaux lymphatiques des villosités.<br>Vaisseaux lymphatiques des plaques de Peyer.                                             |                 |
| Vaisseaux lymphatiques des plaques de Peyer.                                                                                       | 90              |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
| Vaisseaux lymphatiques du foie des mammifères.                                                                                     |                 |
| Vaisseaux lymphatiques du loie des mainmetes.  8° Vaisseaux lymphatiques du pancréas                                               |                 |
| 8° Vaisseaux lymphatiques du pancréas 9° Vaisseaux lymphatiques de la rate.                                                        |                 |
| 9º Vaisseaux lymphatiques de la rate.                                                                                              |                 |
| Origine, trajet, terminaison                                                                                                       |                 |
| Vaisseaux lymphatiques de la rate du cheval.                                                                                       | 101             |
| Vaisseaux lymphatiques de la rate du bœuf.                                                                                         |                 |
| III. Valsscaux lymphatiques de l'appareil de la circulation                                                                        |                 |
| 4º Vaisseaux lymphatiques des ventricules                                                                                          |                 |
| 1 Vaisseaux lymphatiques des ventriques                                                                                            |                 |
| 2º Vaisseaux lymphatiques des oreillettes                                                                                          |                 |
| IV. Vaisseaux lymphatiques de l'appareil de la respiration.                                                                        |                 |
| 1º Vaisseaux lymphatiques des fosses nasales.                                                                                      |                 |
| Chez l'homme.                                                                                                                      |                 |
| Chez le bœuf.                                                                                                                      |                 |
| Chez le bœuf.                                                                                                                      | -7 109          |
| Chez le cheval.                                                                                                                    | 100             |
| 2º Vaisseaux lymphatiques du larynx                                                                                                |                 |
| 3º Vaisseaux lymphatiques de la trachée-artère et des bronches                                                                     |                 |
| 4º Vaisseaux lymphatiques des poumons.                                                                                             |                 |
| 5 Vaisseaux lymphatiques des parois de la cavité thoracique                                                                        |                 |
| Disphragme                                                                                                                         |                 |
| . Muscles intercostaux                                                                                                             |                 |
| 6* Vaisseaux lymphatiques du corps thyroïde                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
| V. Vaisseaux lymphatiques de l'appareil nrinaire                                                                                   | 13              |
| 1º Vaisseaux lymphatiques des capsules surréuales.                                                                                 |                 |
| 2º Vaisseaux lymphatiques des reius                                                                                                | 198             |
| 3° Vaisseaux lymphatiques des uretères.                                                                                            | 124             |
| 4º Vaisseaux lymphatiques de la vessie.                                                                                            |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
| VI. Vaisseaux lymphatiques de l'appareil génital chez la femme                                                                     |                 |
| 1º Vaisseaux lymphatiques de l'ovaire.                                                                                             | 125             |
| 2º Vaisseaux lymphatiques des oviductes                                                                                            | 127             |
| St. Vaisseaux lymphatiques de l'utérus.                                                                                            |                 |
| 4 Vaisseaux lymphatiques du vagiu                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                    |                 |
| VII. Vaisseaux lymphatiques de l'appareil génital chez l'homme                                                                     | 1               |
| 1º Vaisseaux lymphatiques du testicule.                                                                                            | 489             |
| 2º Vaisseaux lymphatiques du canal déféreut                                                                                        |                 |
| 8. Vaisseaux lymphatiques des vésicules séminales et de la prostate.                                                               |                 |
| v. resource symptom 1                                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                    | and the same of |

# ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE

DES

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES

CONSIDÉRÉS CHEZ

# L'HOMME ET LES VERTÉBRÉS

PAR

## PH. C. SAPPEY

PROFESSEUR A LA FAGULTÉ DE MÉDECINE NEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE



## DEUXIÈME PARTIE

COMPRENANT

L'ICONOGRAPHIE DE CES VAISSEAUX OU L'ENSEMBLE DES PLANCHES DESTINÉES À REPRÉSENTER LES PRINCIPAUX FAITS QUI SE RATTACHENT À LEUR ÉTUDE, À LEURS FONCTIONS, À LEURS MALADIES

1562

#### PARIS

ADRIEN DELAHAYE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

PLACE DE L'ÉCOLE DE MEDECINE

10/4

Totas droits réservés

## PLANCHE I

## ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES. - SPÉCIMEN DES PRINCIPALES VARIÉTÉS DE RÉSEAUX "

# Fig. I. — VAISSEACK LUMPHATIQUES DE LA PARME MES MAINS ET DE LA PLANTE DES PIEDS.

1, 1, 1, Troncs dans lesquels se jettent les troncules émanés des papilles; chaque tronc répond à l'nne des crêtes papillaires des régions palmaire et plantaire. — 2, 2, 3, Troncules intra-papillaires, très-flexneux, et se redressant à leur terminaison dans le tronc qui leur/est commun. — 3, 3, Ramuscules résultant de la réunion de plusienre de ces troncules.

Le résean des capillicales et des lacunes qui forme le point de départ du vais-sean lymphatique central des papilles n'a pa's été représenté afin de laisser voir ce vaisseau central qu'il entoure et voile presqué entièrement.

Fig. II. -- RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE L'AVANT-BRAS. 1, 1, 1, Mailles que circonscrivent les troncules de ce réseau. — 2, 2, 2, Mailles lus petites. — 3, 3, 3, Tronos qui succèdent aux troncules; ils sont,logés aussi dans l'épaisseur de la couche superficielle du derme. - 4, Le réseau des capillicules et des lacunes, affectant dans toutes les autres mailles la disposition qu'il présente dans celle-ci

Fig. III. — réseau empravique du cuin emevelu du pætus.

1, 4, 4, 4, Mailles que forment les troncules. — 2, Troncs partant de ces tron-- 3, Réseau des capillicules et des lacunes.

#### Fig. IV. — BÉSEAU DES CAPILLICELES ET DES LACIAES

4, 4, Troncules circonscrivant une maille. -2, 2, Ramuscules qui en partent et qui convergent vers le centre de la maille. -3, 3, Bouquets de capillicules naissant de chacun d'eux. -4, 4, Lacunes étoilées communiquant avec les capil-

#### Fig. V. — UN RAMESCULE AVEC SON HOUGHT DE CAPILLICULES. Le ramuscule contient des cellules lymphatiques; les capillicules ne contien-

nent que des globules linéairement disposés. Fig. VI. — ENE LACENE ET LES CAPILLICELES QUI EN PARTIENT

#### Cette lacune de figure irrégulièrement étoilée est remplie de globules, comme les capillicules dont elle représente le centre commun

Pig. VII. — réseau lymphatique du la peau des bourses.

## 1, 1, 1, 1, Mailles résultant de l'anastomose des troncules. - 2, Maille plus

grande circonscrivant l'emhouchure d'un follicule pileux. -- 3, 3, 3, 3, Troncs intradermiques sous-jacents aux troncules. — 4, Réseau des capillicules et des

## Fig. VIII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA COURONNE DU GLAND.

1, 1, 1, 1, Ramuscules. — 2, 2, 2, 2, Troncales anastomosés et disposés en réseau. — 3, 3, 3, Tronca auxquels ils donnent missance. — 4, Réseau des capil licules et des lacu

## Fig. II. — RÉSEAU LYMPHATIQUE D'UNE PAPILLE DES LÉVRES.

1, 1, Tronc lymphatique central de la papille. — 2, 2, 2, Troncules et ran cules dont il tire son origine. Le réseau des capillicules et des lacunes a été supprimé.

# Fig. X. — lemphatique centhal d'ene actre papiele des lèvres remarquible par sa pobne épincuse.

1, 1, Tronc central. — 3, 2, Son origine. — 3, 3, 3, 3, 3, Epines dont son contour se montre hérissé; chacune d'elles répond à l'embouchure de l'un des ramuscules qui forment le réseau périphérique, lequel n'était pas apparent.

## Fig. XI. — AUTRE PAPILLE LABRAGE.

Les lymphatiques sont représentées seulement par un réseau à forme variqueuse. Le tronc central faisait défaut. - 1, 1, 1, Troncules très-flexuet 2, 2, Ramifications déliées et moins contournées ne contenant que des globules lymphatiques. - 3, 3, 3, Renflements variqueux.

FIG. XII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE D'UNE PAPILLE DE LA LANGUE. 1, 1, Réseau formé par les rampscules et les troncules de la papille. - 2, 2, Les deux troncs qui naissent de celui-ci.

#### Fig. XIII. — AUTRE PAPILLE LENGUALE.

Le réseau qu'elle présente est plus serré et les troncules lymphatiques aboutissent à un seul trone qui occupe l'axe de la papille. Le réseau des capillicules et des lacunes ne se montrait qu'à l'état de vestige.

#### Pic. XIV. - PAPILLE LINGUALE A FORME CYLINDRIQUE.

Du réseau qui la recouvre naissent trois troncs parallèles et unis entre eux par des anastomoses. Le réseau des capillicules et des lacunes a été supprimé aussi pour mettre plus en évidence les vaisseaux sous-jacents.

## Fig. XV. — RÉSEAU LYMPHATIQUE D'UNE PAPILLE CALICIFORME.

 1, 1, Sillon circulaire qui sépare la papille de son calice. — 2, 2, Réseau du lice. — 3, 3, Réseau recouvrant la base de la papille. Ces deux réseaux n'ont pu être représentés ici qu'à un grossissement insuffisant. Ils reparaîtront avec un grossissement plus fort lorsque nous nous occuperons des vaisseaux lymphstiques de la langue.

#### Fig. XVI. - néseau exmphanique des villosités.

1, Une villosité dont le tronc central seul était apparent. - 2, Villosité offrant deux troncs anastomosés en arcade. - 3, Villosité dans laquelle existaient trois troncs bien distincts et anastomosés aussi en arcades; de celles-ci naissaient des troncules qui disparaissaient après un court trajet. — 4, Villosité dont le réseau était incomplet, mais bien accusé sur une grande partie de son étendue -5, Villosité dont le réseau était rempli de cellules lymphatiques et très-apparent dans son ensemble.

#### Fig. XVII. — RÉSEAU DE LA MEQUELSE DU GROS INVESTIX

Les troncules et le tronc qui composent ce réseau lymphatique forment par leurs anastomoses des mailles plus égales et plus régulièrement polygonales que celles de la plupart des autres réseaux.

## Fig. XVIII. — méseau lymphatique d'in follicule clos.

1, 1, Follicule clos du gros intestin dont une partie seulement a été représentés. - 2, 2, 2, 2, Vaisseaux qui partent de ce follicule et qui le recouvrent. de leurs anastomoses. - 3, Tronc lymphatique.

# Fig. XIX. — RÉSEAU LYMPHATIQUE SOUS-MUQUEUX DE L'ESTOMAC DE LA RAIE.

Ce réseau est remarquable par la présence de cœurs lymphatiques innombrables, d'une forme annulaire, enlaçant les troncs, les troncules et jusqu'aux plus petites divisions du réseau.

4, 1, Ramifications déliées. — 2, 2, 2, Troncules. — 3, 3, 3, 3, Troncs. — 4, 4, Cœurs lymphatiques des ramifications. — 5, 5, Cœurs stués sur le trajet des troncules. - 6, 6, Cœurs entourant les troncs. Chacun de ces cœurs lymphatiques, dont l'existence n'avait pas encore été signalée, est formé de fibres musculaires lisses qui se contournent à l'orifice d'entrée et à l'orifice de sortie du vaisseau lymphatique, à peu près comme celles de la pointe du cœur chez les mammiféres.

#### Fig. XX. — Béseau lymphatique de la tenique hescelaire de l'estomac ET DES LYTESTIXS DE L'HOMME ET DES MAMMIPÈRES

1, 1, 1, 1, Troncules lymphatiques. — 2, 2, 2, Troncules plus volumineux. - 3, 3, 3, Mailles que circonscrivent ces troncules. - 4, 4, 4, Mailles moins étendues. 5, 5, Mailles très-petites, simulant des trous percés avec un emportepièce, à travers un lac lymphatique. -6, 6, Mailles d'une extrême ténuité.

# Pio. XXI. — BÉSEAU LYMPHATHIQUE DE LA TEMQUE MISCULAIRE DE L'ESTOMAC ET DE L'AVESTIX DE LA BAIE.

A ce réseau intra-musculaire comme au réseau sous-muqueux sont annexés des

cours lymphatiques qui offrent une disposition et une structure identique.
1, 4, Troncs. — 2, 2, 2, Troncules. — 3, 3, Ramuscules. — 4, 4, Cœurs annexés aux troncs. — 5, 5, Cœurs á travers lesquels passent les troncules. — 6, 6, Cœurs traversés par les ramuscules.

<sup>(1)</sup> Chacune des parties auxquelles ces réseaux apportiennent sera reprise plus loin et représentée à sa place avec ses principales variéées et tous les détails qui se rattachen



ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES. — SPÉCIMEN DES PRINCIPALES VARIÉTÉS DE RÉSEAUX.

## PLANCHE II

#### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES TÉGUMENTS DE LA MAIN

- 1, 1, 1, 1, 1, Réseau lymphatique de la face palmaire des doigts, remarquable par la multiplicité, l'étroitesse et la superposition des mailles qui contri-
- uent à le former. 2, 2, 2, 2, Troncules qui naissent de ce réseau et qui vont se terminer dans les trones collatéraux.
- 3, Réseau de la partie centrale de la face palmaire.
- 4. 4. Troncules naissant de la partie inférieure de ce réseau et convergeant vers les espaces interdigitaux, pour se porter sur la face dorsale de la main.
- 5, 5, Troncules naissant de la partie interne du même réseau, et se dirigeant aussi vers la face dorsale pour se terminer dans les premiers troncs qu'ils rencontrent.
- 6, 6, Troncules émanant de la partie externe du réseau palmaire et s'ouvrant pour la plupart dans les troncs collatéraux externes du pouce.
- 7, 7, Troncules provenant de la partie supérieure de ce réseau.
- 8, 8, Vaisseaux lymphatiques de la face antérieure de l'avant-bras.
- 9, 9, Réseaux et ramuscules pariant de la peau de l'avant-bras et se rendant dans les troncs les plus rapprochés de leur origine.

## Fig. II. — TROMES ET TROMELLES QUI NAISSENT DU RÉSEAU CENTRAL DE LA PAUME DES MAINS.

- Après avoir rampé sous l'aponévrose palmaire, les troncules se réunissent pour constituer un seul et gros tronc, lequel contourne le hord externe de la main pour se porter sur la face dorsale.

ralmaire.

- 1, 1, 1, 1, 1, 1, Ramuscules qui partent du réseau central. 2, 2, 2, Troncules résultant de leur réunion et cheminant sous l'aponévrose
- 3, Tronc volumineux formé par la fusion successive des troncules.

## Fig. III. -- VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE DORSALE.

1, 1, 1, 1, 1, 1, Réseaux de la face dorsale des doigts. Ils sont plus développés et plus serrés au niveau des articulations phalangiennes, où les papilles sont aussi plus volumineuses.

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Troncules partant de ces réseaux et se terminant de chaque côté dans les troncs collatéraux.

- 3, Troncs collatéraux internes du pouce.
- 4, 4, Deux troncs provenant du réseau central de la paume de la main, et se réunissant en arrivant sur la face dorsale.
- 5. Tronc collatéral externe de l'index.
- 6, Groupe de vaisseaux qui tirent leur origine, les uns de la face palmaire, les autres des deux doigts correspondants; ces derniers représentent les troncs collatéraux internes de l'index et externes du médius.
- 7. Autre groupe de vaisseaux provenant aussi les uns de la face nalmaire, les autres du médius et de l'annulaire.
- 8, Troisième groupe présentant une origine analogue.
- 9, 9, Vaisseaux lymphatiques de la face dorsale du métacarpe.
- 10, Ces mêmes vaisseaux rampant sur la face postérieure de l'avant-bras.
- 11, 11, 11, 11, Réseaux et ramuscules lymphatiques de la peau de l'avant-hras qui après un court trajet s'ouvrent dans les troncs voisins,

#### Fig. IV. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA FACE LATÉRALE DES BOIGTS.

Ce réseau ne diffère pas de celui de la face palmaire; ses mailles sont si serrées et si nombreuses qu'elles voilent entièrement les troncs sous-jacents. Les troncules qui en partent se jettent dans ces troncs comme ceux des faces dorsale et palmaire. .

#### Fig. V. - TROXCS LYMPHATIQUES COLLATERAUX DES DOIGTS.

- 1, 1, Deux troncs collatéraux échangeant des anastomoses sur plusieurs points de leur trajet.
- 2, 2, Réseau de la face palmaire du doigt et troncules qui en partent pour se rendre dans les troncs précédents.
- 3, 3, 3, Réseau de la face dorsale et troncules qui en proviennent; ils dirigent les uns en dedans, les autres en déhors, et se terminent aussi dans les trones collatéraux.

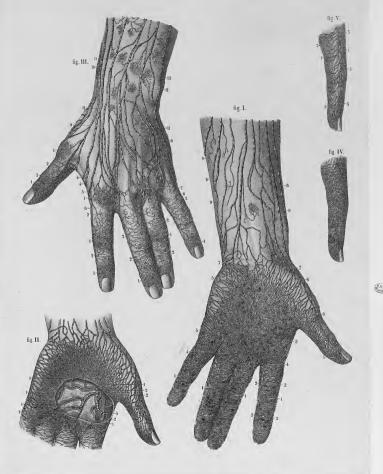

Dess. (No nat. et Lith par E Boso et A. Peirler.

bei des Albert Ber der Arbert i Bede

## PLANCHE III

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES TÉGUMENTS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Afin de conserver à ces vaisseaux leur situation respective, les téguments dont ils proviennent ont été détachés et renversés de haut en bas, à la manière d'un doigt de gant, jusqu'au niveau dn poignet. Les parties sous-jacentes étant alors enlevées, l'enveloppe cutanée dn membre a pn être déronlée puis fermée à sa partie supérieure par une plaque circulaire de liége, et ensuite insufflée et desséchée. Sur les préparations de ce genre les vaisseaux, préalablement injectés an mercure, depuis leur origine jusqu'à leur terminaison dans les ganglions, sont vus par transparence, et parfaitement distincts dans toute leur longueur.

### Fig. I. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE ANTÉRIEURE DE MEMORIES.

- 1, 1, 1, 1, Réseau lymphatique de la face palmaire des doigts. Ce réseau est constitué par les troncules qui naissent des papilles. Les troncs situés au-de sous des crêtes papillaires et parallèles à celles-ci sont recouverts par ces troncules. Le réseau des capillicules et des lacunes, plus superficiel, n'est visible qu'au microscope.
- 2, 2, 2, 9, Troncs lymphatiques collatéraux des doigts.
- 3, 3, Troncules naissant de la partie externe du réseau de la paume de la main.
- 4, 4, Troncules émanés de la partie inférieure de ce réseau et contournant les espaces interdigitaux pour se porter sur la face dorsale de la main.
- 5, 5, Troncules nés de sa partie interne. Ils contournent l'éminence hypothénar pour se rendre aussi sur la face dorsale
- 6, 6, Troncules provenant de sa partie supérieure.
- 7, 7, 7, 7, Troncs succédant à ces derniers et occupant la partie médiane de
- 8, 8, Troncs qui contournent le côté externe de l'avant-hras.
- 9, 9, Trones qui contournent son côté interne.
- 10, 10, Troncs qui contournent le côté externe du hras.
- 11, Tronc qui vient aussi de la partie postérieure du membre, mais qui, au lieu de se rendre aux ganglions de l'aisselle, se jette dans un canglion situé sur le trajet de la veine céphalique.
- 12, 12, Autres troncs se rendant au même ganglion. -
- 18, Ce ganglion, dont l'existence n'est pas constante. 14, 14, Tronc qui part de celui-ci et qui accompagne la veine céphalique pour
- aller se terminer dans les ganglions sous-claviculaires. 15, 15, Vaisseaux lymphatiques des téguments de l'épaule allant se terminer dans le tronc précédent.
- 16, Veine céphalique, située comme ce tronc dans le sillon qui sépare le deltoïde du grand pectoral.
- 17, Ganglion sus-épitrochléen.
- 18, 48, Vaisseaux qu'il reçoit.
- 19, Tronc qui en part.
- 20, Second ganglion sus-épitrochléen dans lequel ce tronc vient se terminer. De sa partie supérieure naît un gros tronc, le plus volumineux de tous les vaisseaux lymphatiques du membre. Il est profondément situé, sous-jacent à la veine basilique, et recouvert comme celle-ci par une lame cellulofibreuse.
- 21. 21. Ensemble des troncs situés sur la face antérieure du bras.
- 22, 22, Coupe de la peau du bras.
- 23, 23, Aponévrose hrachiale sur laquelle rampe l'extrémité terminale des vaisseaux lymphatiques du membro
- 24. Ganglions de l'aisselle dans lesquels ils se terminent; ces ganglions sont vus ici par transparence.
- 25, Aponévrose axillaire recouvrant les ganglions de ce nom.
- 26, Bord postérieur du creux de l'aisselle constitué par les muscles grand rond et erand dorsal

- 27, Faisceau claviculaire du grand pectoral séparé du deltoïde par un sillon dans lequel cheminent la veine céphalique et le trone lymphatique correspondant. 28, Faisceau sternal du même muscle.
- 29. Son bord inférieur formant le bord antérieur du creux de l'aisselle.
- 30, 30, Réseaux lymphatiques de la peau du bras et de l'avant-bras.

# Fig. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA FACE POSTÉRIEURE DU MEMDRE.

- 1, 1, 1, 1, 1, Réseau lymphatique de la face dorsale des doigts plus développés au niveau des articulations phalangiennes, et heaucoup moins dans leurs intervalles.
- 2, 2, 2, 2, 2, Trones lymphatiques collatéraux des doigts.
- 3, Gros trone provenant du réseau central de la paume de la main et contournant son bord externe pour se rendre comme tous les autres sur sa face dorsale.
- 4, 4, Groupe de vaisseaux naissant, les uns de ce réseau, les autres de la face latérale des doigts.
- 5, 5, Ensemble des troncs qui émanent des doigts et de la paume de la main et qui rampent sur la face dorsale du métacarpe.
- 6, 6, 6, Troncs qui contournent le côté externe de l'avant-bras.
- 7, 7, Troncs qui contournent son côté interne.
- 8, 8, 8, Troncs qui contournent le côté interne du coude pour aller se terminer dans le ganglion sus-épithrochléen.
- 9, Réseau de la peau du coude.
- 10, 10, Vaisseaux lymphatiques de la partie postérieure du bras. Ils se portent pour la plupart en haut et en dedans; quelques-uns se dirigent en haut et en dehors, et se rendent, soit dans l'un des gangtions axillaires, soit dans le tronc qui monte entre le deltoïde et le grand pectoral.
- 11, 14, Troncs provenant des téguments de l'épaule.
- 12, 12, Réseaux lymphatiques de la peau du hras, de l'avant-bras et de l'épaule ; de chacun d'eux part un troncule qui se jette dans le tronc le plus rapproché.

### Fig. [II]. — Vaisseaux lymphatiques qui chemixent sur le nord interne DE MEMBRE, ET QUI LE CONTOUBNEAU.

- 1, 1, 1, 1, Réseaux lymphatiques des doigts, troncules qui en partent, et troncs collatéraux dans lesquels se jettent ces troncules.
- 2, 3, Vaisseaux lymphatiques de la face dorsale du métacarpe.
- 3, 3, Trones qui contournent le côté interne de l'avant-hras pour se porter sur sa face antérieure.
- 4, 4, 4, Troncs qui contournent son hord externe.
- 5, 5, Vaisseaux de la face postérieure du bras.
- Groupe de troncs qui convergent pour aller se jeter dans les ganglions axillaires.
- 7, Réseau de la peau du coude.
- 8, 8, 8, Réseaux de la peau du hras et de l'avant-bras. Si ces réseaux étaient complétement représentés, ils voileraient tous les troncs qui cheminent dans la couche celluleuse sous-cutanée.

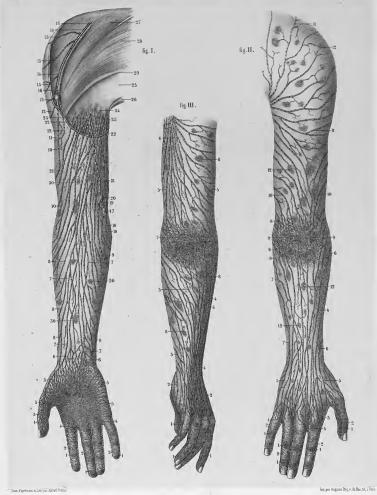

VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS OU CUTANÉS DU MEMBRE SUPÉRIEUR.

# PLANCHE IV

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES TÉGUMENTS DU PIED 60

### Fig. I. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PLANTE DU PIED.

- 1, 1, Réseau lymphatique plantaire essentiellement constitué par les ramuscules qui naissent des papilles du derme. Le réseau des capillicules et des lacunes, plus superficiel, n'est pas représenté; il ne devient apparent qu'à un grossissement de 300 à 300 diamètres.
- Troncules provenant de ces réseaux; its sont sous-jacents à ceux-ci et s'anastomosent entre eux, en sorte qu'ils forment un réseau de second ordre à mailles plus larges.
- 3, 3, Troncules se dirigeant vers le bord interne du pied.
- 4, 4, 4, Autres troncules offrant la même origine et la même direction que les précédents.
- Partie non injectée de la région plantaire, autour de laquelle serpentent des troncules s'unissant aussi les uns aux autres.
- 6, 6, Groupes de troncules qui naissent de la partie antérieure de la plante du pied et qui montent dans les espaces interdigitaux, pour se porter sur sa face dorsale.
- 7, 7, Réseau de la face plantaire des orteils.
- Tronc lymphatique collatéral externe du petit orteil, se déviant au niveau de la base de celui-ci pour se porter sur la face dorsale du pied.

### Fig. II. — vaisseaux lymphatiques provenant des réseaux de la plante et du bord interne du pied.

- 1, 1, Réseaux plantaires composés de plusieurs plans de mailles très-serrées.
  2, 2, 2, Troncules partant de ces réseaux et cheminant vers la face dorsale du
- pied. Dans leur trajet ils échangent de nombreuses communications; le réseau de second ordre qu'ils forment en s'anastomosant se trouve compris aussi dans l'épaisseur des couches superficielles du derme.
- Réseau de la partie postérieure du talon; il remonte jusqu'au niveau des malléoles, mais ne diffère pas du reste de celui de la région plantaire.
- 4, 4, 4, 4, Troncules émanant de ce réseau. Tous se rendent dans les troncs lymphatiques qui accompagnent la veine saphène externe.

- Troncs lymphatiques provenant des orteils. Ils longent leurs parties latérales pour se rendre sur la face dorsale du pied.
- 6, 6, Troncs qui tirent leur origine de la plante et du hord interne du pied; ils sont remarquables par leur nombre et leur volume.
- Gros lymphatique constant qui passe au devant de la malléole interne et qui accompagne la veine saplène interne.
- Troncs dont le point de départ est dans le réseau de la partie postérieure du talon.
- 9, 9, Ensemble des vaisseaux qui montent en s'anastomosant sur le côté interne de la jambe.
- 10, 10, 10, Radicules lymphatiques partant du réseau le plus superficiel des téguments de la jambe.

### Fig. 10. — Vaisseaux lymphatiques qui naissent des réseaux de la plante et du bord experse de pied.

- 1, 1, Réseau lymphatique de la partie externe de la région plantaire. Ce réseau recouvre tout le bord correspondant du pied et s'avance jusque sur sa face dorsale.
- 2, Réseau de la partie postérieure du talon.
- 3, 3, 3, Réseau périphérique des orteils encadrant le derme sous-unguéal, sur lequel on le voit se prolonger après la chute des ongles.
- 4, 4, Troncs volumineux émanés des réseaux du talon et montant sur la partie postérieure de la jambe, pour suivre la veine saphène externe et se rendre avec celle-ci dans le creux poplité.
- 5, 5, Troncs qui viennent des orteils et de la plante du pied.
- Trones contournant la face dorsale du pied pour se porter sur la face interne de la jambe.
- 7, 7, 7, Autres troncs qui rampent sous les téguments de la face externe de la jambe.
- $8,\,8,\,8$ , Radicules qui naissent du réseau lymphatique de la peau de la jambe et de la face dorsale du pied.

(1) Pour les troncs qui rampent sons les crétes papillaires des orteils et de la plante du pied, voyer la figure I de la planche I. — Pour le réseau des capillicules et des laconés, voyer les figures IV, V et VI, de la méme planche.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS DU PIED.

Imp. per Augusta Bry, ron de Bio, 194. Paris

## PLANCHE V

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS OU CUTANÉS DU MEMBRE INFÉRIEUR "

### Fig. I. - Vaisseaux lymphatiques de la partie axtéro-ixterne DE MEMBRE INPERIEER

- 1, 1, Réseau lymphatique du hord interne du pied. De ce réseau naissent un nombre considérable de troncules qui serpentent sous la peau et qui se réunissent pour produire des troncs
- 2, 2, Troncs lymphatiques provenant du résean péripbérique des orteils et de la moitié antérieure de la plante du pied.
- 3, Gros tronc lymphatique qui tire son origine de la partie centrale de la région plantaire et qui passe au devant de la malléole interne. 4, 4, 4, Troncs lymphatiques qui émanent des parties inférieure et postérieure de
- la peau du talon. 5, 5, Vaisseaux lymphatiques de la partie interne de la jambe.
- 6, 6, 6, Vaisseaux lymphatiques qui répondent à sa partie postérieure.
- 7, 7, 7, 7, Troncs qui se portent de sa face externe sur sa face interne.
- 8, 8, Troncs qui contournent la partie antérieure du genou ; ils sont remarquables par leur volume et surtout par leurs nombreuse's flexuosités qui s'effacent dans l'état de flexion de l'articulation
- 9, 9, Troncs lymphatiques de la partie antéro-interne de la cuisse.
- 10, 10, 10, 10, Troncs qui proviennent de sa partie postéro-interne. 11, 11, 11, Troncs qui partent de sa partie postero-externe.
- 12, 12, Troncs émanés des téguments de la fesse.
- 13, 13, Troncs émanés de la partie interne des fesses et de la région anale.
- 14, Tronc provenant de la peau des bourses.
- 15, Autre tronc qui tire son origine des parties érectiles du pénis.
- 16. Gros ganglion dans lequel se rendent la plupart des troncs qui rampent sur la face interne de la jambe et de la cuisse
- 17, Autre ganglion, volumineux aussi, dans lequel viennent se terminer la plupart des troncs émanés des parties postérieure et interne de la cuisse. 18, Gros troncs qui viennent des ganglions précédents et qui montent vertica-
- lement au devant de l'artére fémorale, pour aller se terminer dans un ganglion situé sur l'artère iliaque externe, immédiatement au-dessus de l'arcade
- 19, Autres troncs efférents considérables qui cheminent au devant de la veine
- fémorale et qui se rendent dans le même ganglion. 20, Ganglion qui reçoit les vaisseaux de la partie antéro-externe de la cuisse.
- 21, Ganglion dans loquel viennent se terminer la plupart des vaisseaux de sa partie antéro-interne. 22, 22, Extrémité terminale de la veine saphène interne, dont une partie a été
- excisée pour laisser voir les troncs lymphatiques sous-jacents. 23, Ganglion auquel se rendent les vaisseaux émanés du pénis.
- 24, Ganglion qui reçoit presque tous les vaisseaux de la région lombaire et une partie de ceux de la région fessière.
- 25, 25, Ganglions situés sur le prolongement du précédent auxquels ils sont unis par les efférents qui en partent. Ces ganglions reçoivent les vaisseaux
- de la paroi abdominale antérieure. 26, Partie inférieure de l'aponévrose du muscle grand oblique.
- Anneau inguinal inférieur, traversé par le cordon des vaisseaux spermatiques.

# Fig. H. — Vaisseaux lymphatiques de la partie antéro-externe du membre expérieur.

- 1, 1, Réseau lymphatique du bord externe du pied; troncules qui partent de ce réseau; en se réunissant, œux-ci donnent naissance à des troncs qui montent obliquement sur la face dorsale,
- 2, 2, Réseaux lymphatiques de la périphérie des orteils.
- 3, 3, Tronés lymphatiques qui naissent en partie de ces réseaux, en partie de la région métatarsienne de la plante du pied.
- 4, 4, Trones lymphatiques de la face dorsale du pied.
- 5, 5, Origine des vaisseaux qui accompagnent la veine saphène externe.
- 6, 6, Troncs lymphatiques qui suivent cette veine pour aller se terminer dans les ganglions du creux poplité.
- 7, Tronc volumineux et constant qui passe sur la malléole externe et qui, par ses bifurcations successives, produit presque tous les vaisseaux de la face externe de la jambe.

- 8, 9, Première et seconde hifurcation de ce trone principal. La première division est située le plus habituellement à 4 centimètres au-dessus de la malléole externe
- 10, 11, Troisième et quatrième bifurcation en général très-rapprochées des précédentes.
- 12, 12, Ensemble des vaisseaux lymphatiques de la face externe de la jambe. Ces . vaisseaux, volumineux pour la plupart, sont flexueux, et s'unissent par de fromentes anastomo
- 13, 13, 13, Troncs lymphatiques qui passent de la face externe sur la face interne de la jambe, en coupant obliquement la crête du tibia. 14, 14, Autres troncs, volumineux et flexueux, qui contournent la partie anté-
- rieure du genou pour se porter aussi en dedans et en haut. 15, 15, Deux troncs lymphatiques provenant des téguments de la partie posté-
- rieure de la jambe.
- 16, 16, Ensemble des troncs de la partie antéro-externe de la cuisse. 17, 17, Deux troncs qui naissent de la peau du creux poplité et qui se réunissent
- après un court traiet. 18, 18, 18, Troncs qui partent de la face postérieure de la cuisse et qui contournent, sa face externo
- 19, Ganglion dans lequel se rendent ces quatre troncs.
- 20, Gros ganglion qui reçoit les vaisseaux les plus importants de la partie antérointerne du membre.
- 21, Ganglion qui reçoit les troncs de la partie postéro-interne de la cuisse. 22, Extrémité terminale de la veine saphène interne.
- 23, Ganglion dans lequel se rendent les vaisseaux des téguments du périnée, de la région anale et de la partie interne des fesses.
- 24, Ganglion dans lequel se jettent la plupart des vaisseaux lymphatiques des organes génitaux externes
- 25, 25, 25, 25, Troncs lymphatiques provenant de la région fessière.
- 26, Ganglion qui reçoit ces vaisseaux.
- 27, 27, Ganglions dans lesquels se rendent les vaisseaux de la partie sousombilicale de la paroi antérieure de l'abdomen.

### Fig. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PARTIE POSTÉRIEUR DE LA JAMES

- 1, 1, Réseau lymphatique du bord externe du pied; il donne naissance à plusieurs troncs; les deux principaux se dirigent en arrière : ce sont les troncs saphénes péroniers.
- 2, 2, Ces deux troncs lymphatiques, situés de chaque côté de la veine saphène externe, et parallèles à celle-ci.
  - 3, Tronc saphène péronier externe,
  - 4, Ganglion dans lequel il se termine.
  - 5, Tronc saphène péronier interne, plongeant dans le creux poplité pour se rendre à un ganglion moins superficiel que le précédent.
  - 6, Veine saphène externe. 7, 7, Coupe de la peau.

  - 8, 8, Coupe de l'aponévrose jambière, sous laquelle rampent les troncs saphènes péroniers dans la moitié supérieure de leur trajet.
  - 9, Gros trone qui passe sur la malléole péronéale et qui produit par ses bifurcations successives presque tous les vaisseaux de la face externe de la jambe. 10, Sa seconde bifurcation
  - 11, Troisième bifurcation.
  - 12, 12, Ensemble des vaisseaux provenant de ce tronc.
  - 13, 13, Vaisseaux postéro-internes de la jambe.
  - 14, 14, Deux troncs qui passent de la partie postérieure du membre, sur la partie antéro-externe de la cuisse.
  - Un autre tronc qui, après avoir rampé sur la partie postérieure de la jambe, contourne le genou pour se placer à la partie interne de la cuisse.
  - 16, 16, 16, Trois troncs qui naissent de la partie postéro-interne de la cuisse, et qui contournent son côté externe pour atteindre sa face antérieure,
  - 47, 17, 17, Autres troncs présentant le même point de départ que les précédents, mais qui, au lieu de se diriger en dehors, se portent en dedans, pour aller se joindre aux vaisseaux situés sur la face interne de la cuisse.

<sup>(1)</sup> Ces raisseaux ont été préparée par le même procédé que ceux du membre supérieur. Après les avoir injectés au mercure, j'ai édaché et renversé la peau en bas à la manière d'un doigt de gant, puis enlevé la jambe et la cuisse; la gaine cutanée a été ensuits remontés, puis insuffiée et dessechée.



ling Jagune Bry, rue le Stores, 133 Faris

Duscriè d'après mat et linn par A. Pomer.

# PLANCHE VI

# RESEAUX LYMPHATIOUES DE LA PEAU DES MEMBRES

# Fig. L= résert lymphatique de la pace palmaire de la maix et de la pace plantaire de pied.

- 1, 1, 1, Ramuscules dans lesquels viennent s'onvrir la plapart des lacunes et capillicules dont le réseau n'a pas été représenté ici, afin de mettre en pleine évidence celui que forment les troncules et les troncs.
- 2. 2. 2. Troncules dans lesquels se rendent la pinpart de ces ramuscules.
- 3, 3, 3, Troncs que forment les troncules par leur réunion successive.

# FIL. II. — VAISSEAUX LAMPHIATIQUES DÉS CRÉTES DE LA PACE PALMAIRE DE LA MAIN ET DE LA PACE PLANTAIRE DE PUED.

- 1, 1, Sillon qu'on observe sur le sommet de chaque crête; il suit la direction de celle-ci et se tronve limité par deux crêtes plus petite
- 2, 2, Trones lymphatiques situés dans l'épaisseur et à la base de ces crêtes secondaires. On les voit très-nettement lorsque le réseau commence à se dessiner ; mais, à mesure que celui-ci devient plus évident, ils disparaissent en partie au milien des anastomoses qui les croisent dans tous les sens.
- 3, 3, 3, Emhouchure des glandes sudorifères, disposées en série linéaire; elle répond au sillon creusé sur le sommet des crêtes principales.
- 4, 4, Anastomoses qui s'étendent de l'un à l'autre tronc des crêtes secondaires. 5, 5, 5, Lymphatique central des papilles qui dépendent de ces crêtes secon daires ; chacun d'eux étant vu ici par le sommet de la papille, ou trèsohliquement, se présente sous un aspect plus ou moins contourné.
- 6, 6, Sillon parcourant le sommet d'une autre crête principale.
- 7, 7, Troncs lymphatiques situés à la base de chacune des crêtes secondaires
- 8, 8, Anastomoses qui les unissent.
- 9, 9, 9, Autres anastomoses situées dans le grand sillon compris entre deux crêtes principales; elles relient les troncs de l'une de ces crêtes aux troncs de la crête opposée.

# Fig. III. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DU DERME PÉRI-INGUÉAI D'UN EXPANT DE QUATRE ANS.

Ce réseau, toujours développé, diffère peu de celui qui recouvre les régions palmaire et plantaire ; il se continue, d'une part avec ce dernier, de l'autre avec le réseau du derme sous-unguéal.

### Fig. IV. -- RÉSEAU LYMPHATIQUE DU DERME SOUS-ENGUÉAL Le réseau lymphatique du derme sous-unguéal, dont l'existence n'avait pas encore été-constatée, présente, dans sa disposition, une grande analogie avec celui des régions palmaire et plantaire ; il est seulement moins riche.

#### Fig. V. -- Lymphatique central des papilles de derme. -- réséau des LACUNES ET DES CAPILLICULES DANS LEQUEL IL PREND NAISSANCE

La disposition respective des vaisseaux sanguins et lymphatiques dans les papilles était restée indéterminée. On savait que les premiers sont représentés par une anse, simple dans l'immense majorité de ces saillies, double ou triple dans les papilles composées; et du reste plus ou moins flexueuse ou contournée. Mais les seconds s'étaient dérobés à toutes les recherches. Le microscope démontre qu'ils prennent une part importante à la constitution des papilles. Ils naissent par un réseau de capillicules et de lacunes ; de celui-ci partent un ou plusieurs capillaires qui tous viennent s'ouvrir dans un tronc central.

### A. Lymphatique central d'une papille de la plante du pied.

1, 1, 1, Anse flexueuse et contournée, dont les deux chefs sont unis par pluurs anastomoses. — 2, Anastomose très-voisine du sommet de l'ans 3, Anastomose transversale, et sous-jacente à la précédente. -- 4, Troisème anastomose, d'un volume plus considérable. — 5, Quatrieme anas-tomose. — 6, 6, Tronc central. — 7, Ramuscule flexueux qui s'en détache pour aller se jeter sous la base de la papille dans le tronc d'une papille

L'anse par laquelle le lymphatique central prend naissance, et toutes les anastooses qui en relient les deux moitiés, sont constituées par des lacunes s'ouvrant les unes dans les autres et se continuant entre elles. Ainsi réunies et disposées en séries curvilignes elles forment des capillaires. Sur leur trajet on remarque des saillies en forme d'épines; ces saillies répondent à l'embouchure des capillicules qui venaient s'ouvrir dans les lacunes et qui n'ont pas été représentés dans cette figure, afin de montrer le lymphatique central des papilles dans sa plus grande simplicité

- B. Voisseau lymphatique central à une popille de la puume des mains, nais-sant du réseau des lacunes et des capillicules, réseau dont une partie seulement a été représentée
- 1, 1, 1, 1, Capillaire lymphatique recourbé en arcade et formé par des lacunes se continuant entre elles. - 2, Autre capillaire plus petit résultant de la

- continuité de deux lacunes. 3, 3, Troisième capillaire composé de quatre lacunes continues. 4, 5, 6, 7, Autres capillaires lymphatiques constitués comme les précédents. 8, 8, Tronc central dans lequel vicament as ter-miner tous les capillaires environmants. 9, 9, 9, 1, Lacunes comm-miner tous les capillaires environmants. 9, 9, 9, 1, 2, Lacunes commniquant avec les lacunes voisines par leurs capillicules. — 10, 10, 10, 10, Capillicules partant de ces lacunes
- C. Une papille des doiqts avec son réseau des lacunes et des capillaires; capillaires qui partent de ce réseau; tronc central dons lequel se rendent ces capillaires.
- 1, 1, 1, 1, Réseau des lacunes et des capillicules. 2, 2, 2, 2, Capillaires naissant de de réseau et s'anastomosant entre eux. - 3, 3, Tronc central formé par la réunion de tous les capillaires. — 4, Troncule se jetant dans la partie inférieure du tronc principal.

### PRO VI - DÉSCAT L'EXPRAPHOTE DE LA PACE DORSALE DU PIED

Sur la face dorsale du pied et de la main, le réseau lymphatique de la peau est beaucoup moins développé que sur les régions palmaire et plantaire. Ses mailles sont un peu plus larges et les troncs qui en partent moins volumineux.

### Fig. VII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE LA JANGE.

Ce réseau diffère du précédent par le calibre et le nombre des troncs et troncules qui le composent. Il offre le même développement sur tous les points du contour de la jambe et sur toute sa longueur. Sa disposition et son importance sont les mêmes sur l'avant-bras. En général, cependant, on le trouve un peu plus développé sur le membre inférieur que sur le supérieur.

# FIG. VIII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PARTIE ANTÉRO-INFÉRIEURE DE LA PEAU DE LA CUISSE.

Ce réseau est remarquable par la multiplicité et le calibre des vaisseaux qui contribuent à le former. Ses maillestoujours très-serrées entourent l'embouchure des follicules pileux et des glandes sudorifères.

- 1, 1, Vaisseaux lymphatiques de volumes très-divers.
- 2, Emhouchure d'un follicule pileux.
- 3, 3, 3, Embouchure des glandes sudorifères.

# Fig. IX. — RÉSEAU L'EMPHATIQUE DE LA PARTIE POSTÉRIEURE DE LA PEAU DE LA CRISSE.

Plus remarquable encore que le précèdent, il se rapproche beaucoup de celui des régions palmaire et plantaire; par l'étroitesse de ses mailles et le volume considérable de sestroncs et troncules.

# Fig. X. — coupe verticale de la partie postérielre de la peau du talon.

Cette coupe montre le réseau lymphatique situé dans l'épaisseur des couches superficielles du derme. Elle montre en outre les vaisseaux lymphatiques qui naissent des glandes sudorifères.

- 1, 1, Coupe des papilles de la partie postérieure ou verticale de la peau du talon.
- 2, 2, 2, 2, Réseau lymphatique.
- 3, 3, 3, Troncs qui naissent de ce réseau.
- 4, 4, Un groupe de glandes sudorifères.
- 5, 5, 5, Ramuscules lymphatiques provenant de ces glandes.
- 6, Troncule que forment ces ramuscules ; il suit une direction ascendante pour pour aller s'ouvrir dans l'un des troncs du réseau intradermique.
- 7, 7, 7, Autre gronpe de glandes sudorifères
- 8, 8, 8, Ramuscules lymphatiques qui naissent de celui-ci.
- 9, Troncule résultant de leur réunion; il se porte aussi en haut pour se rendre dans le tronc lymphatique qui s'en trouve le plus rapproché.

# Fig. XI. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UN POLLICULE PILEUX DE LA

- 1, 4, Follicule pileux, avec le poil et les deux glandes séhacées rudimentaires qui en dénendent
- 2, 2, 2, Réseau lymphatique de la peau, dont les mailles entourent de toutes parts ce follicule
- 3, 3, 3, 3, Ramuscules qui naissent des parois du follicule; ils s'étendent de celui-ci dans les troncules environnants.

### FE. XII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE LA JAMBE DE CHIEV.

Ce réseau est moins développé que chez l'homme ; il affecte, du reste, la même disposition générale. On le retrouve avec des caractères identiques ou analogues chez le cheval et la plupart des mammifères.



RÉSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PEAU DES MEMBRES.

### PLANCHE VII

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS OU CUTANÉS DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME <sup>(5)</sup>

### Fig. 1. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE ANTÉRIEURE DU SCROTUM ET OF LA PACE POSTÉRIEURE DE PÉXIS

1, 1, 1, 1, Ensemble des troncs lymphatiques qui naissent du serotum. 3, 2, Réseau lymphatique de la partie médiane de cette enveloppe; les vaisseaux qui partent des deux tiers postéricurs de cette partie médiane se dirigent en dehors; ceux qui partent de son tiers antérieur se dirigent en avant,

et après avoir parcouru un certain trajet ils se dévient pour contourner la racine de la verge, et se rendre aux ganglions du pli de l'aine.

3, 3, Réseau lymphatique de la partie médiane de la face postérieure du pénis ; de ce réseau émanent à droite et à gauche des troncules et des troncs qui se portent vers la face dorsale de la verge.

4, 4, 4, Vaisseaux lymphatiques du gland, convergeant tous de sa face anté rieure vers le frein de la verge.

5, 5, 5, Vaisseaux lymphatiques qui viennent des parois de l'uréthre; ils traver-sent ces parois au niveau du frein pour se réunir aux vaisseaux précédents; de cette réunion résultent deux ou trois troncs, flexueux, qui contournent la couronne du gland en s'anastomosant.

6, Réseau lymphatique du frein; les troncules qui en dépendent se jettent dans le plexus constitué par les troncs venus de la surface du gland et des parois de l'uréthre Fig. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE SCROTEM ET DE PÉTIS STIVIS DEPUIS

### LETH ORIGINE JUSQU'A LETH TERMINAISON, EXSEMBLE DES TRONCS QUI SE RENDENT AUX GANGLIONS DE PLI DE L'AUXE.

- 1, 1, Vaisseaux lymphatiques de la face antérieure du serotum. 2, 2, Ganglions dans lesquels ils se terminent.
- 3, 3, Vaisseaux lymphatiques du prépuce-
- 4, 4, 4. Troncs émanés du prépuce et des parties postéro-latérales de la peau du pénis.
- 5, Gros tronc qui contourne la couronne du gland, et qui s'unit sur la ligne médiane à calui du côté opposé. 6, Tronc résultant de cette réunion.
- 7, 7, Les deux branches de hifurcation de ce trone, qui se portent en serpen-
- 7, 7, 1.02 deux prănciuse de mutroauon de ce aone, qui se poutent en seapoutant vers le ganglion supérieur et interne du pli de l'aine.
   8, 8, Réseau lymphatique médian de la partie sous-ombilicale de l'abdomen.
   9, 9, 9, 9, Vaisseaux lymphatiques qui naissent de la partie sous-ombilicale
- des parois de l'abdomen.

  10, 10, 10, 10, 10, 10, Trones lymphatiques émanés de la région lomhaire. 11, 11, 11, Troncs lymphatiques provenant des téguments de la fesse.
- 12, 12, 13, Autres troncs qui viennent de la partie postéro-latérale de la cuisse. 13, 13, 13, 13, Troncs qui naissent de la partie latérale externe du membre
- 14, 14, Trones qui serpentent sur la partie latérale interne du membre. 15, 15, Trones qui tirent leur origine de la partie postérieure et interne de la
- 16, 16, Ganglions inférieurs du pli de l'aine, remarquables par leur volume considérable et le grand nombre des vaisseaux qui s'y rendent.
- 17, 17, Vaisseaux qui partent de ces ganglions et qui montent au devant de l'artère fémorale pour se terminer dans le ganglion situé au devant de l'artére iliaque externe, immédiatement au-dessus de l'arcade crurale. 18, 48, Ganglions dans lesquels se terminent les vaisseaux de la partie inférieure
- et interne de la fesse et de la région anale. 19, 19, Ganglions qui avant leur injection offraient à peine le volume d'une
- lentille. 20, Ganglion plus volumineux qui reçoit les vaisseaux de la partie postéro-externe de la cuisse.
- 21, 21, Ganglions situés au-devant de l'arcade crurale, et parallèles à celle-ci; ils reçoivent les troncs qui viennent de la paroi antérieure de l'abdomen, de la région lombaire et de la partie supérieure de la fesse.
- 22, Extrémité terminale de la veine saphène interne.

#### Fig. III. – vaisseaux lymphatiques de scrotem et du péxis, serpextaxt SER LEURS PARTIES LATERALES.

- 1, 1, Troncules naissant du réseau lymphatique du raphé du scrotum.
- 2, 2, Trones qui partent de ce réseau 3, Troncs qui naissent de la partie antérieure du même réseau.
- 4, 4, Réseau du raphé de la verge,
- 5, 5, Réseau lymphatique du prépuce. 6, 6, Trones qui en proviennent.
- 7, 7, Ces deux trones se réunissant en un seul, qui rampe sur la partie médiane du dos de la verge
- 8, 8, 8, 8, Troncs qui tirent leur origine des parties postéro-latérales du pénis. 9, 9, Ensemble des troncs émanés du scrotum et du pénis.

### Fig. IV. — VAISSEAUX LYMPHATHIQUES DE LA PARTIE EXTERNE DES PESS DE L'ANES, DE PÉRENÉE, ET DE LA PARTIE POSTÉRIEURE DU SCROTEM.

- 1, 1, Ramuseules lymphatiques provenant des téguments de la partie interne des fesses
- 2, 2, Troncs qui résultent de leur réunion. 3, 3, Réseau lymphatique de la peau de l'anus.
- 4, 4, Troncs qui naissent de ce réseau
- 5, 5, Réseau lymphatique de la peau du périnée.
- 6, 6, Troncs qui en partent.
- 7, 7, Réseau lymphatique de la portion médiane du scrotum. 8, 8, Trones qui émanent de ce réseau.

# Fig. V. — vaisseaux exmphatiques des deux paces du prépece.

- 1, 1, 1, Vaisseaux lymphatiques de la surface externe du prépuce.
- 2. Vaisseaux lymphatiques de sa surface interne. 3, Anastomoses de ses vaisseaux avec le réseau du frein de la verge.
- 4, Tronc provenant du réseau de la face interne. 5, Tronc plus volumineux et médian formé par la réunion de celui qui naît de la surface interne du prépuce, et de celui qui vient de la surface ex
  - terne de cette enveloppe.
- 6, Réseau lymphatique de la surface du gland. 7, 7, Tronc qui contourne la couronne de cet organe.
- 8, Tronc médian formé par la fusion des deux troncs précédents; il est sousjacent au tronc médian heaucoup plus petit émané du prépuce.

### Pig. VI. — VAISSEAUX EXSPHATIQUES DE GEAND.

- 1, 1, Réseau lymphatique recouvrant toute la surface de cet organe. 2, 2, Troncs provenant de ce réseau; ils se dirigent d'avant en arrière pour se
- rendre tous vers le frein de la verge où ceux d'un côté s'anastomosent avec eux du côté opposé et avec ceux des parois de l'uréthre. 3, 3, Trones qui font suite aux précédents et à coux venus du canal de l'uré-
- thre; ils s'anastomosent en contournant la couronne du gland. 4, Tronc médian résultant de leur convergence. 5, 5, 5, Autres trones beaucoup plus petits qui naissent du prépuce et de la peau du pénis.

# Fig. VII. - VAISSEAUX LUMPHATIQUES DU CAXAL DE L'UNEYS

- 1, 1, Réseau lymphatique de la muqueuse uréthrale.
- 2, Continuité de ce réseau avec celui de la surface du gland, au niveau du méat urinaire.
- 3, 3, 3, Troncs qui partent de ce réseau et qui traversent la paroi inférieure de l'urêthre au niveau du frein, pour se réunir à ceux du gland.
- 4, 4, 4, 5, Trones lymphatiques provenant de la périphérie de cet organe.

  5, 5, Trones plus volumineux résultant de la réunion de ceux qui viennent du
- même organe et du canal de l'uréthre. 6, 6, 6, Vaisseaux lymphatiques des téguments du pénis.

<sup>(1)</sup> Tous ces raineaux neissent par des réassent à mailles citablemennt servis et visibles seulement en microscope; les trouvelles qui en partent sont iet figurés; les réseaux deutière à un grossissement de 220 diamètres sont représentée dans la phache IV.

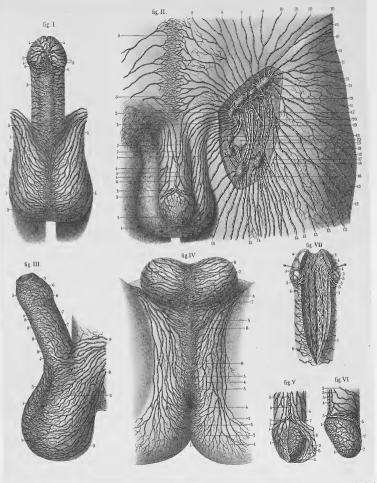

Imp per Auguste Bey, ros de Sierres, 09. Pers

# PLANCHE VIII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS OU CUTANÉS DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME (D)

### Pig. I. — origine et trajet des vaisseren enmphatiques de l'anns. DE PÉRINÉE EN DE LA VELVE.

- 1, 1, Réseau lymphatique des téguments de la région anale. Ce réseau, extrêment riche, est remarquable surtout par les varicosités disséminées en grand nombre sur les mailles qui le composent, varicosités qu'on observe déjà chez l'enfant naissant. Il sera représenté plus loin ; ici les troncules
- qui en naissent sont seuls figurés. 2, 2, 2, Troncs qui naissent de ce réseau
- 3, 3, Réseau lymphatique de la peau du périnée.
- 4, 4, Trones qui en partent.
- 5, 5, Réseau lymphatique des petites lévres.
- 6, 6, Réseau lymphatique des grandes lévres.
- 7, 7, 7, 7, Troncs qui émanent de ces deux réseaux. 8, Réseau lymphatique du vestibule et du méat urinaire.
- 9, Réseau lymphatique du clitoris,
- 10, 10, Troncs provenant de ces réseaux.
- 11, Deux autres troncs lymphatiques offrant la même origine que les précédents, mais plus rapprochés de la ligne médiane, plus élevés, et en général plus volumineux; ils décrivent une grande courbe sinueuse pour se rendre dans le ganglion le plus interne du pli de l'aine.
- Fig. II. Les vaisseaux représentés dans la pigene précédente, vis ICI SER LA PACE PROPONDE DES TÉGEMENTS, ET SUIVIS DEPUIS LEER ORIGINE SUSQU'A LEUR TERMINAISON DANS LES GANGLIONS INCUINAUX.
- 1, 1, Cavité du rectum, dont les parois ont été transversalement divisées un peu au-dessus de l'anus. 2. Orifice anal.
- 3, 3, Coupe des parois du vagin. 4, Cavité du vagin.
- 5, Coupe des parois de l'uréthre. 6, Coupe du clitoris.
- 7, 7, Troncules lymphatiques provenant de la peau de la région anale.
- 8, 8, 8, 8, Troncs qui succèdent à ces troncules.
- 9, 9, Ramuscules émanés des grandes et petites lévres.
- 10, 10, 10, 10, 10, Troncs qu'ils forment par leur réunion
- 11, 11, Autres ramuscules nés du vestibule, du canal de l'urêthre et du clitoris. 42, 42, 42, Troncs résultant de leur convergence.
- 13, Troncs médians, offrant la même origine que les précédents.
- 14, Ganglion dans lequel se rendent les troncs lymphatiques nés de la moitié supérieure de la vulve.
- 15, 15, Deux autres ganglions sous-jacents dans lesquels viennent se terminer les vaisseaux qui naissent de la moitié inférieure de l'orifice vulvaire, de la peau du périnée, des téguments de l'anus et de la partie interne des fesses. Sur le côté opposé au lieu de trois ganglions, il en existe deux seulement. Cette dernière disposition est la plus fréquente.

- For BI VALGGEACY LYMPHATIOTES DES ORGANES GÉNITAES EST DE LA PERME, VIS DAXS LETR EXSEMBLE, DEPUIS LEUR POIXT DE DÉPART JESOU'A LEER TERMINAISON DANS LES GANGLIONS INGUINAUN.
- 1, 1, Ramuscules provenant du réseau lymphatique des petites lévres.
   2, Ramuscules qui ont pour point de départ le réseau lymphatique du clitoris.
- 3, 3, Ramuscules qui partent du réseau lymphatique des grandes lévres.
- 4, 4, Ensemble des troncs lymphatiques que forment ces ramuscules par leur réunion successive.
- 5, 5, Ganglions dans lesquels oes troncs viennent se terminer.
- 6, Le plus inférieur et le plus volumineux des ganglions inguinaux ; il offre ici la forme d'un croissant et se trouvait en partie recouvert par la veine saphène interne, qui a été excisée pour le mettre en évidence. Dans ce gan-glion viennent se jeter la plupart des vaisseaux lymphatiques qui longent la partie antéro-interne du membre abdominal.
- 7, Ganglion plus élevé, plus petit et plus externe que le précédent; il reçoit les vaisseaux de la partie antéro-externe du membre.
- 8, Tronc de la veine saphène interne dont l'extrémité terminale a été seule conservée. 9, Ganglion auquel se rendent les vaisseaux postéro-internes de la cuisse.
- 10, 11, Ganglions dans lesquels se terminent les vaisseaux postéro-externes de cette même portion du membre.
- 12, Ganglion destiné aux troncs lymphatiques émanés des téguments de la fesse. 13, 13, Ganglions destinés aux troncs qui viennent de la région lombaire et de
- la partie sous-ombilicale de l'abdomen 14, Troncs efférents qui cheminent au devant de l'artère fémorale pour se rendre dans le ganglion volumineux, situé immédiatement au-dessus de l'arcade crurale, sur la partie terminale de l'artère iliaque externe.
- 15, 15, Troncs provenant de la région lombaire.
- 16, 16, Troncs qui partent des téguments de la partie sous-ombilicale de l'ab-
- Réseau médian duquel naissent à droite et à gauche ces mêmes troncs.
- 18, 18, Ganglions inguinaux du côté gauche; en les comparant à ceux du côté opposé on peut remarquer combien ils en différent au point de vue de leur mode de groupement, de leur forme, de leur nombre, et combien aussi sont différents les troncs qui les relient les uns aux autres; il en existe
- quatorze à droite et douze seulement à gauche. 49, Ganglion inguinal inférieur; il est situé un peu plus bas que celui du côté droit, dont il se distingue en outre par son volume plus petit et sa forme ellipsoïdale.
- 20, Gros tronc qui en part et qui se recourbe en arcade pour se jeter dans l'extrémité supérieure d'un ganglion voisin.
- 21, Trois gros troncs qui s'engagent sons l'arcade csurale et qui vont se terminer dans le ganglion situé au-devant de l'artére iliaque externo.
- 22, Troncs qui se rendent dans les ganglions inguinaux profonds. 23, Extrémité terminale de la veine saphène interne.
- 24, Extrémité terminale de la veine tégumenteuse de l'abdomen.

<sup>(1)</sup> Les vaineaux l'umphatiques provenant de la peau des régions annie, périnéale et génitale ont pour origine des réseaux d'une extrême richesse, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et qui n'ont pu être représentés set; mais ils le seront plus loin (voy. pl. IX).



Dess digres not per Lévellé. Lith par Alfred Poirier.

Imp. per Aliguata Bry Jius & Sivess 138 Paris

# PLANCHE IX

## RÉSEAUX LYMPHATIQUES CUTANÉS DES RÉGIONS ANALE, PÉRINÉALE ET GÉNITALE, CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME (6)

### Fig. I. — Réseau lymphatique de la surpace de glayd.

- 1, 1, 1, Lymphatique central des papilles du gland. Ces papilles sont vues
- par leur sommet; le lymphatique qui en part est plus ou moins contourné. 2, 2, 2, Rameaux et ramuscules dans lesquels se jettent les lymphatiques émanés de ces papilles.
- 3, 3, 3; Troncules sous-jacents aux rameaux et ramuscules qui s'ouvrent dans leur cavité

### Fig. II. — néseau lymphatique de la pace exyense du prépue.

- 1, 1. 1, Ramuscules ou capillaires lymphatiques, partant du réseau des lacunes
- et des capillicules qui n'est pas ici représenté. 2, 9, 3, Troncules formés par la réunion de ces ramuscules
- 3, 3, Trones dans lesquels se rendent ces derniers 4, 4, Orifices qui répondent à l'embouchure de deux glandes sudorifères.

#### Fig. III. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PARTIE MOVEANE DE LA PEAU ar are

- 1, 1, 1, Capillaires lymphatiques naissant du réseau des capillicules.
- 2, 2, 3, Rameaux résultant de la réunion de ces capillaires.
- 3, 3, 3, Troncules qui succédent à ces rameaux.
- 4, 4, Troncs dans lesquels viennent s'ouvrir ces troncules.

#### Fig. IV. — coupe veryscale by réseau lymphatique de la peau DU SCROTEN.

- 1, 1, Lymphatique central des papilles du scrotum.
- 2, 2, Ramuscules qui reçoivent les vaisseaux émanés de ces papilles.
- 3, 3, Troncules plus profondément situés.
- 4, 4, Troncs qui traversent l'épaisseur du derme, pour ramper ensuite sous Penveloppe scrotale.
  5, 5, Deux glandes sudorifères.

### Fig. V. — RÉSEAU DES LACUNES ET DES CAPILLICELES DE SOUGTON.

- 1, 1, Une papille du scrotum avec son lymphatique central, et ses capillicules. 2, 2, Lymphatique qui prend naissance dans l'épaisseur de cette papille.
- 3, 3, Són extrémité inférieure ou terminale.
- 4, 4, Réseau des lacunes et des capillicules, dont il tire son origine.
- 5, 5, 5, Réseau interpapillaire, semblable au précédent, se continuant par sa circonférence avec les réseaux intra-papillaires environnants.
- 6, 6, Troncs presque entièrement recouverts par ces réseaux sus- et interpapillaires.

# FIG. VI. — PARTIE CENTRALE B'EX SCROTEM DON'T TOES LES VAISSEAUX L'EMPHATIQUES AVAIENT SURI UNE DILATATION ÉVOURE.

Ces vaisseaux sont représentés ici avec leur calibre réel, vus simplement à l'œil nu, on peut remarquer qu'ils offrent un volume aussi considérable que celui des troncs et troncules des réseaux voisins, lesquels sont vus à un grossissement de plus de 200 diamètres (1).

- 1, Partie antérieure du scrotum. 2, Sa partie postérieure.
- 3, 3, 3, 3, Vaisseaux lymphatiques qui représentaient à l'état normal de simples capillaires et qui ont pris le volume d'une plume à écrire.
- 4, 4, 4, Vaisseaux plus considérables encore que les précédents, et qui n'étaient primitivement que de simples ramuscules
- 5, 5, Troncules qui cheminent sur la partie antérieure du raphé, pour se porter vers les ganglions de l'aine; au moment de l'injection ils présentaient le volume du petit doigt, mais se sont un peu réduits pendant la dessiccation
- de la pièce, par suite de l'écoulement d'une certaine quantité de mercure. 6, Troncules situés aussi sur le raphé, mais se portant en arrière, et contour-nant ensuite la partie postérieure du scrotum pour se rendre au pli de
- l'aine. Ils étaient plus volumineux encore que les précédents, 7, 7, 7, Troncs qui se dirigent transversalement de dedans en dehors; leur calibre égalait à peu prés celui de l'index.

### FIG. VII. - RÉSEAU LYMPHATIQUE D'EN SCROTEM D'ADELTE, CONTENANT EN THES-CHAND NOMBRE DE GLORFLES SANCTINS

- Ce réseau contenait en outre des cellules lymphatiques de deux ordres, les unes à l'état morbide et trés-grosses, les autres normales beaucoup plus petites. Le scrotum sur lequel je l'ai observé appartenait à un homme de quarantecinq ans environ, dont les testicules avaient été le siège d'une inflammation chronique longtemps prolongée. Les deux glandes séminales étaient altérées dans leur texture. Les deux tuniques albuginées avaient subi une telle hypertrophic qu'elles offraient l'une et l'autre une épaisseur de 5 millimètres. Le scrotum était lisse, parfaitement uni, d'une teinte plombée; son aspect, en un mot, était aussi très-notablement modifié.
- 1, 1, 1, Vaisseaux lymphatiques remplis de cellules à l'état normal.
- 2, Deux papilles représentées seulement par leur lymphatique central. 3, 3, 3, 3, Vaisseaux remplis exclusivement de grosses cellules; le volume de ces
- cellules est supérieur à celui des globules sanguins. Chacune d'elles contient un noyau bien manifeste, mais relativement petit. 4, Troncule qui ne contenzit que des globules sanguins offrant leur forme et
- leurs dimensions ordinaires. 5, 5, Autres troncules dans lesquels les globules sanguins et les cellules de
- lymphe normales se trouvaient mélangés. 6, 6, Vaisseaux contenant un mélange de globules sanguins et de grosses cellules de lymphe.
- 7, 7, Vaisseaux dans lesquels les globules sanguins étaient rassemblés sous forme d'ilots.
- 8, 8, Globules sanguins isolés et comme perdus dans la masse des cellules de lymphe.
- 9, 9, Globules sanguins qui offrent une forme allongée parce qu'ils se présentent par leur circonférence.

### FIG. VIII. - RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE PÉRISÉE.

1, 1, Réseau lymphatique composé de capillaires, de ramuscules et de troncules anastomosés, et circonscrivant des mailles irrégulières de petites dimensions 2, 2, 2, 2, Petites papilles représentées par leur lymphatique central, flexueux

- et contourné 3, Embouchure d'un follicule pileux, dont le poil s'est détaché.
- 4, Follicule pileux contenant encore son poil et dans la cavité duquel viennent s'ouvrir deux petites glandes sébacées. 5, 5, 5, 5, Ramuscules lymphatiques partant de ce follicule.

## FIG. IX. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DES GRANDES LÉVRES.

- 1, 1, Ce réseau est celui qu'on observe chez l'enfant à la naissance. Dans l'âge adulte il offre la même disposition; mais les vaisseaux qui le composent sont plus volumineus
- 2, 2, 2, 2, Embouchure des glandes sudoriféres.

# Fig. 3. — resseal lymphatique de la prac de clitoris chez exe expant de deux axs.

- Ce réseau a pour attribut distinctif l'énorme calibre des troncs qui en partent, lesqueis chez la femme adulte sont à peine plus volumineux.
- FM. XI. RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE L'ANGS CHEZ UN EXPART DE SIX MOIS.
- 1, 1, Ce réseau, remarquable par sa grande richesse et la disposition souvent variqueuse des troncs et troncules concourant à le former. 2, 2, Extrémité inférieure de la muqueuse du rectum, dont les vaisseaux lym-
- phatiques ne sont pas ici visibles, parce qu'ils réclament pour être mis en évidence un autre mode de préparation. 3, 3, Bord par lequel le réseau lymphatique de la peau de l'anus se termine du
- côté de la muqueuse. 4, 4, Embouchurc de deux follicules pileux, de chacun desquels sort un poil rudimentaire et de forme conique.
- (1) Ce serotum est celui qui a été enlevé par Nélaton, et dont j'ai parlé à la page 4. Les capillienles qui vont s'ouvrir dans les capillaires sanguins ayant participé à la dilatation, les globules ranguins avaient passé en grand nombre dans la cavité des vaisseaux lymphritiques.

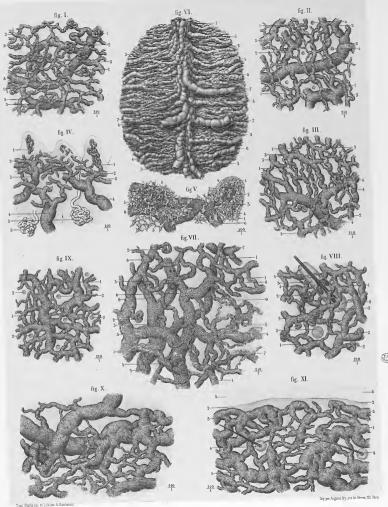

RÉSEAUX LYMPHATIQUES CUTANÉS DES RÉGIONS ANALE, PÉRINÉALE ET GÉNITALE CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME.

## PLANCHE X

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI POSTÉRIEURE DU TRONC®

- 1, 1, Vaisseaux lymphatiques de la partie interne de la fesse se dirigeant en has, en dedans, puis en avant, pour se joindre é ceux de l'anus et du périnée; comme ces derniers, ils vont se terminer dans les ganglions internes du pli de l'aine.
- 2, 2, Troncs lymphatiques qui naissent des deux tiers externes et supérieurs de la fesse. Tous ces troncs se dirigent en haut et en déhors, puis contournent la partie supérieure du membre pour aller se terminer dans les ganglions externes du pli de l'aine.
- 3. 3, Ramuscules par lesquels se continuent entre eux les vaisseaux ascendants et descendants de la région fessière. Sur cette limite, commune aux deux groupes de vaisseaux, on peut, en piquant la peau avec la pointe du tuhe, injecter tantôt les uns; ét tantôt les autres.
- 4. A. Beisau lymphatique médita de la région lombaire. Ce récoux, comme tous ceux du nimes ortre, ne répend, par a partie proficule), à aucunt trous lymphatique. Cens-ci missent à droite et à gauche de ses parties sinérales. Mascogni a commis une creure a resupent que les suivaeux lymphatiques du cold droit des régions lombaire et derards peuvent natire de cold gauche et récipropenement. Cette erveur tient à la médiod d'étuit de rés-défecteueme qu'on metait alors en usages. Sur aucune partie du trous ce de la sitée, je n'ai vu nu seul vaisseun venir du celé oposés de cali augre qu'il appartient.
- $5,\,5,\,5,\,$  Troncs au nombre de 6 à 8 qui partent de ce réseau et qui convergent d'arrière en avant.

- $6,\,6,$ Ces mêmes troncs qui contournent le flanc gauche pour se rendre dans les ganglions du pli de l'aine.
- 7, 7, 7, Vaisseaux lymphatiques des parois latérales du thorax, se dirigeant de bas en haut vers les ganglions du creux de l'aisselle.
- 8, 8, 8, 8, 8, Troncs lymphatiques naissant d'un réseau qui leur est commun avec ceux de la région lomhaire.
- 9, 9, Réseau lymphatique médian de la région dorsale.
- 10, 10, 10, 10, 10, 10, Troncs dont les premières radicules émergent de ce réseau.
- 11, 11, Réseau lymphatique médian de la partie postérieure du cou.
  12, 12, 12, 17, Troncs qui proviennent de ce réseau; ils convergent de dedans en débons, chemiento bóligement sur la partie postérieure et supérieure de l'épaule, puis se joignent à ceux de la région dorsale pour aller se terminer dans les ganelinés du cerva exillière.
- 13, 13, Ensemble des troncs qui tirent leur origine de la partie postérieure du thorax. Ils contournent le hord postérieur du creux de l'aisselle afin de se rendre dans les gangtions de cette région.
- 14, 14, 14, Vaisseaux de la partie postérieure et supérieure du bras, convergeant aussi vers le creux de l'aisselle pour se terminer comme les précédents.
- 15, 15, Deux troncs de la partie postérieure du cou qui contournent le bord supérieur du trapéze pour se jeter dans les ganglions sus-claviculaires.

(1) Les paries du trace, comme celles des membres et de la tête, sont complétement voilées par le réseau des capillaires lymphatiques, et plus superdiciliement par celui de lamanes et des capillaires. Le réseau des capillaires, le réseau des capillaires, le réseau des capillaires, le réseau des capillaires, le réseau de la capillaires, le réseau des la capillaires, le réseau des la capillaires, le réseau des capillaires, le réseau



# PLANCHE XI

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES PAROIS ANTÉRIEURE ET LATÉRALE DU TRONC: GANGLIONS DU PLI DE L'AINE ET DI CREIX DE L'AISSELLE DANS LESQUELS SE RENDENT CES VAISSEAUX (1)

- 1, 1, Les deux ganglions les plus inférieurs du pli de l'aine ; dans ces ganglions viennent se terminer tous les troncs lymphatiques émanés du pied, de la jambe, et de la plus grande partie de la cuisse,
- 2, 2, Ganglions inférieurs et internes du pli de l'aine auxquels shoutissent les vaisseaux lymphatiques de la partie supérieure et postérieure de la cuisse.
- 3, Ganglion plus élevé, qui reçoit les vaisseaux lymphatiques de la partie interne des fesses, de l'anus, du périnée et du scrotum.
- 4, Ganglion supérieur et interne du pli de l'aine ; à ce ganglion se rendent tous les troncs lymphatiques émanés du pénis, 5, Ganglion destiné aux troncs qui proviennent de la partie postérieure, supé-
- rieure et externe de la cuisse. 6, 6, Ganglions dans lesquels se terminent les vaisseaux de la partie gous-ombi-
- licale de l'abdomen. 7, Ganglion qui recoit les vaisseaux des deux tiers supérieurs et externes de la région fessière et ceux de la région lomhaire.
- 8, 8, Vaisseaux lymphatiques du scrotum
- 9, Vaisseaux lymphatiques du prépuce.
- 10, 10, Vaisseaux lymphatiques des téguments du pénis cheminant sur ses faces latérale et dorsale pour se rendre au ganglion supérieur et interne du pli de l'aine
- 11, Tronc lymphatique qui contourne la couronne du gland. Ordinairement celui du côté droit se réunit sur la ligne médiane à celui du côté gauche ; ici les deux troncs restent indépendants; un simple ramuscule s'étend de l'un à l'autre. Souvent au lieu d'un seul trone il en existe deux ou trois qui s'anastòmosent entre eux dans leur trajet demi-circulaire.
- 12, Prolongement du tronc qui contourne la moitié gauche de la couronne.
- 13, Prolongement du tronc qui contourne la moitié droite.
- 14, 14. Ramuscules qui émanent du réseau médian de la partie sous-ombilicale de l'abdomen. Ce réseau n'est pas plus développé que celui de toute autre partie des parois abdominales. Il a seulement pour caractère propre et distinctif d'établir une communication entre les vaisseaux lymphatiques du côté gauche avec ceux du côté droit. Lorsqu'on l'injecte au mercure le métal passe quelquefois des deux côtés simultanément; mais si l'on s'en écarte de quelques millimètres seulement, le mercure ne pénètre que dans les rameaux et les troncs du côté vers lequel a été porté la pointe du tube à injection.

- 45, 45, Troncs qui partent de toute cette portion sous-ombilicale et qui viennent se terminer dans les ganglions les plus élevés du pli de l'aine.
- 16, 16, 16, 16, Trones qui naissent des tégnments de la région lombaire et des deux tiers supérieurs et externes de la région fessière.
- 17, 17, Réseau commun aux vaisseaux des parties sus- et sous-ombilicales de la paroi abdominale antérieure. Lorsqu'on pique avec la nointe du tube à injection cette partie de la paroi abdominale, on voit tantôt le mercure pénétrer dans les troncs qui se rendent aux ganglions du creux de l'aisselle, et tantôt dans ceux qui descendent des ganglions du pli de l'aine.
- 18, 18, Réseau médian de la portion sus-ombilicale de l'abdomen et de la paroi thoracique antérieure. Ce réseau, comme tous ceux qui sont situés sur le plan médian, fait communiquer les vaisseaux de la moitié droite du thorax avec ceux de la moitié gauche.
- 19, 19, 19, 19, 19, 19, Troncs qui prennent naissance dans les téguments de la la paroi antérieure de l'abdomen et du thorax.
- 20, 20, 20, 20, Trones provenant des parois latérales de ces deux cavités.
- 21, 21, 21, Troncs qui viennent de la paroi postérieure du thorax.
- 22, 22, Troncs émanés de la peau du sein.
- 28, 23, 28, Troncs qui-tirent leur origine de la partie postérieure de l'épaule.
- 24, 24, Extrémité terminale des vaisseaux lymphatiques du membre supérieur traversant l'aponévrose du creux de l'aisselle pour se rendre dans les ganglions de cette région.
- 25, Gros tronc qui provient du ganglion sus-épitrochléen et qui occupe une situation plus profonde que les précédents
- 26, Trone qui se détache du groupe principal, pour monter au devant de l'épaule, dans l'interstice des muscles deltoïde et grand pectoral; il se rend dans un ganglion sous-claviculaire, après avoir traversé un autre ganglion plus inférieur qui n'est pas constant.
- 27, 27, Coupe de la peau destinée à montrer les ganglions dans lesquels se terminent les vaisseaux précédemment mentionnés, 28, 28, Ganglions du creux de l'aisselle, dont les plus inférieurs seulement sont
- ici visibles
- 29, 29, Vaisseaux lymphatiques des parties postérieure et latérale du cou; parvenus au niveau du muscle sterno-mastoldien, ils s'infléchissent et disparaissent pour se rendre dans les ganglions cervicaux inférieurs.

<sup>(1)</sup> Les réseaux qui constituent le point de départ des valsoéeux du tronc ont été supprimés dans cette planche, comme dans la précédente, afin de mettre en plus complète évidence les troncules et les troncs qui en partent. Mais ils sont représentés chez le fotus et chez l'adulte dans la planche XII.

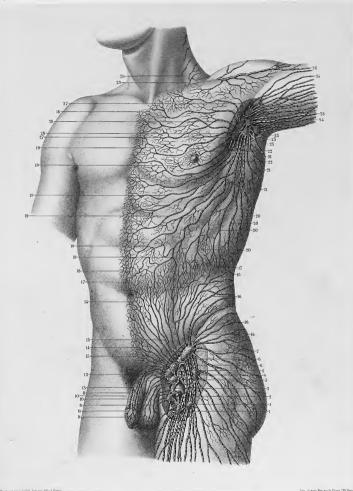

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES PAROIS ANTÉRIEURE ET LATÉRALE DU TRONC; GANGLIONS DU PLI DE L'AINE ET DU CREUX DE L'AISSELLE, DANS LESQUELS SE RENDENT CES VAISSEAUX.

# PLANCHE XII

# RÉSEAUX LYMPHATIQUES DU TRONC, DE L'ÉPAULE ET DU PLI DE L'AINE (O

### PE. I. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE L'ÉPAULE CHEZ L'EXPANY NAISSANT.

- 4, Ramuscules et troncules qui forment ce réseau; de leurs anastomoses multipliées résultent des mailles inégales et irrégulières de très-petites dimen-
- 2, 2, Embouchure de deux follicules pileux, dont les poils se sont détachés.
- 3, Embouchure de deux glandes sudorifères, occupant chacune le centre d'une maille plus petite que celles dans lesquelles viennent s'ouvrir les follicules nilaur.

### Fig. II. — l'arge cicatrice de la partie antéro-externe de l'épalle, chez en homme de quarante ann.

Cette cicatrice, qui offrait l'aspect et tous les caractères des cicatrices anciennes, avait une longueur de 5 centimètres et une largeur variant de 2 à 3. Sur sa périphérie, les téguments se présentaient à l'état normal.

- 1, 1, Téguments entourant la cicatrice. 2, 2, 2, 2, Contour de cette cicatrice.
- 3, 3, Bride rectiligne qui occupait sa partie centrale; elle était rugueuse et faisait une légére suille.

### Fig. III. — réseau lymphayique de la prau qui extourait la cicatrice représextéu dans la piqure précédente.

Ce réseau, que j'ai exploré sur toute la périphérie de la cicatrice, ne différe pas de celui qu'on observe dans l'état normal. En le comparant à celui qui recouvre les tégments de l'épaule chez le fotats dans le dernier mois de la grossesse, on remarque qu'il ne s'en distingue que par le calibre plus considérable des ramenus et ramuscales contribuant à le former.

#### Fig. IV. — réseau exidphatique de la cicatrice représentée par la pigere II.

L'ésistence des vaisceux l'upubatiques avait pas encore de démontrée sur la surche des ciactrics coulandes. Le l'à constaté pour la première fois sur la ciactric précédement mentionnée; c, depuis cette épousé, l'ai pu recessillir deux faits andepeus sur des ciactrice plus patteirs compart l'une el l'autre le membre inférieur. Le réseau lymphatique des ciactrices du Égrement externe s'étaits sur toute dans par son de l'autre le membre inférieur. Le réseau lymphatique des ciactrics du Égrement externe s'étaits sur toute dans par son deplasseur beaucoup mointe, en rapport neue celle de la ciactrice plus mines aussi; cette différence est très-manitets sur les coupes curicales. Les vaisseux qui concourant la forme affectent pour la pipart une direction paraillée et rayonnante; ils sont en général moins contournée que sur les parties sainte de la peiux, et semblent survive mil l'inférence de titre de ciactrice qui se sainte de la peiux, et semblent survive mil l'inférence de titre de ciactrice qui se partie sainte de la peiux, et semblent survive mil l'inférence de titre de ciactrice qui se perme par la couche des lourgeons charmas; c'est dans la dermiter période de la ciactrice qui se compart de la ciactric qui se compart missance.

### Fig. V. — réseau lymphatique des tégements du dos.

- Ce réseau, observé sur un enfant de quelques mois, est en général un peu moins ricbe que celui de l'enveloppe cutanée des membres.
- 1, 1, 1, Ramuscules lymphatiques.
  2, 2, 2, 2, Troncules plus profondement situés dans lesquels viennent s'ouvrir
- ees ramuscules.
  3, 3, 5, Embouchure de trois glandes audorifères.

### Fig. VI. — méseau lumphatique des tégemeaus de dei de l'aine, chez le nouveau-né.

Ce réseau a pour attribut distinetif : la multiplicité des vaisseaux qui entrent dans sa composition, leur disposition contournée et l'étroitesse des mailles qu'ils circonscrivent. Il présente du reste des caractères analogues sur toute l'enveloppe cutanée de la cuisse.

#### Fig. VII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DES TEGUMENTS DU PLI DE L'ADVE, CHEZ L'ADULTE.

Chez l'adulte, ce résean est surtout caractérisé par le volume considérable des trones et troncules dans lesquels viennent se terminer les premières radicules des vaissessus l'imphaltiques. Ceux qui se trouvent preprésentés dans cette figure possèdent un calibre moyen; sur un grand nombre de points on en trouve de plus volumineur.

### Fig. VIII. — VARICES DE RÉSEAU LYMPHAYIQUE DE PLI DE L'AINE, OBSERVÉES CHEZ EXE FEMME DE TRENTE-NEUF ANS.

La malade qui était affectée de ces varices est celle dont l'observation a été publié par M. C. Desjardines; y la mentionné à la page 8 les principaux traits de corde importante donervation. La passage du augud mas le vaisseux lymphatiques et les ampoules variqueuses qui en dépendaient à été constaté par l'examen microscopique et par la malade elle-membe. Lorque delle pipulat l'une de ces ampoules, le biquide qui s'éconiait était d'abord opalescent, pois pressit ensuite une teinte d'autant plus rourque que l'éconiait était d'abord opalescent, pois pressit ensuite une teinte d'autant plus rourque que l'éconient se profonses didavantage.

- 4, Ampoule principale provenant de la ditation varignouse de l'un des raisseux du réseau lymphatique du pli de l'aine; ellé était d'abord la seule qui existid. C'est cette védecide qui, à la soite d'une piptre faite par la malade, deviat la source d'un écoulement, longtemps prolongé, simplement lymphatique à son début, et canactivir essuite par la présence d'un grant nombre de globules sanguins auxquels le liquide empruntait une couleur tels-promocées.
- Yésicales plus petites, au nombre de cinq, qui se produisirent plus tard, à la suite de piqures plusieurs fois répétées.

### Fig. IX. — réseau l'emphatique de la paros abdomenate antérimere d'un expant'de quelques mois.

Ce réseau rappelle celui qu'on observe sur la peau des membres. Il se prolonge de l'abdomen sur les parois antéro-latérales du thorax en conservant les mêmes caractères.

#### FIG. N. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PAROI ANTÉRIEURE DE L'AUDONES. CHEZ L'ARELTE.

En comparant ce second réseau au précédent, on pourra remarquer que sous l'influence de l'âge les troncs et troncules entrant dans leur constitution augmentent de volume, au point d'acquérir un calibre presque double pour la plupart d'entre eux.

# Fig. $XL = \mathbf{R} \mathbf{\hat{e}} \mathbf{S} \mathbf{E} \mathbf{v} \mathbf{E} \mathbf{v} \mathbf{M} \mathbf{P} \mathbf{M} \mathbf{T} \mathbf{Q} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{p} \mathbf{Q} \mathbf{T} \mathbf{Q} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{v} \mathbf{Q} \mathbf{T} \mathbf{Q} \mathbf{E}$ Chez le partes.

l'ai suivi ce réseau jusque sur los limites du cordon ambilical, et j'ai souvent cherché à constater si quelques ramuscules [rumphatiques énanés des cellules étoliées du cordon ne viendriant pas s' p terminer. Mais toutes mes recherches sont ressées vaines. Entre ces cellules et le réseau lymphatique qui entoure le cordon, il u'n y acucune espéce de éonnexions.

### Fig. XII. — RÉSEAU AVEDHATIQUE DE LA RÉGION PESSITANE CHEZ ENE FILLE DÉ SIX SENAIMES.

Ce réseau se continue inférieurement avec celui des organes génitaux externes, au grand développement duquel il participe. Cependant les troncs qui en partent sont en général plus petits.

### Fig. XIII. — RÉSEAU LEMPHATIQUE DE LA PEAU DE LA MAMELLE INJECTÉ AU MERCURE ET VE A L'ORI, NU.

- Réseau lymphatique de la pesu du mamelon, composé de ramuscules trèsdéliés.
- 2, 2, Réseau lymphatique de l'aréole du sein.
- 3, 3, Réseau lymphatique des téguments qui entourent l'aréole.

<sup>(1)</sup> Sur cette planche, comme sur les précedentes, tous les réseaux sont vus au même grossissement : 2/2. Ce grossissement est celut que donnent l'objectif 5 et l'oculaire 1 de Nachet.

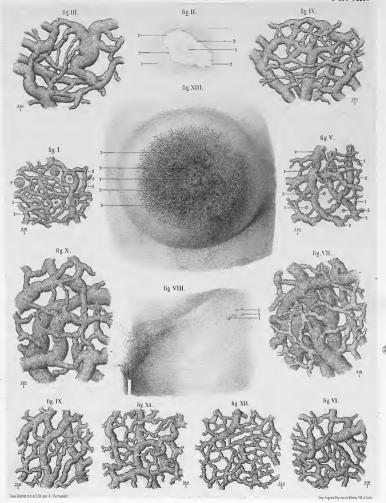

RÉSEAUX LYMPHATIQUES DU TRONC, DE L'ÉPAULE ET DU PLI DE L'AINE.

# PLANCHE XIII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA GLANDE MAMMAIRE DANS L'ÉTAT DE LACTATION 6

- Fig. I. RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA FACE ANTÉRIEURE DE LA GLANDE; PLENTS SOUS-ANNOLAIRE; TRONES QUI PARTENT DE CE PLENTS.
- A. A. Couche cultulo-ediposus qui entoure toute la manella. Sur la périphérie de la glande elle se dédouble pour a prolonger une se deux fonce. Le glande elle se dédouble pour le prolonger une se deux fonce. Le production de l'action de la sa fonce postérieure est tris-même est presque autonité de l'action d'action de l'action de l'action de l'action de l'action de contraire une couche plus ou moins épaises, dans l'épaiseur de larguélle cheminent les visuousex anguinne et le truces l'eputaliques, émané du plema sons-aérolaire; elle a été enlevée en totalité pour laisser voir ces tronce et le réfans sons-aéronité.
- B, B, Contour de la glande mammaire. Tous les troncs lymphatiques partent de ce contour et de la face antérieure de la glande.
- C, C, C, Yaisseaux sanguins cheminant dans l'épaisseur de la couche celluloadipeuse et convergeant vers le sein, pour se distribuer d'une part à la giande, de l'autre aux tégements qui recouvrent sa face antérieure. En les comparant aux trones l'umbhatiques qui maissent de cet organe on peut remerquer combien ils sont refles relativement.
- 1, 1, 1, Récau l'imphatique dont les mailles sont si multipliées qu'elles se recouvrent et forment une couche partout continue, voilant complétement les lobules glanduleus superficides et se prolongeant dans l'épaiseur de la glande pour se comporter de la même manière à l'égard des lobules rorfonds.
- 2, 2, Troncules lymphatiques qui proviennent des lobules de la glande et qui cheminent dans les interstices de ceux-ci. En se continuant entre eux ils forment un pieux à mailles circulaires. Chaque maille renferme un lobule. Dans ces mailles se rendent les capillaires émanés des parois des utricules glandulaires.
- 3, 3, 3, 3, Vaisseaux lymphatiques qui naissent du réseau périphérique de la glande mammaire.
- 4, 4, 4, Plexus lymphatique sous-aréolaire, constitué par l'ensemble des troncs qui tirent leur origine de la face profonde de la glande, et des divers points de son évalesceur.
- 5, 5, Gros tronc naissant de la partie interne de ce plexus; il décrit un trajet demi-circulaire pour se porter en dehors et se rendre ensuite dans l'un des ganglions de l'aisselle.

- 6, Trone volumineux aussi, mais plus court et rectiligne, qui part de la partie externe du même plexus.
- Tronc né de la partie périphérique du sein; après avoir parcouru un certain trajet it se réunit au précédent.
- 8, Autre trono naissant aussi de la partie périphérique du sein. Avant d'arriver dans le creux de l'aisselle, il se rémnit le plus souvent au trono sous-joenn, de telle sorte que le système l'upulatique de cet organe dans sa partie terminais n'est plus représenté que par deux tronos généralement trèsvolumineux.

### Fig. II. — réseau lymphatique de la pace postérieure du seix

- A, A, Couche cellulo-graisseuse, entourant la mamelle et se prolongeant sur sa face antérieure jusqu'au niveau de l'aréole.
- B, B, Partie inférieure de la mamelle; les vaisseaux lymphatiques de cette partie inférieure n'ont pas été injectés afin de laisser voir les lohules de la glande et les conduits excréteurs qui en partent.
- C, Conduits lactifères qu'une excision du tissu glanduleux a permis de mettre en évidence.
- 1, 1. Réseau lymphatique composé d'innomhrahles capillaires anastomosés et recouvrant complétement les lohules correspondants.
- Yaisseaux interiobulaires se continuant entre eux et formant un réseau à mailles circulaires, qui contiennent chacune un lobule.
- 3, 3, Réseau sus-lohulaire ou périphérique des lohules.
- 4, 4, 4, 5, Troncules naissant ch et là du réseau lymphatique de la face postérieure du sein, et disparaissant presque aussitét pour plonger dans Pépaisseur de la glande. Ils contribuent par leur réunion à former des troncs de plus en plus volumineux qui, presque tous, se portent vers la face antérieure de la mamelle.
- 5, 5, Autres troncules qui se trouvant très-rapprochés des troncs émanés de la face antérieure se jettent dans ces derniers sur la circonférence du sein.
- 7, 8, Troncs qui se portent de la face antérieure de cet organe vers les ganglions axillaires.

(f) Dans ents plantels les visseux lymphatiques qui recovvent les focus infeteure et positionire à la manufie se trevent evels représentés. Mus li as sent par minipositionités dans une focusiere. Chaque holiche de la glancé en rémonêt d'un rénous l'emphatique compannile, quiebre pas défigi. A celta qui embranes na pérfigiéré. Le trancolle missant d'en innochrabite résoux mo-bloidhères et rémisses, produisse progressivement et fevent des trosse qui convergest pour la player vers l'archie de sein, aux legadit du formet na pleins a l'agran maille. Ne qu'ebres querte deux gro notes envelantes qu'ent pet faus la puspine du cerce de l'Amballe.

Ches les grands mammifiers, comme la vache et la jument, le système jumphatique de la mamelle prend des proportions presque menumentales; et l'on peut constater qu'il tire son origine des parois mêmes des utricules glandulaires et de toute l'étendue des conduits lactifières.

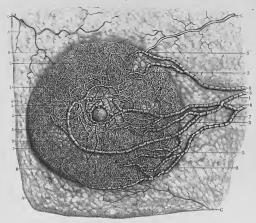

fig. II



# PLANCHE XIV

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES TÉGUMENTS DE LA TÊTE ET DU COU 60

Les vaisseaux lymphatiques de la tête se jettent dans treize principaux groupes de ganglions. Onze de ces groupes répondent à l'union de l'extrémité céphalique et de son pédicule. Les deux derniers occupent les régions sus-claviculaires.

- A, Ganglions sus-byoidiens, au nombre de trois le plus habituellement. Quelquefois il en existe seulement deux, très-rarement un seul. Le plus élevé est situé sur la ligne médiane; les deux autres à droite et à gauche. Ces ganglions sont en général très-rapprochés et sonvent même se touchent en partie par leur contour. Ils reçoivent les vaisseaux lymphatiques du menton et de la partie médiane de la lèvre inférieure; j'ai vu aussi des vaisseaux émanés de la partie médiane antérieure du cou venir s'y terminer.
- B, Ganglions sons-maxillaires, au nombre de dix à douze, très-inégaux en volume, de forme arrondie ou ovolde, recouverts par le hord inférieur de la màchoire, que débordent seulement les plus inférieurs. Ils reçoivent les vaisseaux lymphatiques de toute la partie médiane des téguments de la face, à l'exception de ceux qui viennent de la partie médiane du menton et de la livre inférieure
- c, C, C, Ganglions parotidiens superficiels, au nombre de douze à quinze, situés tous au-dessous de la lame fibreuse qui recouvre la glande, à la surface de celle-ci ou dans les interstices des lobules sous-aponéurotiques. Ils ne devienment apparents pour la plupart qu'après avoir été injectés au mercure. Tous ces ganglions sont reliés entre eux par les vaisseaux lymphatiques efférents qui s'étendent des supérieurs aux inférieurs, en cheminant dans l'épaisseur de la paretide. - L'un des plus élevés se voit immédiatement au-devant du tragus; il reçoit les vaisseaux qui partent de la cavité de la conque et de l'origine de l'hélix. Un autre, situé au dessous du lobule de l'oreille, est destiné aux vaisseaux provenant de cet appendice. Un troisième, souvent double, répond à la partie la plus clevée du bord postérieur de la parotide; les vaisseaux qui contournent en arrière le pavillon de l'oreille viennent s'y terminer. Aux ganglions parotidiens aboutissent les vaisseaux des parties latérales

de la face, des paupières, du sourcil, du front, et de toute la partie anté-rieure du cuir chevelu. Les troncs qui en partent se rendent dans les ganglions situés sous le muscle sterno-mastoidien.

- D, D, Ganglions mastoldiens, situés en général immédiatement au-dessus de la ligne courbe supérieure de l'occiput. Ils sont très-variables dans leur nombre, leur siège et leur volume. Chex la plupart des individus on en rencontre deux, souvent un seul; chez quelques-uns ils font défaut; chez d'autres on en trouve trois et même quatre, disposition assez rare cepen-dant, et qui doit être regardée comme exceptionnelle. Leur forme est aplatie, et leur contour circulaire. Ils reçoivent les vaisseaux lymphatiques émanés de la partie supérieure et postérieure du cuir chevelu.
- E. E. E. Ganglions sous-occipitaux, aplatis et circulaires comme les précèdents. Au nombre de deux ou trois. Très-souvent il n'en existe aucun, ou bien un seul. Leur siège varie aussi; c'est ordinairement un peu au-dessous et dans le voisinage de la protubérance occipitale externe qu'on les observe; chez un grand nombre d'individus ils sont plus inférieurs et reposent
- alors sur le trapèze ou le splénius. F, Ganglions situés sous l'extrémité supérieure du muscle sterno-mastoïdien. Leur existence est constante, leur nombre toujours multiple et leur volume assez considérable bien que très-inégal. On en compte généralement de quatre à cinq. Ils sont plus volumineux que les mastoïdiens et les sous occipitaux; ils sont aussi moins aplatis. A ces ganglions se rendent les vaisseaux qui naissent de la moitié postérieure du cuir chevelu et ceux qui partent des ganglions mastoldiens et sous-occipitaux. Les uns et les autres cheminent d'abord sur la portion aponévrotique du muscle sterno-mastoïdien, puis traversent celui-ci, à l'union de sa portion fibreuse avec sa portion charnue.
- G, G, G, G, Ganglions de la région sus-claviculaire. Ils sont irrégulièrement disséminés sur toute la longueur et toute la largeur de cette région. Leur nombre est indéterminé, mais toujours assez considérable. Ce n'est qu'en les injectant successivement et en remplissant les vaisseaux qui les relient entre eux qu'on peut juger de leur multiplicité. On réussit facilement à en mettre douze ou quinze en évidence; mais ils sont en général plus nombreux. Ces ganglions se trouvent au-dessous du peaucier et de l'aponévrose cervicale superficielle. Ils reçoivent les vaisseaux lymphatiques qui proviennent de la partie sous-occipitale du cuir chevelu et presque tous ceux qui tirent leur origine des téguments du cor

- 1, 1, Vaisseaux lymphatiques de la peau du menton, se terminant l'un et l'autre dans les ganglions sus-byoidiens.
- 2, Vaisseau lymphatique provenant de la partie médiane de la lévre inférieure; il se termine dans le plus élevé des trois ganglions sus-hyoldiens. 3, Vaisseau lymphatique qui vient des parties latérales de cette lèvre; il se rend dans l'un des ganglions sous-maxillaires, ordinairement dans le plus
- 4. Vaisseau lymphatique de la lèvre supérieure, se terminant dans le même ganglion que le précédent.
- 5, 5, 5, Vaisseaux lymphatiques des téguments du nez.
  6, 6, 6, Vaisseau lymphatique qui tire son origine de la portion médiane du front. En passant sur la racine du nez, eu dedans du grand angle de l'œil, il recoit plusieurs troncules émanés de la partie interne du sourcil et des paupières.
- 7, 7, Deux vaisseaux lymphatiques qui naissent de la peau de la joue, et qui vont aussi se terminer dans les ganglions sous-maxillaires.
- 8, 8, Deux autres vaisseaux qui partent également de la peau de la joue, mais qui se rendent dans les ganglions parotidiens inférieurs.
- 9, 9, Ensemble des vaisseaux lymphatiques qui prennent naissance dans les paupières et le sourcil; tous se jettent dans les ganglions parotidiens.

  10, 10, Vaisseaux lymphatiques de la peau du front.
- 11, 11, Vaisseaux lymphatiques qui se portent de la partie antérieure du cuir
- chevelu vers les ganglions parotidiens 12, Autre vaisseau qui descend verticalement du sommet de la tête et qui se
- dévie au niveau du pavillon de l'oreille, pour contourner sa partie postérieure et se terminer dans un ganglion situé sur le hord postérieur de la glande parotide. 13, 13, Vaisseaux lymphatiques pariétaux offrant la même origine et la même
- direction que le précédent; ils contournent aussi le pavillon de l'oreille en passant au-dessous du muscle auriculaire postérieur, puis se terminent également dans les ganglions parotidiens postérieurs et supérieurs.
- 14, 14. Deux vaisseaux qui aboutissent à l'un des ganglions mastoldiens. 15, 15, Deux autres vaisseaux qui se rendent dans le second ganglion mas-
- 16, 16, 16, 16, Vaisseaux lympliatiques qui viennent se jeter dans les ganglions situés sous le muscle sterno-m
  - 47, Trois trones lymphatiques qui se terminent dans les ganglions sonsoccipitaux.
- Vaisseaux efférents des ganglions mastoïdiens.
- 19, Vaisseau efférent de l'un des ganglions sous-occipitaux. 20, Autre vaisseau efférent de ces ganglions, en général volumineux, qui s'engage sous le splénius pour se terminer comme les précédents.
- 21, 21, Vaisseau lymphatique de la région occipitale qui descend jusqu'à la partie inférieure du cou pour se jeter dans un ganglion situé sous le bord postérieur du muscle sterno-mastoïdien
- 22, Ganglion dans lequel il se termine. 23, 23, 23, 23, Vaisseaux lymphatiques provenant de la peau de la partie postérieure du cou.
- 24, Vaisseau lymphatique des téguments de la partie supérieure de l'épaule; il se rend dans l'un des ganglions inférieurs de la région sus-clavicu-
- 25, 25, 25, 25, Autres troncs qui partent des mêmes téguments, mais qui se dirigent en bas et en arrière pour aller contourner le bord postérieur du
- creux de l'aisselle et se terminer dans les ganglions axillai 26, 26, Vaisseaux lymphatiques antérieurs de la peau de l'épaule, allant aussi se terminer dans le creux de l'aisselle dont ils contournent le bord
- 27, 27, Vaisseaux lymphatiques de la partie antérieure et supérieure du thorax. Ils se dirigent vers le bord inférieur du grand pectoral pour se jeter ensuite dans les ganglions du creux de l'aisselle.
- 28, 28, Deux troncs plus élevés qui se portent en haut et en dehors et qui se rendent dans les ganglions sus-claviculaires
- 29, 29, 29, Vaisseaux lymphatiques des parties antéro-latérales du cou; tous se rendent dans les ganglions sus-claviculaires.

<sup>(1)</sup> Ces vaisseaux out été préparés par le même procéde que ceux des membres et du tronc. Après avoir été injectés au mercure, ils out été disséqués sur la face profonde de la peau qui a été ensuite appliquée sur un moule et dessétable. Ceux du crêne peuvent être laissés en place; ils se voient très-blen par transparence après la desication



# PLANCHE XV

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS OU CUTANÉS DE LA FACE "

### Fig. I. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAGE VES DAXS LEUR EXSEMBLE.

- 1, 1, Réseau lymphatique médian de la région frontale et de la partie antérieure du cuir ebevela
- 2, 2, Troncs qui naissent de ce réseau; les uns passent en avant du pavillon de l'oreille pour venir se terminer dans les ganglions parotidiens, les autres en arrière
- 3, 3, Vaisseaux lymphatiques provenant du sourcil et de la paupière supérieure. 4, 4, Vaisseaux lymphatiques de la paupière inférier
- 5, 5, 5, Vaisseau lymphatique qui tire son origine de la partie inférieure et médiane du front. Il croise obliquement la racine du nez et parcourt ensuite toute la face à la manière d'une diagonale, pour venir se terminer dans l'un des ganglions sous-maxillaires. A son point de départ il reçoit plusieurs
- troncules émanés de la partie interne des paupières, et plus bas, quelques autres qui émergent des téguments du nez. 6, 6, Deux troncs provenant de la peau de la pommette et se rendant aux ganglions parotidiens.
- 7, Autre tronc qui prend aussi naissance dans les téguments de la joue, mais qui se rend dans les ganglions sous-maxillaires.
- 8, 8, 8, Vaisseaux lymphatiques des ailes du nez. 9, 9, Vaisseau lymphatique émané de la moitié droite de la l'évre supérieure.
- 10, Vaisseau lymphatique de la partie latérale droite de la lêvre inférieure.
- 11, 11, Deux troncs qui viennent de la partie médiane de cette lèvre, et qui se rendent dans le plus élevé des ganglions sus-hyoldiens. Souvent, au lieu de ces deux troncs, on n'en rencontre qu'un seul, situé sur la ligne médiane. 12, Vaisseau plus petit, qui a pour origine la peau du menton.

# Fig. II. — VAISSEAEN LYMPHATIQUES DE SOURCIL ET DES PAUPIÈRES BONT LES DIMENSIONS ONT DIÉ DOUBLÉES.

- 1, 1, Troncs lymphatiques qui partent des deux tiers externes du sourcil. 2, Autre vaisseau qui se dirige en dedans pour se jeter dans le tronc émané de la
- partie inférieure et médiane du front. 3, 3, Réseau lymphatique de la paupière supérieure
- 4, 4, 4, Troncs qui naissent de ce réseau et qui se rendent dans les ganglions parotidiens
- 5, 5, Troncules qui vont se terminer dans le tronc né de la partie interne du sourcil.
- 6, Autre troncule plus important aboutissant au tronc qui émerge de la partie inférieure du front.
- 7, 7, Réseau lymphatique de la paupière inférieure.
- 8, 8, Troncs qui naissent des deux tiers externes de ce réseau
- 9, 9, Troncules se rendant dans le tronc qui descend du front sur la racine du nez.

### — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE BORD LIBRE DE LA PAUPIÈRE SIPÉRIEURE BOYT LES DIMENSIONS ONT ÉTÉ TRIPLÉES.

- 1, 1, Lèvre antérieure de ce bord libre recouverte par l'implantation des cils 2, 2, Sa lévre postérieure sur laquelle viennent s'ouvrir les glandes de Meibo-
- 3, 3, Réseau lymphatique qui recouvre tout ce bord. Il se continue en avant avec celui de la peau des paupières, et en arrière avec celui de la conjonctive palpébrale.

- Fig. IV. RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA COMJONCTIVE PARPÉBRALE,
- 1, Conjonctive recouvrant le cartilage tarse supérieur dont les dimensions doublées.
- 2, 2, Réseau qu'on observe sur cette muqu 3, 3, Conjonctive qui revêt le cartilage tarse inférieur.
- 4, 4, Réseau lymphatique qu'elle présente.

### $Y_{\mathrm{H}_{\mathrm{N}}}, V_{\mathrm{s}}$ — vaisseau lymphatique de la pace externe du pavillox DE L'OREILLE.

- 1, 1, Beux troncs qui naissent du réseau de la conque de l'oreille et du conduit auditif extere 2, Ganglion dans lequel ils se rendent.
- 3, 3, 3, Vaisseaux qui proviennent de la partie antérieure de l'hélix et de la cavité de l'anthélix. Ils contournent le pavillon pour se porter sur sa face
- postérieure et se jeter ensuite dans les ganglions mastoidiens. 4, 4, 4, 5, 4, Autres troncs émanant soit de l'anthélix, soit de la gouttière de l'hélix, et contournant aussi le pavillon pour ramper sur sa face interne,
- afin d'aboutir aux mêmes ganglions que les précédents. 5, 5, 5, Vaisseaux lymphatiques du lobule de l'oreille; ils contournent son bord inférieur, et vont se terminer dans les ganglions parotidiens postérieurs.

### Fig. VI. — vaisseaux lymphatiques de la face externe de pavillox DE L'OSEILLE,

- Vaisseaux lymphatiques naissant de l'extrémité supérieure du pavillon. 2, 2, Vaisseaux qui proviennent de sa face externe et qui contournent son bord postérieur pour ramper ensuite sur sa face interne; dans cette dernière partie de leur trajet ils reçoivent les troncules qui émergent des tégu-
- ments correspondan 3, 3, Ganglions mastoidiens auxquels se rendent tous les vaisseaux qui précèdent. 4, 4, Troncules lymphatiques qui naissent du lobule de l'oreille et qui contour-
- nent son bord inférieur. 5, 5, 5, Ganglions perotidiens dans lesquels ils se terminent.

# Fo. VII. — VAISSBAUX LYMPHATIQUES DES LÉVRES ET DE LA PEAU

- 1, Réseau lymphatique de la face externe ou cutanée de la lévre supérieure. 2, 2, Réseau lymphatique du bord libre de cette lévre.
- 3, 3, Les deux troncs latéraux dans lesquels se jettent tous les troncules qui en 4, 4, Réseau lymphatique de la lèvre inférieure.
- 5, 5, Troncs qui naissent des parties latérales de ce réseau 6, Tronc qui tire son origine de la partie médiane de la lévre.
- 7, 7, 7, 7, Troncules provenant des téguments du menton.

### Fig. VIII. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE POSTÉBIEURE OR MUQUEEUSE DES LEVE

- 1, 1, Ramuscules partant du bord libre de la lévre supérieure. 2, 2, 2, 2, Troncules dans lesquels ils se jettent; en se réunissant à d'autres troncules émanés de la muqueuse des joues, ils donnent naissance de chaque côté à deux ou trois troncs qui restent indépendants des troncs antérieurs, et qui vont aussi se terminer dans les ganglions sous-maxillaires.
- nuscules émanés du bord libre de la lévre inférieure. 4, 4, 4, 4, Troncules qu'ils forment par leur réunion; de la convergence de ceux-ci résultent en général deux troncs pour le côté droit et deux pour le côté gauche. Ces troncs se terminent comme les précédents.

<sup>(1)</sup> Cette planche ne représente que les trancules qui constituent ces vaisseaux à leur point de divergence et les trancs soccédant à centrel. Pour l'étade des réseaux dont



Deas Clayres nan.per Lévellé ... Lvil. par Alfrel Primer.

Imp par Auguste Bry, rua de Secres ISI, Paris

# PLANCHE XVI

# RÉSEAUX LYMPHATIQUES DU CUIR CHEVELU, DU SOURCIL ET DES PAUPIÈRES, DES JOUES ET DE L'OREILLE, DES LÉVRES ET DU MENTON

### Pig. I. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DU CUIR CHEVELU CHEZ L'ENPANY.

- 1, 1, Réseau lymphatique composé de capillaires et de troncules, qui forment par leurs anastomoses des mailles étroites entonrant l'embouchure des
- follicules pileux et des glandes sudorifères 2, 2, Embouchure de deux follieules pileux, dont le poil s'est détaché avec
- l'épiderme 3, 3, 3, Embouchure des glandes sudorifères.

### Fig. II. - RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DU PRONT.

- 1, 1, Ce réseau, dont les mailles circonscrivent aussi les embouchures des glandes sébacées et des glandes de la sueur.
- 2, 2, Embouchure des glandes sébacées
- 3, 3, 3, Embouchure des glandes sudorifères.

#### ·Fig. III. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DES JOUES CHEZ EN ENPANY DE SIX MOIS.

- 1, 1, Réseau lymphatique remarquable par son extrême richesse, l'étroitesse de ses mailles et le calibre considérable des vaisseaux qui contribuent à le former.
- 2, Embouchure de deux glandes sébacées.
- 3, 3, Embouchure de deux glandes sudorifères.

### PE. IV. -- RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA PEAU DE L'OREILLE

- 1, 1, Vaisseaux qui composent ce réseau; leur disposition est la même sur toute la superficie du pavillon de l'oreille. 2, 2, 2, 2, 2, Lymphatique central des papilles; celles-ci sont vues par leur
- 3, Embouchure d'une glande sébacée, dont le poil a été détaché avec l'épiderme.
- 4, Embouchure d'une autre glande dont le poil est resté dans la cavité du follicule pileux correspondant.
- 5, 5, Embouchure de deux glandes sudorifères

#### Fig. V. - réseau lymphatique de la peau du sourcil chez un expan-DE DEUX ANS

- 1, 1, Ce réseau dont les mailles très-serrées entourent les follicules pileux du
- 2, 2, 2, Embouchure de ces follicules; de chacun d'eux sort un poil qui a été coupé un peu au delá de son point d'émergence. 3, 3, 3, Embouchure des glandes sudorifères.

### Fig. VI. — mésmau l'umphavique de la puat des palpièmes CHEZ UN EXPANT DE HUIT MOIS

- 1, 1, Réseau lymphatique. Il rappelle celui des joues par la multiplicité des vaisseaux souvent considérables qui le constituent et la grande étroitesse de ses mailles.
- 2, 2, Embouchure des glandes de la sueur.

# Fig. VII. - TROIS PAPILLES DU BORD CILIAIRE DES PAUPIÈRES.

- 1, 4, Deux papilles vues par leurs parties latérales et dans toute leur longueur.
- 2, 2, Lymphatique central de chacune de ces papilles.
- 3, Papille vue par son sommet.
- 4, Son lymphatique central.
- 5, Tronc commun dans lequel se jettent les lymphatiques des trois papilles précédentes

# Pic. VIII. — EVENPRATIQUE CENTRAL D'EXE PAPILLE DES PARPIÈRES AVEC SON RÉSEAU DES LACENES ET CAPILLACTES.

- 1, 1, Contour de la papille.
- 2, 2, 2, Lacunes se continuant entre elles par les capillicules
- 3, 3, 3, Capillicules de longueur et de largeur inégales. 4, 4, 4, 4, Un capillaire lymphatique formé par la continuité d'une série de
- 5, Autre capillaire qui se perd à son origine dans le réseau des lacunes et capillicules, et qui se continue à sa terminaison avec le capillaire précédent.
- 6, Tronc lymphatique central de la papille.

- Fig. IX. LÉVRES B'EX EXPANT NOUVEAU-NÉ PRÉPARÉES POUR L'ÉTUBE NEW VARIABLETY LYMPHATIQUES.
- 1, 1, Zone lisse du bord libre des lêvres
- 2, 2, Zone villeuse de ce bord libre.
- 3, 3, 3, 3, Papilles de la partie moyenne de la zone villeuse; par leur aspect et leur grand développement, elles rappellent les villosités de l'intestin; vues à l'œil nu, elles se présentent, comme ces dernières, sous la forme d'un gazon touffu
- 4, Papille médiane de la lévre supérieure; elle surmonte le raphé de cette lévre et diffère des papilles environnantes par les papilles secondaires qui s'en
- détachent, au nombre de quatre à six. 5, 5, Glandes sébacées linéairement disposées; elles marquent avec une grande netteté les limites respectives de la peau et de la muqueuse.

### FIG. V. -- COUPE ANTÉRO-POSTÉRIBURE DE LA LÉVRE INFÉRIEURE

- 1, 1, Coupe de la pear
- 2, 2, Glandes sébacées situées dans l'épaisseur du derme, et poils qui en dépendent.
- 3, 3, Coupe de la couche musculaire.
- 4, Coupe de la couche glanduleuse.
- 5, Coupe de la muqueuse labiale. 6, 6, Zone lisse de la lèvre ; elle est recouverte de papilles extrémement courtes,
- 7, 7, Zone villeuse; les papilles, beaucoup plus développées qui la surmontent,
- augmentent de longueur et de volume à mesure qu'on se rapproche de la partie la plus saillante du bord libre. 8, 8, Papilles de la face postérieure de la muqueuse labiale; elles sont d'autant plus courtes qu'elles se trouvent plus éloignées du bord libre.

# Fig. XI. — RÉSEAU LYMPHAWIQUE DE LA ZONE LISSE ET DE LA PACE CUTANGE DES LÉVRES.

- 1, 1, Réstau lymphatique de la zone lisse.
- 2, 2, 2, 3, Lymphatique central des papilles de cette zone.
- 3, 3, Réseau lymphatique de la face cutanée des lévres.
- 4, 4, Ligne au niveau de laquelle la peau se continue avec la muqueuse; sur cette limite, les deux réseaux se continuent aussi.
- 5, 5, Embouchure des glandes sébacées qui sont ici disposées linéairement.
- 6, 6, Embouchure de deux autres glandes situées un peu plus bas et à des niveaux différents.
- 7, 7, 7, Embouchure des glandes sudorifères.

### $F_{16}$ , $X\dot{H}_{*}$ — deux papieles de movenne longueur de la rone villetse DES LÉVRES CHEZ L'EXPANT NAISSAN

- A. Lymphatique central de l'une de ces papilles; il est constitué à son origine par une anse qui décrit des flexuosités
- 1, 1, 1, Cette anse dont les deux moitiés se croisent en 8
- 2, 2, 2, Replis qu'elle présente. 3, Trone du lymphatique central.
- B. Lymphatique central constitué à son origine par plusieurs anses communi-
- quant entre elles. 1, 1, Anse transversale.
- 2, Réunion des deux moitiés de l'anse.
- S, S, Anse verticale.
- 4, 4, Seconde anse verticale d'un calibre plus petit.
- 5, 5, Tronc central résultant de la réunion des trois arcades précédentes.

### Pig. XIII. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA ROME LISSE DES LÉVRES CHEZ L'ADULTE.

- Ce réseau ne diffère de celui qu'on observe chez l'enfant au moment de sa naissance que par le calibre des vaisseaux qui le composent.
- 1, 1, Ramuscules lymphatiques. 2, 2, Troncules sous-jacents á ceux-ci.
- 3, Tronc dans lequel viennent s'ouvrir les uns et les autres.

### Fig. XIV. — mésere eximpliatique de la peru de mextox chez un EXPANY DE QUELQUES MOIS.

Le réseau des téguments du menton n'est pas moins riche que celui de toutes les autres parties de la face. Ses grandes mailles entourent les follicules pileux; les plus petites circonscrivent l'embouchure des glandes sudorifères. Sur ce point, comme sur les joues, les paupières, etc., on voit des capillaires lympha-tiques naître de chaque follicule pileux et de chacune des glandes de la sueur.



RÉSEAUX LYMPHATIQUES DU CUIR CHEVELU, DU SOURCIL ET DES PAUPIÈRES, DES JOUES ET DE L'OREILLE, DES LÈVRES ET DU MENTON.

# PLANCHE XVII

### ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU PAVILLON DE L'OREILLE

### Fig. 1. — reseau lymphatique propond constitue par l'anastomose des trones dans lesquels se revident tous les autres vaisseaux émanés de la peau du pavillon de l'orielle.

1, 1, 1, 1, Trones principaux plus ou moins flexueux et anastomosés entre eux. — 2, 2, 2, 2, Trones de second ordro. — 3, 3, 3, 3, Troncules provenant du réseau des lacunes et capillicules, réseau qui ne se trouve pas ici reoréseanté.

### Fig. II. — RESEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIEL ET PROPOND DES TÉGURENTS DE L'ORDILLE.

1, 1, 1, 1, Tronce principaux.
 2, 2, 2, 2, Tronce secondaires.
 3, 3, 3, Troncules qui émanent du réseau formé par les lacunes et capillicules.
 4, 4, 4, Ces l'acunes et capillicules.
 5, 5, Ces mêmes lacunes et capillicules recouverant les troncs du premier et du second ordre.

### Fig. III. — coupe verticale des vaisseaux lymphatiques superficiels et propons de la peau du pavillon.

1, 1, 1, Troncs principaux. -2, 2, 2, Troncs secondaires. -3, 3, Troncules partant des lacunes et capillicules.

### Fig. 1V. — UNE PAPILLE TRÉS SIMPLE SUR LAQUELLE LE MODE D'ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES SE MONTRAIT AVEC UNE GRANDE ÉVIDENCE.

1, Tronc lymphatique occupant l'are de la papille: — 2, 9, Réseau des lacunes et capillicules. — 3, Lacune qui îui donne naissance. — 4, 4, Troncules qui femanent des lacunes environnantes; ils s'ouvrent dans le tronc central à des lauteurs différenties et sur des points différents de son contour.

### PE. V. — PAPILLE ANALOGUE A LA PRÉCÉDENTE.

Son tronc lymphatique. — 2, Lacune formant son point de départ. —
 3, 3, Troncules qui la mettent en communication avec les lacunes voisines.

### FIG. VI. — PAPILLE DONT LES BEEN TRONGS LYMPHATIQUES TRÈS INÈGAUN SONT PÉRIPHÈRIQUEMENT SITCES ET UNIS L'EN A L'AUTRE PAR LES LACUNES QUI EN PORMENT L'ORIGINE

Tronc sous-jacent à la base de la papille. — 2, Tronc papillaire principal. — 3, Son origine. — 4, Tronc papillaire plus petit que le précédent. — 5, Son point de départ, représenté par des lacunes qui le séparent du tronc principal, et qui l'unissent à celui-ci.

### Fig. VII. — RÉSEAU DE GRANDES LACUNES TRES MANIFESTES QUI RECOUVRAIENT IN GROS LYMPHATIOIR PROPONDÉMENT SITUÉ.

4. 4. 0e from remarquable par son volume et ses flexuositiés. — 2. Trone secondaire s'ouvrant dans sa cavité. — 3. 3. Troncules qui émanent des lacunes correspondantes et qui vont également s'y termient. — 4. 4. 4. Réseau des lacunes et capillicules qui, très évident, hissait voir avec la même nettelé le trone pous-joen.

### Fig. VIII. — EN TRONG DE SECOND ORDRE DANS LEGGEL SE RENDENY DEUX TRONGELES DONT LES ORIGINES ÉTAIRNY AUSSI TRES MANUESTES.

1, 1, Trone secondaire très flexueux et très apparent blen qu'il fût recouvert par le réseau des lacones et capillicoles. — 9, Troncole allant s'ouvrir dans as partie moyenne. — 8, 8, 1, Leanes doui Il proviett. — 4, 4, Autre troncole s'ouvenat quasi dans sa cevité, un peu au-dessus du précédent. — 5, 5, Lecunes mit his donnent naissance.

### 800. IX. — TROSC LYMPHATIQUE CONSTITUE PAR BEUX BRANCHES DON'T L'ORIGINE EST PLUS SIMPLE QUE CELLE DES DEUX TRONCÈLES DE LA PIGERE PRÉCÉDENTE.

Tronc principal sous-jacent à la papille. —2, 2, Premier troncule remarquable par son volume et sa direction curviligne. — 3, 3, Lacunes qui lui donnent naissance. —4, Second troncule. — 5, Son origine.

# FIG. X. — TRONG CENTRAL, IN OVE PAPILLE NAISSANT PAR TROIS TRONGSLES DES LACINES ENVIRONNANTES.

1, Trono central volumineux et presque rectiligne. — 2, 2, 2, Ses troncules d'origine. — 3, 3, 3, Lacunes dont ils partent; par leurs canslicules elles se trouvent en communication avec toules les autres.

### Fig. XI. — TROIS PAPILLES EXTES SWITE ELLES PAR LE RÉSEAU DES LACUNES ET CAPILLICULES QUI OCCUPENT LEURS INVENYALLES

4, 4, 10 for popille vue par son sommet. — 2, Son trone lymphatique principal. — 3, Origine de o trone. — 4, Une autre papille vue aussi par son sommet. — 5, Son trone central missant sous la forme d'une aus écot on ne voit icl que le sommet. — 6. Troisième papille vue obliquement. — 7, Continuité de son trone avec le réseau des leunes.

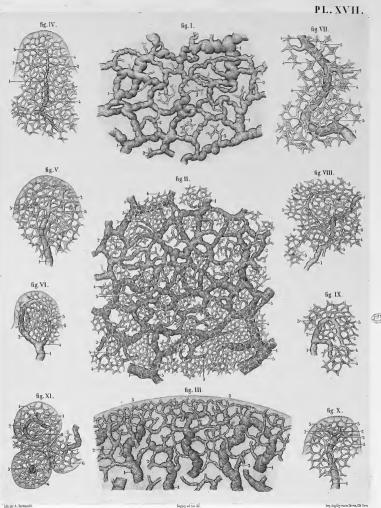

ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU PAVILLON DE L'OREILLE.

# PLANCHE XVIII

# ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU NEZ ET DES PAUPIÈRES

### F)6. Î. — TRONCS ET TRONCELES L'AMPHATIQUES QUI SERPENTENT AUTOUR DE L'EMBOCCHIERE DES GLANDES SÉBACÉES DE L'AILE DU NEZ. (Grossissment à collèmentes).

1, 1, 4, 5 Enhandwar des sinades séhades; la coupe se comproment que la coulcie la piu supérielle de la peui, la cuité conjuir peur gindient est contra la cuité constitué par ce giundes se tote cuitée, el l'orities par leme élles d'ouvent sur l'enveloppe cuisales se trouve si cet cuitée, el l'orities par lemes élles d'ouvent sur l'enveloppe cuisales se trouve si est utilisée. « 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 17000 de second ordre, flexueux comme les précédents, qu'ils unissent sente enr, et avec texpuls lis forment dus les intervalles de giundes éduciée un élégant plexus. - 6, 8, Réseau des heuries et capillicoles qui recouvre opleus; il es représenté sur une potte portice sudemnt de leur trigit.

### Fac. II. — CAVITÉ D'INE GLANDE SÉBACÉE DE L'AILE DE MEX : VAISSEAUX L'AUPERATORIES QUI RECOUTERT SES PROIS, ET QUI ENYOCHEMY SON EMBOCUMER. (Grossissement de 200 dimetres.

4. 4. 1, 4. Trouce Irrephatiques (rés nombreux recouvrais l'Intervalle qui sépare ette glande des gandes roisines.— 2. 9. 2, 3. Blean de l'annes qu'en committé de la legiste de l'annes qu'en le committé de l'annes de plain empergacé aux trouc prévidents; mais il consciule provenant de ce résult. — 4. 4. 4. Autres troucules plus considérables; not des paris et le certif de la plande chabed; las erment fans les trouc sitiés ausour de son embouchore. — 5. 5. Béseus de licenses et empliées dont internet leur common origine. — 6. Extremité product de la variété galandaire abiliquement dirigée, qui a vide éctiés en moment de la coupe, et qui se présente fais contract d'appet d'une finance ardines.

### Fig. III. - QUATRE PAPILLES DES PACES LATERALES DU NEZ.

4. Une popille avez soir ricean de homes et de opilliciales, droped missent deux tronceles. « Soi troncelle principal personnant presegue des la papille — 3, Troncele plus petit et périphérique missant de homes qui Punisant au précèdent — 4, Autre public remarquible par la disposicion de son tronc ceniral. — 5, Paris inférieure de ce tronc. — 6, Ses deux branches droptique qui rémandanceant a lurre poulé de départ et qui se crossent emaite en S. — 7, Méseau des homes — 6, Troisiem papille dont le técans hemaite en S. — 7, Méseau des homes — 6, Troisiem papille dont le técans hemaite priphériquement intia. — 10, Réseau qu'il le donc maissance. — 14, Quatrime papille, codique comme les deux premières. — 12, Son troncelle principal. — 24, 13, Troncelles éconosiex. — 6, A, Réseau dont list tien buier origine.

# Fig. 17. — THE PAPILLE DIS LA SOUS-CLOISON DU NEX. 1, Renflement occupant son sommet; il est le point de départ des troncules

de la papille; ce rentement initial est une disposition qu'on renconre asser fréquemment: — 2, Tronc principal. — 3, 3, Troncules sécondaires qui inférieurement s'unissent au précédent. — 4, 4, Réseau des lacunes et capillicules.

#### YIG. V. -- DEUX PAPILLES DES TÉGEMENTS QUI TAPISSENT LA CAVITÉ DES AARINES OU VESTIDILE DES FOSSES NASALES.

 Papille de forme quadrilatère. — 9, Son tronc principal. — 3, 3, Deux antres troncules parallèles au précédent et plus petits. — 4, 4, Lacunes se continuant avec ces troncules. — 5, Papille plus petite et de forme conique. — 6, Son principal troncule. — 7, Troncule accessoire.

### Fig. VI. — CENO PAPILLES DE BORD LIBRE DE LA PARPIÈRE SUPÉRIETRE, RETOMBAYE PAR LEUR SOMMET SUR L'EMMOCCHURE D'UN POLISCLE PILEUX, DONT ELLES NE LAUSSIAT VOIR QUE LA PARTIE CENTRALE.

A, Follieute julieux dont le poil ou cil à été enlevé avec l'épiderme; ses parois sont recouvertes d'un réseau de laumes et agailliquides qui no continne avec le restant des appase inter-pipillarieux parois produire avec le restant des appase de la company de la continne avec le prise de la continne de la continue del la continue de la continue del la continue de la continue

### Fig. VII. — CAVITÉ D'EN FOLLICILE PILEUX; LACUYES, CAPILLICILES ET TROYCULES QUI RECOUVREIT SES PAROIS.

4. Cavité de follicule. — 9, 3, Lacunes Inpissant ses parois et se prolongeant sur le contour de son embouchure pour se continuer avec celles qu'on renarque, sur les parties environnantes. — 3, 3, 3, Troncules qui naissent de ces lacunes. — 4, 4, 6, Troncs lymphatiques dans lesquels ils se terminent. — 5, 5, 5, Réseau qui les recouvre.

### Fig. VIII. — POLLICELE SÉBACÉ ET PAPILLES DE LA PARTIE MOYEXNE OU CENTRALE DES PAPPIÈRES.

4, Carris du folliquie soloci, rissou incanire qui revel sea pirota. — 2, 2, 2, Pupilire arrivonanese qui ricombant par iura commenta re l'ambountement en l'ambountement de coste caviti; chactene d'elles présente un résous de hacunes qui donne nationne d'un ou dout traconice. — 3, Pupilis plus piete qu'est percédentes et ve par son sommet (on n'appropi que ses hacunes. — 5. Autre papille plus autre projette sonore dont les bacunes est son sienes investe de résource de l'ambourtement de l'am

### Fig. 1X. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE POINT LACRYMAL DE LA PARPIÈRE EXPÉRIEURE.

1, Point lacrymal. — 3, 2, 3, Trones lymphatiques nombreux et rolumineux situés sur son contour; en s'anastomosant, ils forment un pierus. — 3, 3, 3, Réseau qui les recouvre. — 4, 4, 4, Troncules qui partent de ca réseau et qui s'ouvrent dans les trones dymphatique s'ous-jacents.

### FIG. X. - THOIS PAPILLES DE LA PEAU DU PROAT.

4. Papille oblonges was pas on sommet, ses tronoules lymphatiques n'émient pas vitibles, mais le rionne des înciențe dati três aparent. — 2, Legemis plate grande vue dans sa longueur; son réclean, litonative donne misignos d'écut intencelles. — 3, 3, Soi tronoules principal périphériquement stute. — 6, Tronoules constitue. — 5, Tronibles papille formarquable pri la midiplicité de ses tronoules. — 6, Anse que forme au soumes de la papille son tronoule control. — 7, Statémiel indivierse de ses deur principaux tronoules.

### FIG. XI. - ENE GRAVOE PAPILLE DE LA PEAU DES JOUES.

 i, Ses lacunes. — 2, 2, Troncule qui en provient. — 3, Autre troncule beaucoup plus petit qui en tire aussi son origine.

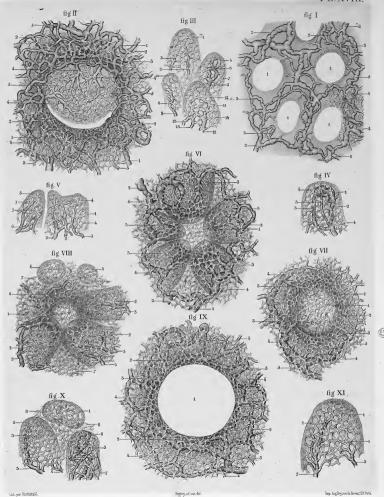

## PLANCHE XIX

### ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU CUIR CHEVELU ET DES LÈVRES

### Fig. 1. - Trongs et trongeles lymphatiques de cem chevele.

1, 4, Embonchure de deux follicules pileux. — 2, 2, 2, 3, 7<br/>rones lymphatiques principaux. — 3, 3, 7<br/>rones lymphatiques de second ordre, s'anastomosaut cantre eux et avec les précédents, c formant ainsi un riche pleux qui remplit les intervalles des follicules pileux. — 4, 4, 1<br/>roncoles dans lesquels se rendent les visseaux lymphatiques de ces follicules et des papilles.

### Fo. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES PAPILLES DE CUIR CHEVELU VOES DANS LUEB LONGUERS.

Pour voir es papilles dans leur longueur, il suffit de déstache du cuir chevrelu une compe hurisculai feir mison qui compend solument les parties sibilante, en sorte que les parties déprimées ou rentrantes se trouveut exisées; le compe présente alors une ou plesieurs solutions de continuité, to toutes les papilles environnantes retombient sur ces espaces vidées en couvergeant.—1, 4, 1, 1, papilles environnantes retombient sur ces espaces vidées en couvergeant.—1, 5, 1, 1, papilles centre dans leur longueur; de cheune d'éles part un ou deux troucles, qui tambié en compent le centre et tantoit se rapprochent plus on méns de leur périphérie. Cet troucles not no pour origine un trees formé de heunes de capillenies. Le charge de la continuité de leur périphérie. Cet troucles de lors pour origine un trees formé de heunes et de capillenies. Le charge de la continuité par leur du se papille vere par no nommé.—4, Resen de heunes qui se prolonge d'une papille vere la papille opposée; recourant des parties un permis déprimée, il a échapé à le partie en un benne de la mailler d'une destinée suitesse. —5, 5, Résea de heunes qui s'étend à la manière d'une destinée sur dessire de plumique périndipare toutes.

### Fig. III. — Vaisseaux lymphatiques des papilles du cuir chevelu vues par leur sommer.

4. Embondurer d'un follient pileux. Ce folliente n'est pas perpendiciatire à la surface litre de la pesa; il suit une direction chiète, a notre que no crôtico semble coupé en hec de filtes colid-ci est recoverst d'un réseas de lusuais que nous verrous as prodonge sur tonte la langeaure de folliente. — 3, 9, 3, fload, chiure de crois sariere follièteles dent on n'entrevoit qu'une très faible partie. — 3, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 10 pilleux verse par les moment; choncue d'étaire pérsente un résau de lacunes, domant anissancé à un ou plusieurs troncelles qui vont se terminer dans le trons caux piecent. — 4, 6, 4, de lu trone l'uppeluitage qui passe au serpentant sous la base des papilles, et qui reçoit chemin fisicant les troncelles més de leurs licenue. — 5, 5, Deux natres tronces qui s'anatomoneut avec le prédédent. — 6, 0, 6, 6, flessant de lacunes qui recouvre les espaces interpupillaires, et qui se continue avec celle de papilles.

### Fig. 17. — Vaisseaux exhiphatiques d'un follicule pileux du cuir chievele.

4. 4, Partis intra-follicolaire du poil dépondant de ce follicole. — 2, Su puntie extra-follicolaire encisées un pas sudeaux des no point éféoregrose. — 3, 8, Troce l'umphatique de second ordre qui entour l'emboudaux de follicole pillenc. — 4, 6, 4, 6, 4, Papilles situites sur le contour de cette ambuchers, leaues qui on dépendent, renoules qui minient de ces lacunes; chaque troucelle se plate dans le torce qui circonecté l'ordice de follicole pillenc. — 5, 6, flécaux et de l'un destroit de follicole pillenc. — 5, 6, flécaux et de l'un destroit de follicole pillenc. — 6, flécaux et de l'un destroit de follicole. — 6, Trocatica qui en proviannent; ils vous ser la parvix de ce ceut de papille dans le troce sitte dans l'un destroit de follicole.

# Fig. V. — UNE PAPILLE DU CLIR CHEVELE, VEE PENDANT EF APRÈS L'APPARITION DE RÉSEAU DES LACUES. A. Papille use au moment où paraissent les premières lacunes. — 1, 1, Capillaire sanguin représenté par une anne qui tient nue large place dans la papille. —

3, 2, 3. Noyaux des cellules endothéliales; ils sont ellipsoides, granuleux et très
manifestes. — 3, 8, 3, 7 fremières lacunes qui viennent de paraltre sous l'inflenence des réactifs.
 B, Même papille dont le capillaire sanguin et dégie en partie recouvert par le
réseau des lacunes. — 1, 1. Ganillaire sanguin et dégie en partie recouvert par le

réseau des lacunes. — 1, 1, Capillaire sanguin. — 2, 2, 2, Lacunes qui commencent à le recouvrir. — 3, Troncule provenant de ces lacunes.

C, La même papille, dont le capillaire sanguin est presque entièrement voilé par le réseau des lacunes. — 1, 1, Capillaire sanguin entouré sur tout son combur par ces lacunes. — 2, 2, 2, Réseau que forment ces lacunes. — 3, Troncoie auquel elles donnent naissance.

# Fig. VI. — vaisseaux exmphatiques de la pace cetanée des lévres.

4. Curtie d'un follicale, pilent; ses parois sont reconverte d'un riseau de luemes qui se comins sur ses endonchurs surce colta le pripile et colta qu'on remarque dans leurs intervalles. — 2, 2, Tronc l'umphatique de second corde serpantas sucuent de l'embocatre de follicale, a trocurat les tronaules émande des laccases qui en dépendent. — 3, 2, 3, 3, 3, Pupilles tintées sur le conduct du même faillossie; checune d'élle pasadée un résent de laccase douges partent un ou deux troncules. — 4, 4, Réseau des laccunes inter-papillaires. — 5, 5, Pienus des troncul publishatiques sous-jacents à cer réseau.

### Fig. VII. — exe papitae de bord libre des lèvres.

1, 1, Réseau des lacunes se prolongeant dans toute l'épaisseur de la papille. —
 2, 2, 2, Capillaires lymphatiques provenant de ces lacunes, et aliant tous s'ouvrir dans un troncuel commun. —
 3, Ce tropcule, qui répond ici au centre de la papille, mais dont la situation et la direction sont du reste trés variables.

### Fig. VIII. -- UNE PAPILLE PLUS PETITE DU BORD LIERE DES LÉVRES.

 1, 1, Réseau des lacunes; les plus superficielles seules ont été figurées; les plus profondes ont dû être omises, pour la plupart, aûn d'éviter la confusion. Les capillaires partant du réseau qu'elles forment n'étaient pas apparents.

# Fo. IX. — DEUX AUTRES PAPILLES LARIALES VUES AUSSI PAR LEUR SOMMEN

4, lue papille, de mêma dimension et de mêmo forme que colle de la fig. VIII. Mais les capillaires et le troncolle qui naissent du réseau des hacones et qui rétainnt pas apparents dans la préoficiee, not dans calle-t ca placie évidence, les des configuration covriforme; les locanes, les capillaires qui en maissent, et te troncolle qui rejoit tous ces capillaires qui en missent, et le troncolle qui rejoit tous ces capillaires au des missent, et le troncolle qui rejoit tous ces capillaires au des missent, et le troncolle de des des papilles. — 3, Tronc dans isquel viament at termine les troncolles émains de des chu papilles.

### Fig. X. — The papille des lèvres envadre par les ractéridies

A. Réseau des lacunes et capillicules dilaté par l'accumulation des Bactéridies dans leur cavité. Ces Bactéridies sont rangées parallèlement les unes contre les autres : et se touchent par leurs bords tant elles sont nombreuses.

B, Deux lacunes vues à un grossissement plus considérable que les précédentes (700 diamètres) et reliées l'une à l'autre par un canalicule.

### Fig. XI. - DEUX PAPILLES BES LEVRES, ETROITES ET LONGUES.

A, Une papille dont les capillaires sanguins forment une anse. — 1, 1, Les deux chefs de l'anse. — 2, Point d'entrecroisement de ces deux chefs. — 3, 3, Noyau des cellules endothéfiales.

B. Une autre papille dans laquelle on observe trois capillaires sanguins, à peu près parallèles, et anastomosés entre eux. — 1, 1, 1, Ces trois capillaires. — 2, 2, 2, Anastomoses transversales et obliques qui les unissent.

# Fig. XII. — ENE PAPILLE CONIQUE DES LÉVRES.

1, 1, 1, Capillaires sanguins, plus ou moins parallèles au grand axe de la papille. — 2, 2, 2, 2, Anastomoses nombreuses qui les relient entre eux.

### Fig. XIII. — UNE AUTRE PAPILLE CONIQUE, SURMONTÉE DE TROIS PETITES PAPILLES SECONDAIRES.

4, 4, Corps de la papille. — 2, Première papille secondaire. — 3, Seconde papille secondaire. — 4, Troisième papille secondaire. Chacune de ces papilles secondaires est pourvue d'un capillaire sanguin disposé en anse.

# Fig. XIV. — DEEX PAPILLES DES LÉVRES DESTINÉES A MONTRER LA DISPOSITION DE L'ATTRE DES VAISSEAUX BANGUNS ET L'EMPRATIQUES.

A. Phyllic dout les capillaires sanguins sont à peine recouverts de quètques lacanas. — 4, 1, Capillaires sanguins .— 2, 2, Capillaires sanguins sanstometiques. — 3, 3, Lacanas apparsissant et commeşant à recouvert ces capillaires. B, La même papille dout les capillaires sanguins sont complétement recoverts par le réseau de lacanas. — 1, 1, Capillaires sanguins reconsaisables an opund de leurs cullules endochélidas. — 2, 2, Résau des lacanes. — 3, 3, Capillaires impostances. — 3, 3, Capillaires impostances. — 4, 1, Capillaires in complétement recoverts particulaires in complétement particulaires de la capillaires in complétement particulaires de la capillaires in complétement particulaires de la capilla de la capilla

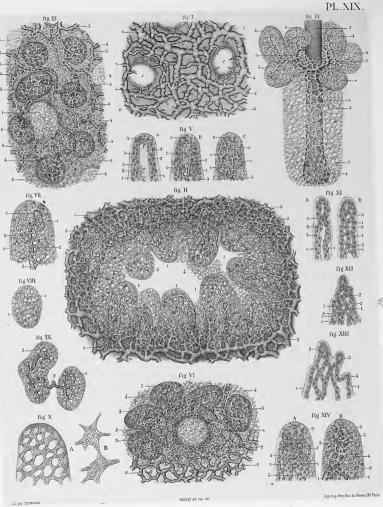

ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU CUIR CHEVELU & DES LÈVRES.

# PLANCHE XX

# ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU TRONC ET DES MEMBRES

# Fig. I. — origine des vaisseaux, lumphatiques des organes extennes

4. Embanchere d'un failliules pileux. Les parcis de ce follètele pileux controvere d'un feit peten de lemen qui co continue evre ceil des grandes ligras; il d'onne missance à de che petite procupe amoité dans le tronce l'ippliquées environniles. — 2, 2, 2, 2, 2 pagilles, au nombre de sept, wes par leur sommes; cian de ces papilles sont sinieses sur le controu do follètele, pleur je l'annes; è les parties en l'entre de sept, wes par leur sommes; cian de ces papilles sont sinieses sur le controu de follètele, pleur; à leur base ou voir par transparece aux trons dans leçuel se rendent les troncales qui asisses du récen de lourses propres debunces d'éclier. — 3, 3, 7 pour l'apparliques sont pour sur papilles et cheminant sussi dans leurs intervalles; de leurs anastomoses, résulte un pleurs à larges mailles. — 4, à Réseux megréficiel des brances et capillicules, se continuant d'une purt avec celui des papilles, de l'autre avec celui des follicless pluséebache.

### Fig. II. — ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU SCROTUM.

### FIG. III. — RESEAU SUPERFICIEL DES LACUNES DU SURGIUM ET DES GRANDES LEVERS.

4, 4, 4, 5, 6, friesau superficiel; ses mailles as continuous entre alles, situates la surface des oppuse génimes retentes des deux issues, de même que sur les autres parties du Égument externe; mais is elles sont représentau meits pointes selement, situat pointe selement, situat de la contra pointe selement, situat pointes selement, situat de la contra pointe selement, situat pointe selement, situat de la contra del contra del contra del contra de la contra del contra

### Fig. 1V. — QUATRE PAPILLES DE SCROTUM, DONT LES TRONCELES TRÈS SIMPLES S'OUVRENT BAIN EN TRONC COMMUN.

4. Une grose pupillo vue dains a longueur. — 9, 9. Reieau que forment ses lanemes. — 8, Tromonie auquel elles doment nabasance. — 4. Autre troncule trice court. — 5, 5, 5. Tois pupilles plus pedieu que las précidentes. — 6, 6, 6 rein format du riciau de latura lacense. — 7, 7, Tronc dais spuel que terminant les troncesiles émande des quartes papilles; no voi l'uni fire son origine de la plus grosse, et passe sons in base des trois autres en décrivant une arrada; il pet recouvert de latures qui relicat toutes cos papilles entre elles.

#### FIG. V. — RESEAU PROFOND DES LACENES DE LA SURFACE DU GLUED, EXFOURANT DE TOUTES PARIS LES GROS TROXES DAYS LESQUELS ELLES SOUVEMENT.

### Fig. VI. — obigine des vaisseaux l'imphatiques de la parme des mains et de la planne des pieds chez le poètes.

### Fig. VII. — ENE LATÉRALE DES PAPILLES REPRÉSENTÉES DANS LA FIGURE PRÉCÉDENTE.

4. J. Une rangõe de pepilles situés sur le gromier plan et vues dans leur longueur. — 3, 3, 2 Papilles "átuées sur un accond plan et vues ariasi par leur grand vue. — 3, 3, Trone sous-jesent à ces papilles; "c'est dans ces troines que viennent se jetor tous les troncules émanés des papilles, leaprolles ont pour point de départ un três irche et très dégant réseau de lacunes.

### Fig. VIII. — ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA FEAU SUI RECOUVEE LA FACE BORSALE DE MÉTACARPE.

4. Embouchure d'un follienle pileux; réseau de lacunes qui recouvre les parvis de na cavié... 9, 2, 3, 2 hapilles situés-seur le contour de cet orifice... 3, Papilles pius longues que les précédentes vue sunsign ros osoment... 4, 4, Pupilles qui en sout jus élogiées; elles sont vues dans leur longueur. Toutes-ces pupilles possiblent un réseau de lacenses, doquel partet un ou plusiums troncoiles... -5, 5, Trone l'ymphatique qui serpuite autour de l'embouchure du follicles pleux... -6, f, réseau superficie des lecunes et quellificiales.

### Fig. IX. — GRIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PRAU DE LA CHISSE.

4. Cavité d'une follicule pilo-ethodo; ses parçois sont revêtices d'un reiseau de laconda de contra de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania del

### Fig. I. — QUATRE PAPILLES BE LA PEAU DE LA CUISSE PROVEXANT D'UNE PÉRIME APPECTÉE DÉLÉPHANTIASIS.

Les tégements du membre politics produce de l'emme, âgée de trente-lix ans, telesant solories une qualque inférieur ches cette finance que seins sur d'autres, et reconverts sur le plus grande pure de les de larges crottes épidemilles épissies sur le plus grande pur de l'emperation de l'emperation de la trage crottes épidemilles épissies queues extant subi une l'apertica produce de la conscion de releppine un de représente. « J. Grosse posible rent annual de la comme développement de ses capillaires et capillacies le l'apelitatiques ausquelles de ses conflicties de la comme de l'emperation des ses capillaires et capillacies le l'apelitatiques ausquelles de ses calificies de la conflictie de la conflictie

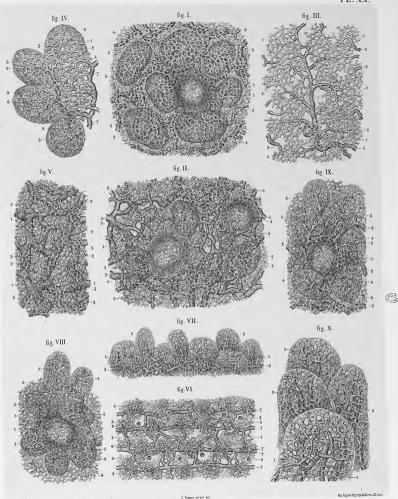

ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU TRONC ET DES MEMBRES.

# PLANCHE XXI

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA LANGUE, DU VOILE DU PALAIS, DU LARYNX ET DU PHARYNX

Fig. 1. — vaisseach lumphatiques de la pace dorsale de la langue.

Λ, Λ, Face dorsale de la langue. — B, B, Les denx amygdales. — C, Épiglotte et orifice supérieur du laryux. — D, Partie inférieure du pharyux et supérieure

1. 1. Vaisseaux lymphatiques de toute cette partie de la face dorsale qui est située au-devant des papilles caliciformes; ils forment un réseau de la plus extrême richesse, recouvrant toutes les papilles correspondantes, et dont les troncules se dirigent obliquement en arrière et en dedans. - 2, 3, Vaisseaux lymphatiques du quart antérieur ou de la pointe de la langue dont les troncs ne se portent pas en arrière, mais verticalement en has, en traversant tout le corps charnu de l'organe. - 3, 3, 3, 3, Vaisseaux lymphatiques des bords de la langue, dont les troncules se dirigent aussi vers sa face inférieure, mais sans traverser les muscles sous-jacents. - 4, 4. Ensemble des troncs provenant de la plus grande partie de la face dorsale; les médians se portent directement en arrière; les autres, obliquement en arrière et en dedans. Parvenus au niveau des papilles caliciformes, ils passent dans leurs intervalles en les contournant, et en formant des demi-cercles qui, s'anastomosant, figurent autant d'anneaux concentriquement disposés. - 5, 5, Vaisseaux lymphatiques de la partie postérieure des bords de la langue; ils se dirigent en arrière en s'anastomosant et se continuant avec ceux qui viennent de la face inférieure du voile du palais. - 6, Ensemble des vaisseaux provenant de la face dorsale; ils s'anastomosent en descendant, puis se divisent en quatre principaux troncs, deux droits et deux gauches, qui traversent les parois latérales du pharynx pour aller se jeter dans les ganglions lymphatiques situés sur les côtés de l'os hyoïde. - 7, 7, Troncs latéraux émanés des parties latérales de la langue et du voile du palais; ils se terminent dans le plus élevé des deux troncs qui proviennent des parties médianes de la langue.

### Fig. II. — pace inférieure de la langue; tronos l'imphatiques qui viennent en partie de cepte face, en partie de la pace dorbale.

a. A. Partis de cette face inférieure qui est reconverte par la muqueuse linguale.
— B. Coupe du muncle génie-pieces du coté gausde. — G. Coupe du muncle pénie-pieces du coté droit. — B. Muscle impenie pénie-pieces du coté droit. — B. Muscle impenie inférieur. — B., Muscle stylepieces. — F. P. K. Muscles stylepieces. — G. Coupe de muscle génie-pièces. — H. Coupe des muscles mucles myle-hydidens. — II, L'Muscles style-bydidens. — K. K. Muscle disparitiques. — II, L'Attree carcidéte primitives.

4. 1, Reissaux l'unphotiques des parties lutérales et inférieures de la langue.

2, 2, Trone l'unphotique provannat de la partie médiane de la hou fatificarie de ces organs; il demuise entre les deux musées génir-glouse pour aller se jeter dann le gaughion sus-joudien.

2, d'angién sus-joudien.

4, 4, Trone j'un-photiques qu'in miserait de la mune.

6, 4, Trone j'un-photiques qu'in miserait de la langue; parvenue antre les deux musées génir-glouses; jius se portenten has et un arrière, puis se terminent dans les gauglions sintés d'arcibe et gausde de l'on spoid.

5, d'autre trones qui on ten monde préclates de la muiquesse largueis, et qui d'engagent sons les musées ley-polouses mais qui ne trevenue par la musée par les mondes ley-polouses mais qui ne trevenue par la mais qui ne trevenue de la mais qui ne trevenue par la mais qui ne trevenue de la mais qui ne la mai

#### Fig. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA VOUTE PALATINE ET DE LA FACE IXPÉRIEURE DE VOILE DE PALAIS.

 $\Lambda$ , Votte palatine. — B, B, Face inférieure du voile du palais. — C, C, Ses piliers antérieurs. — B, D, Ses piliers postérieurs. — E, E, Amygdales. — F, F, Partie borizontale ou buccale de la face dorsale de la langue.

4. J. Réseau l'umphatique de la voite du palair, il s'étend à toute la surface de cente voite; mais a partéa antièreur à par sité nigénéer a marière, il se prologge art le voite de palair qu'il recouvre complétement. — J. Visineaux l'umphatiques de la lucite. — S, 7. Tonce qui se groupent en faisona et qui traverset les parties latérales du pharyax pour se rendre dans les gauglions de la partie supérieure de can. — 4. 4. Ils trous provenant de la partie postérieure du can. — 4. 4. Ils trous provenant de la partie postérieure à l'est de l'active pour albre se ploidere aux trous haitaux et postérieure de la face donnée le la laque. — 5, 5, autres trouses, au nouches de trois à cine, qui croissent saus les pillers anti-éreurs et qui se terminant comme les profédents. — 6, 6, fronce fonatée de la fine, qui croissent saus les pillers anti-éreurs et qui se terminant comme les profédents. — 6, 6, fronce fonatée de la fine, qui croissent saus les primers et qui se terminant comme les profédents. — 6, 6, fronce fonatée de la fine, qui croissent saus les primers et qui se terminant comme les profédents. — 6, 6, fronce fonatée de la fine, qui croissent saus les primers et qui se terminant comme les profédents. — 6, 6, fronce fonatée de la fine, qui croissent saus les primers et qui se terminant comme les profédents. — 6, 6, fronce fonatée de la fine, qui croissent saus les primers. — 7, 7, 4 peut plessur, puis se pietune dans les gauglions oriensus supérieurs. — 7, 7, Peut plessure la profédent de plaires qui profédents. — 6, 8, Réseau lymphatique de la face dorsale de la lange. — 7, 7, et alt plessure de la profédent de plaires qui profédents. — 6, 8, Réseau lymphatique de la face dorsale de la lange. — 7, 7, et alt plessure.

#### Fig. IV. — Vaisseaux eximpratiques de la pace sepérietre du voile de patais, des parois de phanyax, de l'oriféce sepérietre de l'arvax et de la partie comersponante de l'ospopage.

A, A, Goupe transversale de la base du crisa. — E, B, Simus spheindioux. — C, C, Orificos pentérieurs des fosses nassles. — D, Volhe du palais. — E, E, Amygdales. — F, F, Parois du planyar. — G, Épightes. — H, Orifica supérieur de largum. — I, Parelis postérieurs du largum et supérieurs de l'asophage. — X, K, Goupe medicales des parois du planyar. — I, Exophage. — M', N, Guilles qui répondent aux grandes cornes de l'os hydde. — N, N, Autres saillies produites par les grandes connes de l'ori hydde. — N, N, Autres saillies produites par les grandes connes de l'ori hydde.

1, Réseau lymphatique de la face supérieure du voile du palais. — 2, Réseau lymphatique de la luette. - 3, Tronc qui tire son origine de la partie antérieure du réseau du voile du palais. - 4, Troncs émanés des parties latérales de ce réseau. — 5, Tronc naissant des parties postérieures de celui-ci. -Tous ces troncs se portent obliquement en baut et en dehors, et vont se terminer dans un gros ganglion situé au-dessous de la base du crâne, entre les parois du pharynx et l'arc antérieur de l'atlas. - 6, 6, Tronc unique, mais volumineux, provenant du réseau de la luette et de la face supérieure du voile du palais; il prend naissance par plusieurs troncules, se dirige verticalement en bas, traverse les parois du pharynx, au dessous des grandes cornes de l'os hyoïde, et se termine dans l'un des ganglions qui répondent à ces cornes. - 7, 7, Troncs lymphatiques provenant de la partic médiane de la face dorsale de la langue. -8, Tronc naissant des parties moyennes et latérales du pharynx; situé en déhors du précèdent, il l'accompagne, et affecte le même mode de terminaison. -9, Réseau à mailles extrêmement serrées qui recouvre la muqueuse de la partie postérieure du larynx, c'est-à-dire la partie la plus élevée des parois de l'ossophage. — 10, Troncs qui partent de ce réseau. — 11; Autres troncs nés du réseau qu'on remarque sur les replis aryténo épiglottiques. — 19, Tronc qui prend naissance sur la partie inférieure de l'épiglotte. - 13, Tronc provenant de la moitié supérieure de l'épiglotte; il se joint à tous ceux qui précèdent pour traverser les parois du pharynx, au dessous des grandes cosnes de l'os hyoide, et se jeste comme ceux-ci dans les ganglions situés au niveau de ces cornes. -- 14, 14, Réseau lymphatique des parois du pharynx. - 15, 15, Trones ascendants qui partent de ce réseau; ils vont se joindre aux troncs ascendants qui naissent de la face supérieure du voile du palais, et se jettent dans les mêmes ganglions que ceux-ci. — 16, 16, Tronc descendant, provenant du même reseau; il suit la direction du tronc descendant émané du voile du palsis, et se termine comme ces derniers dans les ganglions voisins de los hyoide. - 17, 47, Autres troncs, de même origine, qui suivent une direction d'abord transversale, et qui deviennent ensuité ascendants pour se rendre aussi dans ces gang licon-



# PLANCHE XXII

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA BASE DE LA LANGUE, DES AMYGDALES, DU LARYNX ET DU PHARYNX

- 1, 1, Réseau lymphatique de la face dorsale de la langue. Trones qui naissent de la partie postérieure de ce réseau.
- $2,\,2,\,$  Pupilles caliciformes disposées sur deux séries linéaires, qui forment un angle obtus ouvert en avant.
- 3, 3, 3, 3, Vaisseaux lymphatiques contournant ces papilles et convergeant un peu plus has pour donner naissance à des troncs médians et latéraux.
- 4, 4, Troncs lymphatiques sous-jacents à la papille caliciforme médiane.
   5, 5, Ces mêmes troncs qui, après avoir passé au-devant de l'épiglotte,
- s'engagent sous ses replis latéraux, pour s'engager ensuite sous les ligaments tipro-hyoldiens latéraux et se rendre dans les ganglions situés à droite et à gauche de coux-ci.

  6. 6. Autres (more, très reinrechés quoi de la ligate de la li
- 6, Autres troncs, très rapprochés aussi. de la ligne médiane; ils affectent le même trajet et la même terminaison que les précédents.
- 7, 7, Tronos lymphatiques latéraux sous-jacents aux papilles caliciformes les plus externes; lle s'engagent sous les replis latéraux de l'épiglotte, et vont aussi se rendre dans les ganglions latéraux du cou, mais sans passer au-dessous des ligaments thyro-hydidiens.
- 8, 8, Troncs provenant des pillers antérieurs du voile du palais ; ils contournent le côté interne des amygdales, et descendent ensuite sur les parois latérales du pharynx, puis se terminent dans les mêmes ganglions que les troncs voisins.
- 9, Amygdales, dont la surface est complètement recouverte d'un riche réseau de radicules et de troncules lymphatiques.
- 10, 10, 10, 10, Les deux moitiés du voite du palais rejetées à droite et à gauche pour mettre en évidence les vaisseaux qui naissent de leur face inférieure, de leurs deux piliers, et des amyedales.
- Riche réseau lymphatique qui recouvre toute la surface de l'épiglotte et des replis aryténo-épiglottiques.
- 12, 12, Autre réseau plus riche encore s'étalant sur la partie médiane ou laryngienne de la muqueuse du pharynx.

- 13, 13, Ganglions lymphatiques situés 'sur les côtes des ligaments thyrobyoidiens latéraux: ils reçoivent les vaisseaux qui proviennent de la base de la langue, de la face inférieure du voile du palais, des amygdales, du larynx et de la plus grande partie du pharynx.
- 16, 16, Vaisseaux lymphatiques qui naissent des deux tiers inférieurs de la muqueuse du pharynx.
- 15. 15. Tronec comments des vainseaux lymphatiques qui proviennent des pluides potérieurs du voile du palais; ils contournent le sommet des grandés cornes de l'on hyoïde, et passent cursaité sous les lignements thyro-hydridiens latériaux pour se rendre dans les gauglions situés en dehors de ces ligaments, autour des artirés cavoitées interne et externe.
- 46, 46, Trones lymphatiques qui émanent de la partie postérieure et moyenne des parois du pharynx; ils se terminent comme les précèdents.
- 47, 47, Autres troncs plus petits, et toujours multiples, . . raissent de la partie antérieure ou laryngienne des parois du pharynx; ils vont également se terminer dans les gangions situés à droite et à gauche du hord supérieur du cartilage thyroïde.
- 48, 18, Troncs lymphatiques qui naissent de la pártie postérieure et inférieure des parois du pharynx; ils suivent un trajet descendant, et vont se perdre dans les ganglions situés à droite et à gauche de la portion cervicale de l'œsophage.
- 19, 19, Troncs qui naissent de la partie antérieure et inférieure des parois du pharynx; ils se dirigent aussi en has et se rendent également dans les ganglions latéraux de l'ossophage.
- 30, 20, Sommet des grandes cornes de l'os hyoide mis à nu par l'excision de la muqueuse pharyngienne.
- 21, 21, Sommet des grandes cornes du cartitage thyroïde, relié aux précèdentes par les ligaments thyro-hyoïdiens latéraux.
- 22, 23, Bords postérieurs du cartilage thyroïde dont la saillie se dessine vaguement sous la muqueuse du pharynx.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA BASE DE LA LANGUE, DES AMYGDALES, DU LARYNX ET DU PHARYNX.

Imp. Auguste Bryunce de Sèvres, 139, Paris

### PLANCHE XXIII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI POSTÉRIEURE DU PHARYNX ET DES AMYGDALES, DU VOILE DU PALAIS ET DE LA VOUTE PALATINE, DES GENCIVES ET DE LA FACE MUQUEUSE DES LÉVRES

#### Fig. I. — Vaisseaux lymphatiques de la paroi supérieure de la Cavité duccale.

- 1, 1, Paroi postérieure du pharynx. Elle donne naissance à un très grand nombre de vaisseaux formant un riche réseau. Les troncs de co réseau se dirigent obliquement en hant et en dehors; ils sont suivis jusqu'à leur terminaison sur la phanche XXI, fig. IV, 45, 45.
- 3, Amygdales recouvertes l'une et l'autre d'un réseau lymphatique qu'on met assez ficiliement en évidence en piquant avec la pointe du tube à injection, non la muqueuse amygdalienne elle-même, mais la muqueuse du volle du palais.
- 3, 3, Troncs lymphatiques provenant de ce réseau. Ces troncs, suivis jusqu'à leur terminaison dans la planche XXII, se rendent aux ganghons situés sur les côtés de l'os hyoïde.
- 4, 4, Vaisseaux Imphatiques de la face inférieure du voile du palais. Ils maissent par un réseau à mailles extrêmement servées et superposées, diquel partent de chaque côté cirqu ou six tronce qui traverent les pillers antérieurs pour se rendre dans les gangtións situés autour de la hifurcation des carotides primitives.
- 5, Luctte entourée d'un réseau si riche qu'elle double de volume lorsqu'on l'injecte au mercure.
- 6, 6, Piliers postérieurs du voile du palais; le réseau lymphatique qui en dépend les recouvre aussi complètement.
- 7, 7, Pillers-postérieurs du voile du paisis. Sur leur surface rampent d'abord les troncs émanés de est organe; tons les traversent ensuite au niveau d'une ligne qui prolongerait les arcades alvolaires, et vontsorendre dans les ganglions situés sur les côtés de l'os hyoïdé.
- 8, 8, fiétean lymphatique de la votte pafairie. Non moier développé que ceits du voile du platis, l'ecouvre la tolisifié de la votte. Les tronca sumpulai il donne naissance convergent vers la ligne médiane, en cheminant de delors en deduns el davanti en arrière. Parvenna à l'union de la protite noulle et de la protine dura de la votte ils s'inclinent à droise et d'aguache pour, se joindre à ceux du voile du patits, puis se treminent comme ces derniers.
- 9. A rende alvisaliure dont les dents ont été enlevées. La série des cavités dans tempulare ou inquame son mit pas de la divisent en deux parties connentiques et parabelliques. Sur la contract de l'avende en remarque un réseau à multiparties. Sur la couract de l'avende parabelliques. Sur la couract de l'avende parabelliques de l'avende de l'
- 10, 10, Troncs lymphatiques dans lesquels se rendent tous les troncules provenant des geneives internes et externes. Au niveau des grosses molaires lls traversent les parties molles de la joue, deviennent ensuite sous-cutanés, et se terminent dans les ganglions sous-mavillaires.
- 11, Repli triangulaire que forme la muqueuse au-devant de la partie médiane de l'arcade aivéolaire; c'est de la hase de ce repli que partent les deux troncs précédemment mentionnés.
- 13, 12, Levre supérieure : son hord libre et toute la muqueuse qui s'étend de ce bord aux geneives sont recouverts d'un élégant réseau.

- 43, 43, Les deux troncs qui naissent de ce réseau. Après avoir rampé d'abord sous la muqueuse huccale ils plongent dans l'épaisseur de la joue, deviennent superficiels, descendent alors verticalement et se ramifient dans les ganglions sous-maxillàires.
- 14, 14, Partie externe de la lévre inférieure; le réseau qu'elle présente ne diffère pas de celui de la lèvre supérieure.
- 45, 45, Tronc qui naît de ce réseau ; il affecte la même terminaison que ceux de la lèvre supérieure.

### Fig. II. — valsseaux lymphatiques de la muqueuse gengivale chez le pœtes a terme, grossissiment 5.

- Vaisseaux lymphatiques du voile du palais et troncs par lesquels îls se terminent.
- Yaisseaux lymphatiques de la voûte palatine, se continuant en avant avec ceux des gencives et en arrière avec ceux du voile du palais.
  - 3, 3, Vaisseaux implatiques de la muquense giogivale. A la fin du neuvième mois de la grosseau, plur di libre de l'arcade abécidaire est reconvert entilèment mois de la grosseau, plur di libre de l'arcade abécidaire est réconvert entilèment par la maquense qui le des l'arcades de l'arcade de l'arcade de la purification de la compartice de la purificación de la puntifica
  - 4, 4, Troncs lymphatiques qui reçoivent ces troncules.
- 5, 5, Autres troncs qui tirent leur origine de la muqueuse labiale.

### Fig. III. — ENTRE-CROISEMENT DES TRONCS L'IMPHATIQUES ÉMANÉS DE LA MEQUEESE QUI REVEY LA VOUTE PALATINE.

- 1, Réseau lymphatique de la moitié gauche de cette voûte injecté à l'aide d'une seule piqure.
- 2, Point'qui a été piqué; presque aussitét le réseau correspondant s'est rempli et il en est parti un tronc qui s'est porté à droite, en se prolongeant jusqu'aux sanglions.
- 3, Réseau lymphatique de la moitié droite, qu'une seule piqure aussi a suffi pour mettre en évidence.
- 4. Point choisi pour la piqure; celle-ci a été suivie d'un injection instantanés, et le tronc né du réseau injecté s'est porté à gauche en se rendant également jusqu'aux gangtions.
- 5. Entreteroisement des deux troncs au niveau de la continuité de la voûte palatine avec le voile du palais. Cet entre-croisement n'a pas toujours lieu; mais il est assez fréquent. Quelquefois il est partiel.

# $F_{10}$ , IV. — Papilles de robd libre des geneives chez le pœtus.

- 1, 1, 1, 1, Papilles vues dans leur longeur.
- 2, 2, Papilles vues par leur sommet.
- 3,3,3,7 apilles plus petites que les précédentes, et dont on n'aperçoit que l'extrémité libre. Toutes ces papilles sont recouvertes de lacunes et de capillicutes auxquelles succèdent uno d'ext trouchles plus rapprochés de lour partie contraile Elles ne différent ni par leur forme, ni par leur structure, de celles de la peau.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI POSTÉRIEURE DU PHARYNX ET DES AMYGDALES, DU VOILE DU PALAIS ET DE LA VOUTE PALATINE, DES GENCIVES ET DE LA FACE MUQUEUSE DES LÈVRES.

# PLANCHE XXIV

### VAISSEAUX LYMPHATIOUES DE L'OESOPHAGE

#### Fig. I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA TEXIQUE HUQUEUSE DE L'ENOPHAGE DE L'HOMME.

A. Orifice supérieur du larynx. — B. Épiglotte. — C. Extrémité postérieure des grandes cornes de Pos hyoïde. — D. Bord postérieur du cartilage thyroïde. — E. E. Ligaments thyro-hyoidiens latéraux. — F. F. Coupe des parois de l'œso-phage. — G. G. Extrémité inférieure de ce conduit.

1, Vaisseaux lymphatiques de l'épiglotte. - 2, Vaisseaux lymphatiques de la partie antérieure et médiane du pharyax. — 3, 3, Vaisseaux lymphatiques des parois latérales de cet organe. — 4, 4, Ganglions dans lesquels se rendent les vaisseaux émanés des parties précédentes. — 5, Vaisseaux lymphatiques provenant de la partie supérieure ou cervicale de l'œsophage. - 6, 6, Ganglions qui reçoivent les troncs par lesquels ils se terminent. - 7, 7, Vaisseaux lymphatiques de la partie moyenne de l'osophage, remarquables par leur direction verticalement ascendante. — 8, 8, 8, Ganglions qui reçoivent la plupart de ces vaisseaux. — 9, 9, 9, Autres troncs, ascendants aussi, mais moins longs, qui traversent les parois du conduit à des hauteurs différentes pour se rendre dans des ganglions sous-jacents à la bifurcation de la trachée-artère. - 10, 10, Vaisseaux lymphatiques de la partie inférieure de ce conduit; ils se dirigent de haut en bas, et se terminent dans trois ou quatre ganglions situés au-desaus de l'orifice ossophagien du disphragme. - 11, Un tronc descendant qui traverse les parois de l'œsophage. — 12, Ganglion auquel il se rend. — 13, Autre tronc qui se comporte comme le précédent. - 14, 14, Réseau à mailles extrèmement servées qui recouvre la muqueuse œsophagienne au niveau de sa continuité avec la muqueuse de l'estomac.

# FIG. II. — VAISSEARX LYMPHATIQUES DES PAPILLES DE LA REQUEIXE

4, 1, 3, 4. Trouc central de ces papilles. — 2, 2, 2, 3, Réseau des lacunes et cepillicules domant naissance à ces trones. Far leur disposition les uns à l'égard de autres, et à l'égard du trone. L'umphaitique central on voit que ces lacunes et capillicules de spatilles de la monqueuse sus-disphragmatique ne différent pas des lacunes et quillicules des papilles de la peau.

#### FIG. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'EX SEGMENT DE L'OSOPHAGE DE CHEVAL.

4, 4, Compe des parcis de l'anophage, desiride à montrer les valisseaux lyuphiques qui missent de la tunique muquente. — 3, 2, Réseau lyuphiques de phiques qui missent de la tunique muquente. — 3, 3, 8, Truns qui ment au contra tunique. — 3, 8, 3, Truns qui resure de montre la tunique musculaire pour se rendre choun dans un montre particulaire. L'activa con est particulaire pour se rendre choun dans un montre de la competition de la tunique, et se portent ensuite presque transversièment en débors, où its entire tunique, et se portent ensuite presque transversièment en débors, où its extrainent comme les précédents, e 6, Réseau lyuphique de la tunique musculaire constitué par un ensemble de hounes et de expliticules qui recourant de la competition de la competition de la tunique de la tunique de de la tunique de de la competition de la competit

Fig. IV. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA TENIQUE MESCULAIRE DE L'OSOPHAGE DU CHEVAL. (Vu à un grossissement de 3 diamètres.)

1, 1, Ce réseau constitué par des lacunes et capillicules. — 2, 2, Lacunes très évidentes et très volumineuses contribuant à le former. — 3, 3, Capillicoles qui relient entre elles toutes ces lacunes. — 4, 4, 4, 4, Troncs qui émanent de calles de la contribue de la c

### Pid. V. — Valsseaux lymphatiques de l'œsophage et de l'estomac dé la baie.

### Pic. VI. — GANGLIONS LYMPHATIQUES DE L'ŒSOPHIGE DE LA RAJE.

Four moutrer ces gauglions l'exophage à 46 incisé sur ron bord extrem, et enuité étalé — 1, Muqueues housels — 2, Mupureus gastrique.

3, Gauglion escephagien postérieur. — 4, Gauglion escephagien antiérieur. — 5, Elézau hymphagien interdistina aux deux gauglions, éténadant de lun à l'autre, et metitant leurs visiseux en large communication. — 6, 6, 6, Trones qui maissent de la portion antiérieure de ces gauglions; l'evant évourir par deux ou plusiours orifices dans les veines aboutissant à la cavité de l'orvilleux du courr.

### Fig. VII. — COUPE DE LA TENIQUE MESCULAIRE DE L'ESPONACE EX DE L'ESTONAC DE LA RAIE. (Grossissement de 20 dismètres.)

4, 4, Faisceaux de fibres musculaires. — 9, 2, Cours lymphatiques disséminés en quantités innombrables dans l'épaisseur de ces faisceaux. — 3, 3, Vaisseaux lymphatiques qui traversent ces cours en se portant de l'un à l'autre, et en s'ansatemocant dans leur trajet.

### Fig. VIII. — DEUX TRONGS LYMPHATIQUES DE LA MÊME TUNIQUE; CŒURS ÉCHELONNÉS SUR LEUR TRAJER. (Grossissement de 60 diamètres.)

1, 1, Un trone lymphatique sur lequel les cœurs se trouvent très rapprochés.
 -2, 2, 2, Autres trones convergeant vers deux lacs, et entourés par des cœurs moins nombreux et de volume plus inégal.
 -3, 3, Lacs auxquels ils aboutissent.

### Fig. 13. — cours emphatiques de l'appareil digestif de la baie, (Grossissement de 100 diamètres.)

 Cœur extrêmement petit, vu de face. — 2, 2, Cœurs un peu gros, vus par leur circonférence. — 3, 3, 3, Cœurs de volume moyen. — 4, Cœur de grandes dimensions.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'OESOPHAGE.

# PLANCHE XXV

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'ESTOMAC

#### Fig. 1. - Vaisseaux lymphatiques de l'esygmac.

1, 1, Extrémité inférieure de l'ossophage. — 2, 2; 2, 2, Ganglions dans lesquels se rendent les valsaeaux lymphatiques émanés de ce conduit. -3, Partie ascendante du duodénum. — 4, 4, Réseau des lacs, situé dans l'épaisseur de la tunique musculaire, et s'étendant jusqu'à la surface péritonéale de l'estomac; ces lacs, visibles à l'œil nu, lorsqu'on les injecte au mercure, sont le point de départ de tous les troncs qui se dirigent vers la grande et la petite courbure du viscère. — 5, 5, Troncs lymphatiques qui naissent de la partie gauche et antérieure de l'estomac. — 6, 6, 6, Autres troncs qui proviennent de la partie gauche et postérieure de l'organe; ils suivent, comme les précédents, une direction obliquement descendante. - 7, 7, 7, Trone principal dans lequel se jettent les uns et les autres; sous-jacent à l'artère et à la veine gastro-épiploiques gauches, il va se perdre dans un gros ganglion situé sur la queue du pancréas, à l'entrée du hile de la rate. - 8, Ce ganglion, qui reçoit à la fois les vaisseaux émanés de la portion splénique de l'estomac, et un ou deux autres provenant de la rate. — 9, 9, 9, Trones qui tirent leur origine de la grosse tubérosité et qui vont aussi se terminer dans le même ganglion. — 40, 10, Veine gastro-épiploique gauche. - 41, Artère correspondante. - 12, 12, 12, Troncs naissant de la partie antérieure droite de l'estomac. - 43, 43, Troncs qui proviennent de la partie droite et postérieure. - 14, 14, 14, Ganglions dans lesquels se rendent tous les trones descendants de la portion droite du viscère; ils sont reliés entre eux par des vaisseaux efférents, qui se portent de gauche à droite, et qui aboutissent en définitive à un ou plusieurs ganglions situés sur la grosse extrémité du pancréas. - 15, 15, Veine gastro-épiploïque droite. - 16, Artère qui l'accompagne. -17, Tronc lymphatique qui vient de la première portion du duodénum, et de la partie pylorique de l'estomac. - 48, 48, Ensemble des tronçs ascendants de la ce antérieure de l'estomac. - 19, 19, Ganglions, au nombre de dix à douze, qui répondent à la petite courbure de cet organe et qui reçoivent les vaisseaux ascendants. — 20, Gros ganglion sus-pancréatique vers lequel convergent tous ces vaisseaux. - 21, Artère et veine coronaires stomachiques. - 22, Autre ganglion souvent double ou multiple répondant à la partie antérieure du cardia. -23, Gros tronc qui en part et qui contourne le cardia pour se rendre dans le ganglion sus-gastrique le plus interne. — 24, Ganglion souvent double aussi qui surmonte la grosse tubérosité de l'estomac.

### Fig. II. -- ER RÉSEAU DES LACS. (Grossissement de 3 dismètres.)

1, 4, Réseau des lacs. Tous ces lacs sont unis entre eux par des troncules; ainsi réanis ils forment des mailles à contours très irréguliers. — 9, 2, 3, 2, Troncs lymphatiques qui prennent naisance dans ce réseau, et qui se jortent ensuite, les uns vers la petite courbure de l'estomac, ils autres vers la grande courbure.

### Fig. III. - RÉSEAU DES LACS. (Grossissement de 100 diamètres

1, Grand lac de figure écolide, sur loqued on remarque dem critices à contourcircultinc. — 2, 3, Lace laupes éties d'égure trinquellur. « 3, Lace trianquélies percé d'un oriflec. — 4, 4, Bust lace à contour quadrilatre offunt aussi l'un et l'autre un oriflec. — 5, 5, 5, frouende grui missen les lace. — 6, 6, 6, friesces anmuscalitres qui recouvrent le réseau des lacq; truités par l'Éublistica dans un missage à parties égales de gégériest est évides influtique ou dicherýdrique au cinquième, lis sont asset transparents pour laiteer apercevoir facilement les lace et le troucules sous-épecants.

### Fig. IV. — ENSEMBLE OÈS GANGLIONS QUI RÉPONDENT AU CAROLA ET A LA PETITE COURDINE DE L'ESTOJIAC.

4, Ortice cardiaque. — 9, 2, Gasplions de la petite courbone et missanus qui les reliente nu meul groupe. — 8, force ganglion suprei aboutisant nu les vaissanus efferents des gauglions précédents. — 4, Ganglion sind-ad-evant des passibles des parties entrates des passibles des parties entrates des passibles de la petite qui contonne cet crifice pour se rendre dans l'un des gauglions del la petite courbure. — 6, 6, 6, 6, dutes gauglions ides la petite courbure. —

#### Fig. V. — Réseau lymphatique superficiel of la migerise Gastrique.

4. 1. Bésen qui recouvre l'extrémité inférieure de la muçueux complagianne. — 2, Réason superfied de l'ampureux gazarige. — 4, Limite des deux ensequeuxes; à cette limite les deux réseaux se continuent auxid. — 5. Geoglône situé au-densus de la grosse tubérosité de l'estomas; un grand répuis de la complexité de la meyensus de l'estoma convergent pois se destinates et un convergent pois de la grosse de l'estoma de la convergent pois se derinates et un convergent de la meyen de la convergent pois convergent pois de d'autres trouse à dériction également convergent.

#### Fig. VI. — RÉSEAU LYMPHATIQUE PROFOND DE LA DEQUEUSE. GASTRIODE.

1, 1, Réseau recouvrant l'extrémité inférieure de la muqueuse œsophagienne.
— 3, 2, Réseau sous-jacent à la muqueuse gastrique. — 3, 3, Très petits tronceles qui unissent of réteau à celui de l'essophage. — 4, Ganglion sité au dessus de la grosse tubérosité. — 5, Un ganglion de la petite courbure de l'essomac.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'ESTOMAC.

### PLANCHE XXVI

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'INTESTIN GRÊLE DE L'HOMME ET DES MAMMIFÉRES

### Fig. I. — vaisseaux lumphatiques de l'expesses grèle de l'hombe.

4, 4, 10s circosvolution de l'intestin gréfe. — 2, 9, 3, 2, 2. Vaisseaux lyre. — badatque qui premonen anisance dans l'épaisere de sa tentique mucculier. — 3, 9, 3, 8, Bendlements qu'on romarque sur le tronc de ces vaisseaux an nivau du bord adhérent de l'intestin. — 4, 4, 6, fagiglion stituis sur leur rigiet. — 5, Une branche de l'artère mésenférique dont les divisions l'anastomoseut en formanchée arcelle — 6, Renché vincues qu'il accompagne — 7, 7, Mesendère.

### FIG. II. — EN SEGMENT DE L'INTESTEN GRÊLE QUI A ÉNÉ INCISÉ DANS SA LONGEILR, SER SON BORD ADBÉRENT ET ENSEDTE ÉTALÉ.

 1, 1, 1, Troncs lymphatiques émanés de l'une des faces de l'intestin, et pénétrant dans le mésentère. — 2, 3, 2, Tronce qui naissent de la face oppoée. —
 3, 3, Ramifications par lesquelles ces tronce prennent naissance; on voit qu'elles

# sont pour la plupart parallèles à l'axe de l'intestin, et perpendiculaires aux troncs. Fig. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'EYTESKIX GRÂLE DE CHIEX.

# Fig. 19. — varshtage lymphariques de l'expesses grêle de lapes.

- A. Instain.prile. 5, 1, 1, 5. Circonstution de l'instain. 9, 2, 2, 8, 16son l'opphatique extinement riche, lain dans la unique mancalaire du nissant de celle ci, les radicules l'implatiques qui forment per la percei partie 126 aux visasson anguins, de telle rots que chapes nome la percei partie soit, est toujours circonscrète par quater ramuscules: une artérolo, est et d'extra ramacules l'implatiques qui s'amanoment en croinci et di te ou missanu. — 5, 8, Ensemble des visisseurs l'implatiques d'anales de la tunique muculaire. — 4, 9 letti group de genglion dans lesquals la tes terminant. — 5, 5, Mennite. — 6, Branche de l'artère mésentrique dont les divisions se portett vera l'induction man s'anatomose en aroule. — 7, visis qui bocompagne.
- el BLF. Un segment de l'instain gréle incies sur sus bord adherns, puis decembre.

  Reflect.—1,1,1,1, Surface représentant ce segment; on peut renarquer que les innombrebles suréssens l'impulsages, provenant de la tonquie muscalière, sont aussi abondants sur le hord libre de l'instain que sur tous les antres points de son contour.—2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9
- C. Un autre segment du même intestin dont les vaisseaux sont vus à un grossissement de 3 diamètres. 1, 1, Deux grandes arcades, composées l'une et l'autre de deux troncs lymphatiques parallèles et anastomosés dans toute la

longueur de leur trajet. — 3, Piller commun aux deux arcades, et formé par leur adossement. — 3, 3, 3,  $\Lambda$ -racades plus petites. — 4, 6, 6, 5,  $\Lambda$ -racades plus petites encore, mais toutes composées aussi de deux ramascules lymphatiques juntaposés à une artériole et úne veinule.

# Fig. V. — Valssquex exmphatiques de l'infestix grêle de hœef.

4. § In segment de l'intesfin incisé sur sa longueur, près de son hord adhérent, et ensuite dérouté, a noute qu'il se présente icé sous l'apport d'une simple surface. — 3, 9, Mécaultre. — 3, 6, 3, 6, Résau l'imphatique préond dout en suite en suite sous d'années de sant l'ances surfaces paral·lelées sur fibres nurentaires correspondantes. — 4, 4, 4, 6, Résau l'umphatique superficiel dont les mailles sont situées dans l'épaisseur da plan formé par les ribres longifications. — 5, 5, 5, 5, 3, 1700.

### Fig. VI. — ORIGINE DES VAISSEAUX LEMPHATIQUES DE L'INVESTIN GRÉCE DE HERF. (Vus à un grossizement de 3 diamètre.)

- A. Réseau lymphatique profond, situé dans le plan des fibres circulaires et processait de ces fibres; il est vu par le face profonde de la tunique musculaire, sur laquelle on le distingue très nettement. 1, 1, 1, 1, 1 Ramuscules transversalement dirigés. 2, 2, 2, 3, Anastomoses qui les misseau.
- B. Résouux lymphatiques profond et superficiel, vaus par la face périlenéale de la transpue musculaire. 1, 4, Réseau profond. 2, 9, Réseau superficiel donn les muilles plus larges se continuent avec celles du prédédent. 5, 3, 8, Réseau superficiel répondant à une partie de l'Intestits sur laquelle le réseau profond rêts pas injects. 4, 4, 6, Torona qui missient do cer réseaux.

### Fig. VII. — onigine des vaisseaux exmphaniques provenant de la tenique musculaire de l'intesten grèle du cheval.

4, 1, 0 corri seguent de ou intantin qui a dei facide fur sa longueur près de Tatuche du misculter, et camité datié. — 2, 2, 2, 3, 1 litesa profond, moins déreloppé et moins apparent que chez le buez, 2, 2, 2, 1 litesa profond, moins dérelopé et moins apparent que chez le buez, 2, 2, 2, 1 litesa profond proficient de la contra de l'accident de l'a

# Fig. VIII. — ORMGINE DES TAISSEATN LYMPHATIQUES DE LA TENIQUE MISSEL LARRE DE L'EXTENTIN GRÉLE DE CHEVAL. (Brocksoment de 3 diamètres.)

- A. Reseau lymphatique profond, vu par la face profonde de la tunique musculaire. — 1,4,4,4, Ramuscules transversaux, parallèles aux fibres circulaires. — 2,3,2,3, Très nombreuses anastomoses qui les unissent entre eux.
- B. Lus deux réseaux de la tunique-insusutaire, sus par sa facs péritoniest.

  —1, 1, Réseau profond. 2, 2, 2, Réseau superficiel náissant en partie de précédent, en partie des filtres longituiniest. 3, 3, attur réseau superficiel, répondant à une partie de l'intestin sur laquelle le réseau profond n'est pas injecté. 5, 4, 7 fronce l'implishinge provenant des deux réseaux.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'INTESTIN GRÊLE DE L'HOMME ET DES MAMMIFÈRES.

# PLANCHE XXVII

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'INTESTIN GRÊLE DU CHEVAL

- A. Une branche de l'artère mésentérique qui, après avoir donné deux branches secondaires, se bifurque à quelque distance du bord adhérent de l'intestin.
- B. Branche correspondante de la veine mésentérique. Elle se divise aussi en deux branches principales qui accompagnent les divisions de l'artére.
- C. C. Les deux branches terminales de l'artére qui décrivent l'une et l'autre une grande courbe parallèle au hord adhérent de l'intestin grêle.
- D. D. D. Branches artérielles et veineuses de second ordre se dirigeant perpendiculairement vers l'intestin dans lequel elles se ramifient.
- 1, 4, 4, 4, Réseau lymphatique profond de la tunique musculaire de l'intestin grèle. Les principales mailles de ce réseau suivent la direction des fibres circulaires dans l'épaisseur desquelles il est situé. Il a été grossi et plus nettement' représenté dans la figure 8 de la planche XXVI.
- 2, 2, 9, 2, 3, Réseau lyaphatique superficiel de cette même tunique. Sue maillies, pour la plerarie, defrigent longitudisablement, comme les fibres unexplaires correspondantes, dont elles tirent leur origine. Il suit de cette disposition que les visiesaux des deux réseaux se croisent perpendiculairement et forment siant des mailles maites des figures quantificate; il les continuent, du retale, entre eux, et n'en constituent en réalité qu'un seist dont les maijles sont différentment configurées solon le tiège qu'elles couspent.
- 3, 3, Superposition et disposition réciproque des deux réseaux, qu'on ne voit dans cette planche que sur quelques points seulement, mais qui forment une couche continue sur toute la longueur de l'intestin.
- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, Ramurcules qui naissent de ces réseaux; ils sont remarquables par leur grande ténuite, par la multiplicité de leurs valvules en général extrêmement rapprochées, par leurs flexuosités et surtout par l'étendue considérable de leur trajet.

- 5, 5, 5, Rameaux résultant de la réunion de ces divers ramuscules. Comme les branches et les troncs qui leur succèdent, ils présentent une ténuité qui contraste avec l'énorme volume de l'intestin.
- 6, 6, Branches qui les prolongent; elles ne tardent pas ά converger pour former un tronc qui se dirige vers le bord adhérent de l'intestin grêle.
- 7, Tronc dans lequel viennent se résumer toutes les divisions précédentes.

  8, 8, 8, 8, Ramuscules d'un autre tronc dont les divisions convergentes
- répondent, comme celles du précédent, à une grande étendue de l'intestin.
- 9, 9, 9, Rameaux qui se dirigent de gauche à droite en convergeant.
- 10, 10, Autres rameaux qui se dirigent de droite à gauche, et qui ne tardent pas aussi à se réunir pour former une branche unique.
- Point de convergence des deux branches principales; le tronc qu'elles forment est flexueux aussi.
- 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, Radicules originaires d'un autre tronc occupant comme le précédent une grande étendue de l'intestin grêle.
- 13, 13, Branches que produisent toutes ces radicules par leurs réunions successives.
- 14, Tronc par lequel elles se terminent; il décrit une grande courbe avant de pénétrer entre les deux lames du mésentère.
- $45,\,45,\,45,\,45,\,$  Un tronc dont les divisions ne répondent qu'a une partie assez limitée de l'intestin.
- 16, 16, 16, 16, 16, 16, Trones lymphatiques qui tirent leur origine de la face opposée de l'intestin.
- 17, 17, Ensemble des troncs lymphatiques qui naissent des deux faces de l'intestin et qui viennent se terminer dans un même groupe de ganglions.
- 18, 18, 18, Ganglions très inégalement volumineux auxquels ils aboutissent; lous se trouvent groupés autour des vaisseaux sanguins.



Imp. Augusta Bry, 139, rue de Sévres, Paris

# PLANCHE XXVIII

ORIGINE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA TUNIQUE MUSCULAIRE DU TUBE DIGESTIF ET PLUS SPÉCIALEMENT DE LA TUNIQUE MUSCULAIRE DE L'INTESTIN GRÊLE

#### Fig. ]. — RÉSEAU DES LACS LYMPHATIQUES VU PAR LA FACE ENTERNE OF PÉRITOXÉALE DE L'INVESTIX GRÊLE.

1, 1, 1, Lace et tronce qui le relient les uns ux autres; le réseau que forment ces les est celei qu'on injecte au mercre » à qu'o considire autre-fiés comme l'origine première des vainceux lymphatiques de l'intentin. — 9, 3, 3, 9, Fais-ceair qui constituent le plus superficiel ou longitudisal de la tunique muter-laire; ce afficesser recouvreut le réseau de lace qu'on distinge vire blus capendant par transparance. — 3, 5, 3, 5, thervalles qui sépurent ces faiseaux; au fond de ces intervalles on entrevoit le fibre du plus riccivilles.

#### Pig. II. — RESEAU DES LACS VE PAR LA FACE INTERNE OU PROPONDE . DE LA TUNIQUE MUSCULAIRE.

4, 4, 1, 4, Lace et troncé qui composent ce réseau. — 3, 2, 3, La moitié droite du réseau est recouverse par les fifteres du hair circulaire se se voit par transparence. — 3, 5, 3, 5 libres circulaire. — 4, 6, 4, 5 au moitié gauche du réseau le plan des fibres circulaires est enlevé, et le réseau se trouve ainsi en compilée évidence. — 5, 5, 8 sinceure du plan motipatimal, sous-jocents ici au réseau des lucis et péries les unes des autres par des esposes partibles.

#### Fig. 111. — RÉSEAU DES LACS, DES LACUNES ET DES CAPILLICULES LYM-PHARQUES DE LA TENDE ENSCELANTE DE L'EXTESTIX GRÉRE CHÈZ EX FORTES A TREME. (Crossissement de 300 d'ambites).

4. 1, Réseau des base complètement isolé des fibres mançulaires, — 3, 2, 3, Autre partie du même réseau que recoverent des finiceaux manculaires blimocife et enter-couise sons des angles diren, — 3, 3, 5, 3, 8 fibres me la laccase et des capillicales qui enter-couise sons des angles diren, — 3, 5, 5, 3, 8 fibres me la laccase et des capillicales qui entranda ces lauce la terroscopi el aministra. — 4, 6, Fibresau munculaires longitudinaux sons-jacents, au réseau des lacs, des licenses et des configilicales (tambies munculaires longitudinaux sons-jacents, au réseau des lacs, des licenses et des capillicales et qui entouresai ces, fibriosum de toutes parts, et qui pelaterent dans leur destates des laccases de lacca

mosés. — 9, 9, 9, Autres ramuscules qui marchent en sens inverse des précédents; ils se comportent comme ceux-ci, avec lesquels ils se continuent par leurs dernières divisions.

- Po. IV. BREN FAISCHÂUN LONGITUDINAUN DE LA TUNIQUE MESCHLAIRE DE ÉNTESTUS GRÂDES, RÉSERGE LAMPPANTQUE QUI PRESD NAISSANCE BANG LEUR ÉPAISSEUR ET QUI RECOURE NOUTE LEUR PÉRIPHÉRIE. (ÉVOSSISOment de 300 dimbéros.)
- 1.4. (ne partie détachée et indée du réseau des lacs. 3, 2, faccuses et coglifilients qui en dépondent. 3, 3, laurée equiliblents provenint des mêmes les et se répandant sur un faisceau de fibres circulaires, 4, Capillicules provenant de simples ramauscelle et destinés auxsi à en faisceau de fibres creulaires, 5, 5, Paisceau de dimer les capitales des la diamères ne dépasse pau n'uniquième de millimétre. 6, Remuscelle dont les divisions se répandent für la périphérie de ce faisceau. 7, 7, Deux autres ramaucelle qui péongent dans l'épaisseur de faisceau. 7, 7, Deux autres ramaucelle qui péongent dans l'épaisseur de faisceau, et, qui forment par leurs divisions, énautemosées son réviens contral. 3, 8, Secondi finiceus longitudinal du mede diamètre que le précédent. 9, 9, Rumauceles qui se ramiétent dans son épaisseur. 10, 0, Ramauceles plus ceits qui se ramificat sur as péripérieles. 14, Autre ramaucele dent les divisions es répandent sunsi sur la sirrice du même faisceau. 12, Quatrieme raimaccele qui chemine entre les deux fasceaux logitudianx, en domant des ramifications nombreuses à l'un cêt à l'unité.
- Fig. V. varseraen lymphatiques de la tenique musculaire de l'extristen grêlie chiez un poètes de cenq mois. (Godsissement de 200 digmères.)
- 4, 1, Deux faiscaux masculaires de plan longitudinal. 9, 9, Résona des lace répondant à la lose profonçés de ces faisceiaux. 9, 5, Réseau des lacones et apillicules. 4, 4, Ramesquies qui naissent du réseau des lace et qui suivent la direction des fibres l'orgitudinales sur lesquelles lis se rumifiant. 5, 5, Autres ramescules dont les divisions sont deutinées aux mêmes faisceaux.
- Fig. VL RÉSEAU DES LACS ET RÉSEAU NERVEUN GANGRIONNAIRE OU RÉSEAU B'AUERBACH CHIER L'ENPANT NOUVEAU-NÉ. (Grossissement de 200 dismétres.)
- 4, 4, 3, 1, 4, 1, Rendements gangtionnaires du réseau nerveux. 2, 2, 2, 2, 2, 2, Ramuseules nerveux qui rollent, entre cux tous ces gangtions. 3, 3, 3, 3, 3, 8, Réseau des lacs lymphatiques, dont les mailles s'entremèlent sur toute l'étendue et dans toute l'épaisseur de l'intestin avoc celles du réseau nerveux.

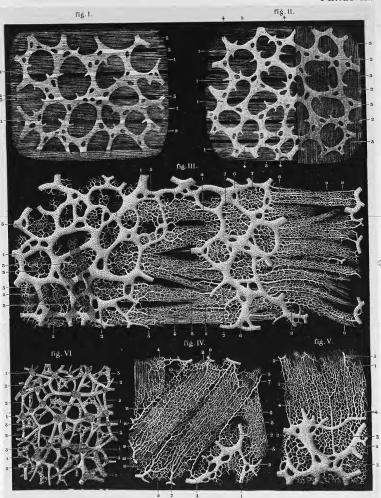

4. Karmanski lith

C. Sappey ad. nat.del.

Lith Aug. Bry, 139, rue de Sèvres, Paris.

# PLANCHE XXIX

# ORIGINE DES VAISSEAUX CHYLIFÈRES ET LYMPHATIQUES DANS LES VILLOSITÉS CHEZ L'HOMME ET CHEZ LES MAMMIFÈRES

#### for L = onigive des vaisseaux chylipères chez l'homme.

5, 4, Deux villocités dans losquelles les chylifices émanés de tous les points de leur périphése vissument évorriés aux un toux unique content.— 3, villosités deux périphése des la villocité dout les chylifices aboutissent à deux tronce parallèles . 3, villosités plus petige réceinant trois trous parallèles et austonosés par les manuscales qui en dépendent. — 4, fins autre villocité, plus longue e, plus volumineux que les précédents, portrourée des nommet se hate par qui trous parallèles. — 5, 55, Yrois villocités dont l'une passède un seul trone central, la seconde dux, et la dernite vois, mais dont se affunets n'étaires parallèles. — 6, 75, Yrois villocités dunt l'une destinant par deux trones d'inégal volume. — 10 paralles un le paralle de l'une paralle de l'une de l'un

# Fig. II. — origine des vaisseren lymphatiques dans les villosités chez l'homme.

1, 4, Deux Illionités sur les sommet despuelles on remarque un réseau rempli de globales blancs. De ce réseau mât un trono unique et centul. — 2, 9, Deux aures villosités, dont le réseau înitial donne naissance à deux tronc. — 3, Large villosité globale; normequable par le réseau qui cocupe sonome et par les quatre tronce qui en partont. — 4, Villonité officam quelques vendiges à réseau valories de la réseau valories de réseau de la réseau valories de réseau de la réseau valories de la réseau valories de ravoire. — 6, Villonité dont le réseau sus dich blies caparent. — 7, Villonité contenants des groupes irréguliers de globales blancs, mais au présentant auœun teuro de réseau. — 8, 8, orficies des plundes en tibes. Tous les troncs qu'on remarques sur les villosités précédentes sont remplis de globales blancs; li na éderâment appaceut que dans cette du répléties. Si les globales d'un sissent qu'un petit nombre, on n'aperçoit que des forçes déterminés.

### For III. - thone crylipère central des villosités de cheval.

Ces tronce fadient tous très apparents; mais on no distinguait dans asomes villes de homônet rece de equilitende.  $\sim 1$ , 4, Villosité de l'un trategiait e de caricis.  $\sim 2$ , 3, Son drylifère contral.  $\sim 3$ , 3, Noyaix granuleux dispelhiudes dans la substance propre de la Villosité.  $\sim 4$ , 4, Trois autres villosité remarquables unais par la prétence tets manifante de leux chylifère contral; collui-ci présente des parties sonbres cides parties sombres cides emprendent leux couleur presque noire aux granulations grainseuses accomulée ou grand tombres aux chemn de cop parties colhers en chem de cop parties.  $\sim 6$ , 6, 6, Parties colhers cides an invite contra en companie de leux chemn de cop parties colhers en contra en comment de la collection de leux contra que de leux corten de se villosités; con licunas réouvers dans la troca de la custa cortunal qu'elle contribueux à formes de villosités; con licunas réouvers dans la troca contral qu'elle contribueux à formes de la contra de la cont

### FIG. IV. - CAPILLICULES CHYLIFÈRES DES VILLOSITÉS DU CHEVAL.

1, 1, 1, 1, 5, Ge apillicales formant, par lears anatomotes, in admirable riseas qui recover se ulimitaté de luer sommet querê la tende som el que l'alte noise. — 3, 2, 3, there sommet ces capillicales s'atterpisent sur cortains points et deviennent tesé éroits aux d'autres. — 3, 5, Ontiées des plandes en tude de la majoress. Sur ancanc des villosités où les capillicales ésient si vinibles, on a aperovant le christifice control. Les premistions grainesses étainer reatée dans les capillicales pour s'arciter dans les chiefs d'avenuel la control de la cont

#### Fig. V. — CHYLDÉRIE CENTRAL DES VILLOSITÉS DE CHEVAL; CAPILLICULES QUI L'EXYOGRENT ET QUI S'OUVRENT DANS SA CAVITÉ.

4. 1, Quatre vilheités parcormes dans toute leur longueur par un objetifer central — 9, 3, 2, 5, Résea que formes par leur ansancons les capillicités de ces vilholétés, — 3, 5, 5, 8, Parties de leur deplifère central qui offrest une couleur brune des à l'Abondance des gramulations graitesses sur ces divers points. — 4, 4, Parties qui offenst au contraire me teinte daire résultant de la rarreid de ces granulations, — 5, Üne vilhuitet qui précesse ne optiffére central, mis qui est dépourve de capillicates sur persque toute sa longueux. — 7, 7, 7, 7, 7 mel vilhoite dans l'en de l'entral l'entral de contraire de contraire de contraire de contraire de l'entral de contraire de l'entral de contraire de l'entral de l'entr

### FIG. VI. — CHYLIFÈRE CEATRAL DES VILLOSITÉS DE CHIEN.

1, 1, 1, 1, Villosité dont le chylifère central, très manifars, s'étand à toute leur longueur; sur ce chylifère central on remarque des esposes chirs résultant de la rareté des granulations praissenses sur ces divers points. — 2, 3; Quelques minimes traces de housses et de capillicules viables soulement sur leur rommet. — 3, 3, the villosité procureus par un chiffère central très pils, dans la cavité daquel on se voit qu'un très pein nombre de granulations. — 4, 4, Orifices des plundes en tube.

#### Fig. VII. -- CHYLIFIERES DES VILLOSTEÉS DE ROUP

4. Wilholds aur laspalle on roit teis distrement is résent d'origine des chylistes et les trouss qui en prietten. 2. 3. Deur naime tilichelle pup potte, donne le résent d'origine et les trouncles offent une disputiton pour noise définité. Le cont mons respité de granulations grainesses, et un peu moine définité. 3. Sommet d'une villestité qui présente un résent donnant naissance à un seul trunc, ciul-ci et diste visible, mais les lousses et les empliches du réceut d'origine ne sont pas tous mis en rédence; oux qu'il condennes par se trevent pas sir epperiente. 4. Cius pupille du même dimension que la précédente, dont les vaissessées de la précédente, dont les vaissessées de la précédente, dont les vaisses de la précédente, dont les vaisses de la précédente, dont de vaisses de la précédente, dont de vaisses de la précédent, dont de vaisse contrarre.

#### Fig. VIII. — VARICES ET RYSTES DES VAISSEAUX CHYLIPÈRES DES VILLOSITÉS.

Cas various et ces kystes, résultant du récrécissement et de l'oblitération définitire de l'un des drylifères qu'il parrouvrent les villosités, out été observés sur un bommé de quarant suis jeur nombre était insciendable. « Une pupile une complement de la comme de la

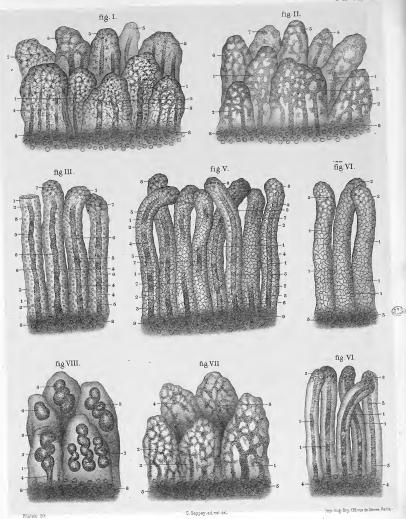

ORIGINE DES VAISSEAUX CHYLIFÈRES ET LYMPHATIQUES DANS LES VILLOSITÉS DE L'HOMME ET DES MAMMIFÈRES.

# PLANCHE XXX

# VAISSEAUX CHYLIFÈRES RAMPANT SOUS LA TUNIQUE MUQUEUSE POUR SE PORTER VERS LE BORD ADHÉRENT DE L'INTESTIN GRÈLE

Fig. I. — IN LAMBEAU DE LA TUTIQUE HUQUEUSE DE L'INVESTIN GRÊLE DONT LES CHYLDYÉRES ÉTAIENT REMPLIS DE CHYLE ET TRÈS MANIPESTES A L'œll nu, ce l'amdeau est to par sa pace proponde.

4. i., Vaissenix chylifleres convergeant autour de deux troncs qui se juxtaposent au moment oil in arrivent vers le hord adhérent de l'intestin. Ce vaisseaux, vuss lei à l'œil nu, sont représentés dans la figure Il à un grossissement de 600 diamètres. — 9, 2, 3, 2, 3, 4. Autres groupes de vaisseaux qui offrent une disposition analogue.

Fig. II. — VAISSEAUX CHYLIPERES DU GROUPE 1, 1, DE LA FIGURE PRÉCÉ-DENTE, PIGERÉS A EN GROSSISSEMENT DE 100 DIAMÉTRIS.

1, 1, Tunique muqueuse de l'intestin grêle vue par sa face adhérente. ---2, 2, Extrémité profonde des glandes en tube. — 3, 3, 3, 3, 3, 3, Ramuscules qui viennent des villosités et qui cheminent dans l'épaisseur de la muqueusc. --4, Un rameau qui reçoit dans son trajet plusieurs ramuscules et qui présente au niveau de chacun de ceux-ci un renslement et deux valvules. - 5, Autre rameau qui se réunit au précédent. — 6, Branche qu'ils forment par leur réunion. - 7, Branche du même calibre que la précédente avec laquelle elle ne tarde pas à se fusionner. - 8, Troissème branche qui vient se jeter dans le même trone. — 9, Tronc résultant de la convergence de ces trois branches. — 40, Autre tronc comparable à celui qui précède, et résultant aussi de la convergence d'un grand nombre de ramuscules, de rameaux et de branches d'autant plus superficiels que leur volume devient plus considérable. -- 11, 11, 11, 11, Anastomoses de calibre inegal et tres variables dans leurs dispositions; elles ont pour but commun de mettre en large communication tous les chylifères, en sorte que ces vaisseaux, considérés dans leur ensemble, représentent un élégant et riche réseau à mailles extremement irregulières. Leur configuration moniliforme est due à l'existence de nombreuses valvules échelonnées sur les divers points de leur longueur. Vus à la lumière réfléchie, ils prennent une couleur blanche et méritent alors le nom de veines lactées que leur donna Aselli. Vus á la lumière transmise, ils offrent au contraire une couleur sombre, et peuvent même acquérir, par leur séjour prolongé dans les réactifs, une coloration tout à fait noire.

#### FIG. 10. — SEGMENT D'EN CHYLIPÈRE VU A UN GROSSISSEMENT DE 200 DIAMETRES.

oe grousissement permet de distinguer très nettement les granulations graissenciations dans leur cavilé. Ce sont ces granulations qui leur communiquesti une coloration blanche lorrequ'en les vois à la lumière réfidéble; mais clies ne sont pas alors blen apparantes. Pour en promère commissance, il faut les observer à la lumière transmine. Dans ce conditions, on peut facilement constant qu'elles sont asser régulièrement arrondies, de dimensions très inégales, et limitées par un conture sombre. Elles réfractent très fortement les reyons humineux, d'où leur coulser plus on moins morb conque on les vois par transperance.

### Fig. IV. — SEGMENT D'EN VAISSEAU QUI CONVIENT A LA FOIS DES GRANULATIONS GRAISSEISES ET DES GLOBELES BLATCS.

Gé segment a été pris sur un chylifter qui répondait au bord adhérent de l'inisetin, et qui se truvauit dijé en communication avec les waisseux émanés de la tunique munication.— et, 4 (obleute blance.— 92, 6) Granuitiones graissouses de différentes dimensions, remplisant les espaces compris entre les globules blancs.

# Fig. V. — SEGMENT D'EN CHYLIPERE BOXT LE CONTEXU, SODS L'INFLUENCE D'EN REPOS PROLONGE, S'EST RECONSTITUÉ A L'ÉTAT DE GRAISSE.

Cette reconstitution s'opère sur tous les cadavres après un laps de temps virtible. — f. 1. Genullations graissenses de dimensions normales. — 9, 2, 2, 5, Goullatetes de graine relation de la faison d'un petit mombre de granulations. — 3, 3, 5, Gouttes de graine plus voluminesses. — 4, 4, Amas graineur plus condichable encore. Ces gouttes et gouttelestes de graines plus trouvent toujours irrégulièrement discriminées dans le chyle; elles attégement quelquésdis un volume énorme.

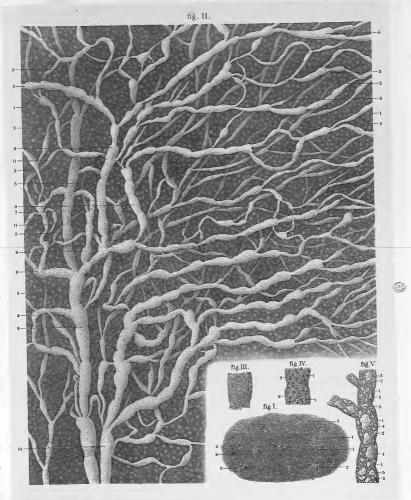

A. Karmanski, lith

C Sappey, ad. nat.del.

Imp Aug. Bry, 139, rue de Sévres, Paris

VAISSEAUX CHYLIFÈRES TRAVERSANT LA MÚQUEUSE DE L'INTESTIN GRÊLE ET RAMPANT SOUS SA FACE PROFONDE.

# PLANCHE XXXI

VAISSEAUX CHYLIFÉRES APPARAISSANT SOUS LA MUQUEUSE, PUIS RAMPANT SOUS SA FACE PROFONDE ET TRAVERSANT ENSUITE LA TUNIQUE CELLULEUSE DE L'INTESTIN POUR SE PORTER VERS SON BORD ADHÉRENT; RAPPORTS DE CES VAISSEAUX AVEC LES ARTÈRES ET LES VEINES

Fig. 1. — VAISSEAEX CHYLIPÉRES RAMPANT SOUS LA PACE PROFONDE DE LA MICÇUESE A LAQUELLE ILS RESVEST APPLIQUÉS JUSQU'AL TOISINAGE DE BORD ADMÉRIST DE L'INTESTIN CRÉLE; RAPPORTS QU'ILS APPRETENT DANS LEUR TRAJET AFRE LES VAISSEAUX SANCIERS.

1, Une artère qui est destinée à la muqueuse de l'intestin grêle, et qui rampe sous sa face profonde avant de pénétrer dans son épaisseur. — 2, 2, 2, 2, 2, Divisions qui en partent; elles affectent des directions divergentes, et restent sousmuqueuses aussi dans la première partie de leur trajet. - 3, Veine qui accompagne l'artère précédente. — 4, 4, 4, 4, 8 Pranches qui en dépendent. — 5, 5, 5, Gros troncs chylifères qui rampent du bord libre vers le bord adhérent de l'intestin grêle en accompagnant les vaisseaux sanguins; il y en a très souvent deux de chaque côté de coux-cí, quelquefois un seulement; lorsqu'il en existe deux, on les voit communiquer entre eux par des anastomoses transversales, assez nombreuses sur certains points pour leur former une sorte de gaine plexiforme. — 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Rameaux et branches d'origine de ces troncs, émergeant de la face profonde de la muqueuse, et convergeant trés irrégulièrement pour leur donner naissance. Aux points de réunion des branches, on observe des renssements munis de valvules. Ces renssements se montrent aussi et plus accusés encore sur les troncs où leur disposition valvulaire est également mieux caractérisée. A chaque rensiement répondent en général deux branches, quelquesois trois et plus rarement quatre : toutes à leur terminaison s'effilent, et quelquesunes même deviennent alors très grèles. — 7, 7, 7, 7, Extrémité profonde des glandes en tube; c'est dans l'interstice de ces glandes que cheminent les rameaux et ramuscules émanés des villosi tés de l'intestin grêle.

FIG. II. — COUPE VERTICALE DE L'INVESTIN GRÊLE SIR LAQUELLE ON VOIX LES CHYLITÈRES NAITRE DES VILLOSITÉS ET CHEMINER ENSEITE DANS L'ÉPAISSEUR DES TUNIQUES MÉQUELSE ET CELLULEISE.

1, 4, Villesiste de formes et de dimenjions diverses. — 3, 2, Embonchures des glandes en tube. — 6, 8, Ohyliferes prenant missance dans l'épaisseur des villesistés et remerant la tunique muquesses. — 3, 4, Ges mêmes vaisseux qui, a près avoir traversé la muquesse, mappent sous sa face profonde en s'anastemonant entre ent. — 5, 5, 5. Trujet des chyliféres dans l'épaisseur de la tunique cellulesses. — 6, 6, Deux tronçons de chylifères que la coupe a complétement séparés des vaisseaux voiats. — 7, 7, 7, 7, Tunique collesse qu'a pris à du non três grande épaisseur par suite de son immersion prolongée dans le résetif destiné 4 mattre les chylifères en évidence. — 8, 8, Tunique musculaire de l'Itatesin grelle.

Fig. III. — COUPE VERTICALE DE L'AVESTIN GRÈLE; CEPTE COUPE MOAVER LES CHYLDÈRES CHEMICANT DAYS L'ÉPAISSEER DE LA TÉNIQUE CELLI-LAIRE, ACCOMPACIANT LES AUSSELANS ANGEINS SER CIRTAINS POUVES, ET RESTANY SER D'AUTRES TOUT À PAIT INDÉPAUANTS DE CENT-CI-

4, 4, Villosités disposées sur plusiours plans. — 2, 2, Chylüferes qui en partent. — 3, 3, Embouchures des glandes en tube. — 4, 4, Tunique calilleuse. — 5, 5, 5, 5, chilless qui rampent dans son épaisseur pour atteindre le hord afhérent de l'intestin gréle; sur leur trajet on remarque de nombreux reminements munis chacon d'une paire de valvules. — 6, 6, Deux branches artérielles qui se d'évineit e badivient dans leur trajet. — 7, 7, Veines qui les accompagnent. — 8, 8, Tunique munculaire de l'intestin.



VAISSEAUX CHYLIFÈRES RAMPANT SOUS LA TUNIQUE MUQUEUSE ET TRAVERSANT ENSUITE LA TUNIQUE CELLULEUSE DE DINTESTIN POUR SE PORTER VERS SON BORD ADHÉRENT; RAPPORTS DE CES VAISSEAUX AVEC LES ARTÈRES ET LES VEINES.

# PLANCHE XXXII

VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UNE PLAQUE DE PEYER; CETTE PLAQUE DE PEYER, DONT LA LONGUEUR NE DEPASSAIT PAS 42 MILLIMÈTRES, EST VUE ICI PAR SA FACE PROFONDE A UN GROSSISSEMENT DE 50 DIAMÈTRES

- A. A. Ptaque de Peyer, de petites dimensions; son grand diamètre, parallèle à l'axe de l'intestin grèle, égalait presque trois fois son diamètre transversal.
- B. B. Follicules clos qui composent cette plaque; ces follicules, arrondis pour la plupart, et de dimensions un peu inégales, sont juxtaposés, mais séparés cependant par de très pellis espaces, au niveau desquels la maqueuse de l'intestin grèle devient demi-transparente.
- C. Une autre glande de Peyer, beaucoup plus petite que la précédente, et de figure irrégulièrement elliptique; elle ne comprend dans sa constitution que boil 4 dir follieules clos.
- D. Une troisième glande de Peyer, de dimensions moindres encore et de figure triangulaire.
- E. E. Deux glandes réduites l'nne et l'autre à leur plus simple expression. Elles sont formées, comme celles qu'on trouve en si grand nombre sur la muqueuse du gros intestin, par des follicules clos isolés.
- F. F. F. F. F. F. F. F. Artices qui rampent sons la fine profined de la manqueuxe na se diriant et undivisioni. Parmit les jarmatique qui en partent, les unes, tris nombreuxes, ne tardem par à pénétrer dans la moqueuxe, et se predent par le unes dendrée divisions, soit dans les glandes de l'Intentia, soit dans les vilionités qui en recouveuit la surface libre; les autres convergent vers le glande de Peyer, s'annationneux entre elles es formants ure no contror de grandes avecades qui la regardent par leur convexité, et àvancent ensuite sur la glande pour alles se terminer sur l'épréphique et dans l'épaisseux des follicules dont les difficules des l'identifies de follicules dont de l'autre des follicules de l'autre l'apparent les des l'apparents de l'autre l'apparent les des l'apparents de l'apparent les des l'apparents de l'apparents de l'apparent les des l'apparents de l'apparent l'apparent les des l'apparents de l'apparents de l'apparent les des l'apparents de l'apparent l'apparent l'apparents de l'apparent l'appa
- G. G. G. G. G. G. G. Weines qui accompagnent les artères précédentes. Elles sont plus volumineuses que celles-ci, dont elles suivent très exactement le trajet, et dont elles partagent aussi la distribution.
- H. H. Extrémité profonde des glandes en tube de l'intestin grêle. C'est au-dessous de ces glandes que sont situés les follicules clos, et que rampent par conséquent tous les vaisseaux lymphatiques émanés de ceux-ci.
- 1, 4, 5, Vaisseaus lymphaliques partant en très grand nombre de la fixe preleude des follicites clos qui formant les gândes de Perge. Ces vaisseaux, au niveas des reposes chirs qui s'aptrent les follicitels, s'unisseat les uns aux autres, et donneus tains intensace à un très réfore réseau qui recorve de toutes parts la toce prodoné de la glande. Sur les points où puisseurs vaisseux se réunisseat, il sis formant de véritables les sandques de oux qu'on remurpe dans l'épaisseux de la tonique musculaire. De co réseau sous-jacent à la glande maisseat des troncules, qui affectue les directions les plus variées en se disponant sur deux ou plusieurs plans, et qui convergent à leur tour pour former des tronce de plus en plus volunisseux.
- 2, 2, 2, Lacs résultant de la réunion de plusieurs vaisseaux émanés des follicules clos environnants.
- 3, 3, Deux troncs lymphatiques, composés, à leur point de départ, de troncules situés sur des plans différents; après s'être constitués, ces troncs s'accolent à une artère et à une veine dont ils suivent ensuite le trajet.

- 4. Un autre trone lymphatique, qui est représenté aussi à son origine par un grand nombre de branches convergentes et capricieusement dirigées; il ne tarde pas à se rapprocher comme les précédents d'une artère et d'une veine, qu'il accompagne ensuite jusqu'au bord adhérent de l'intestin.
- 5, 5, 5, Troncules lymphatiques qui naissent de l'une des extrémités de la glande, et qui obeminent sous la face profonde de la muqueuse sans affector aucun rapport avec les vaisseaux sanguins.
- 6, 6, Deux trones lymphatiques qui croisent d'abord les vaisseaux sanguins; ils se réunissent plus bas; et le trone résultant de leur union devient alors parallèle à ces vaisseaux.
- 7, Autre tronc qui, à son origine comme dans son trajet ultérieur, reste entièrement indépendant des vaisseaux sanguins.
- 8, Ramuscules et troncules lymphatiques provenant d'une très petite glande de Peyer; quelques-uns de ces ramuscules se jettent dans un tronc d'origine-plus éloignée, qui rampe sous la face profonde de celle-ci.
- Ge trone, qui, émané de la glande principale par de très petits rameaux, récolte en passant d'autres ramuscules provenant de la glande rudimentaire.
- 40, 40, Deux troncs lymphatiques volumineux naissant par un grand nombre de grosses branches de la glande principale, et s'appliquant des leur origine aux vaisseaux sanguins, qu'ils suivent ensuite dans toute l'étendue de leur trajet.
- 11, Un trone lymphatique qui suit une direction parallèle à l'artère et à la veine correspondantes, et qui reçoit chemin faisant plusieurs grosses branches perpendiculaires à ces vaisseaux.
- 19, 12, Ramuscules lymphatiques provenant des follicules clos d'une petite glande de Peyer.
- 13, Trones lymphatiques dont la direction reste complètement indépendants de celle des vaisseaux sanguins; l'un d'eux rampe sous la glande précédente et reçoit en partie les ramuscules qui en partent.
- 14, 14, 'Deux gros tronos lymphatiques indépendants aussi à leur point de départ; mais ils deviennent ensuite satellites des vaisseaux sanguins.
  - ${\bf 15,\, 15,\,\, Deux\,\, autres\, troncs\,\, dont\,\, la\,\, disposition\,\, rappelle\,\, celle\,\, des\,\, précédents\,.}$
- 16, 16, Troncs lymphatiques sans connexion aucune avec les artères et les veines destinées à la glande.
- Sur toute l'étendue du trajet des vaisseaux qui naissent des glandes de Peyer, on remarque de nombreuse valuelle, disposées par paires, et échotionant à de courtes distances. Ces valvales ne se montreat pas encore sur les raneaux qui serpentent autour des follicules dois; mais elle separaissent très nettement sur tous les trouse et recoules qui d'imaneut de portrour de la glande, et deviennent à partir de ce point un de leurs attributs les plus caractéristiques. Au niveau de chappe pair de veluvels il exist ou membreus plus no onissa sousé.

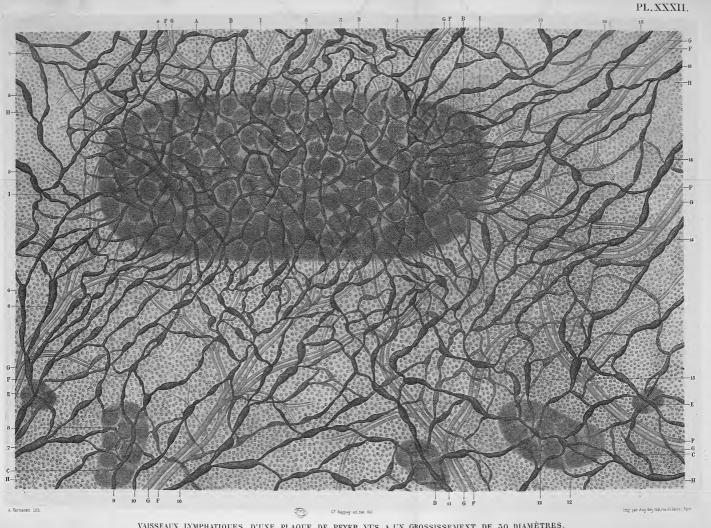

VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UNE PLAQUE DE PEYER VUS A UN GROSSISSEMENT DE 50 DIAMÈTRES.

# PLANCHE XXXIII

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES GLANDES DE PEYER DE L'INTESTIN GRÊLE CHEZ QUELQUES VERTÉBRES ET DU GROS INTESTIN DE L'HOMME

### Fig. I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UNE PLAQUE DE PETER DU ROUP.

Chen le houf, les plaques de Peyer offrent une longmeur qui varie de 1 à plusieura métres, et une hugeur uniforme de S contineires et émnt. Elles soulients les maquesses aux fouts leur d'endeux miss celle-d au présente du reste à leur airest auxones modification. — 1, 1, 1, 1, Pluque de Peyer, dont un très petit segment se trouve di repérient. — 2, 9, Réseau hymphalique provenant de follicales clos qui forment la plaque de Peyer. — 3, 8, Trones volumineux et extrêmenses nombreux qui anisatent de con fécau.

### Fig. II. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'ANE PLAQUE DE PEYER DU CHEVAL

Ches les olipédes comme cher les ruminants, les plaques de Peyer se distinguent par leur excessió développement. Elles ont, cher les manmiféres de cet ordre, la même hougeuer et la même hagyur que cher le houf. — 1, 1, 1, 1, 1 page de Peyer composée d'innombrables follicules dois pixtaposés et voluminenx. — 2, 9, Réseau hymphatique qui tire son origine de ces follicules. — 3, 3, 3, 7 tours qui partent de or réseau, et qui se rendent vers le hord adhérent de l'intestin grébe, en cheminant sous la muqueuse, sans s'unir à ceux de la tunique muscultire.

### Fig. III. — CACCIM DE L'INTESTIX DU LAPIN; VAISSEAUX LYMPHATIQUES QUI EX DÉPENDENT.

Ce exem., dont l'étandes varie de 10 à 12 contimères, est upiesé, aur toute su périphèrie, d'une fepiase couche de fulleules de qui quotaite une vériable glande de Peyer. — 1, 1, Appatilies exceal ou glande de Peyer du lupin. — 2, Exterinité aupérieure de cei appendice, plus lurge, dépouvre de follicules et se continuant saus juige de éfernavarios neve le tube insestituit — 3, 3, 5 (rouge de follicules) et de follicules dos. — 4, 4, Réeau lymphatique qui en part. — 5, 5, Tronce qui mannes de ce récesse. — 6, 6, Quiglos dans locqués les se rendest.

#### Pic. IV. — PETIT GROUPE DE FOLLICELES CLOS DE LA PLAÇEE DE PEYER DE LAPITS, VAISSEAUX EXPERATIQUES QUI PREXXEXT NAISSANCE DANS LEER ÉPALISSEEM, (Grossissante de 30 diambres)

1, 1, 1, 1, Follicules clos. — 2, 2, 2, 2, Vaisseaux lymphatiques qui en proviennent, et qui naisseat de toute leur périphérie. — 3, 3, 3, 3, Radicules lym-

phatiques qui, après leur sortie des follicules, serpentent dans l'intervalle de ceux-ci, en s'anastomosant, et formant un réseau à mailles extrêmement serrées.

#### Fig. V. — VAISSEAUX LUMPHATIQUES DES POLLICULES CLOS DU CROS INTESTEX DE L'EDMME. (Grossissement de 20 diamètres.)

4, 1, 4, Pollicaise dos de la muqueuse du gros intertis, vus par leur fue uperficiella. — 3, 2, 9, 2, Naissaur hymbitaiges qui profinente de ce fallicules; en s'anastomonant dans leur trajet, lit donnent naissance à dei tronca qui se portent vers le lord adhérent de l'intentia, en reatust indépendants de coux de la tunique mucchière. — 3, Prone l'pubatique missaut du récesse rous-issent à la muqueus et cheminant vers le lord adhérent de l'intentin. — 4, 4, 6, Embouchurs des glandes en unbe de la muqueuse de gros intentit.

# Fig. VI. — origine des vaisseaux lymphatiques des polliceles clos du gros lytestin.

4, 1, Deux follicules dos vus par teuir faco probado. — 2, 2. Radjoules lyuphutiques qui fomente do cutto faco producti; à feur point d'intergence on les vois s'anastomoure entre elles, et donner ainsi naismance à des troncules qui contoureant les follicules dois sur certains points, et qui l'en écuteur estudies pour ainsi evantement de lautrour sever d'antere vaisseux mende des follicules eviatax. — 3, 8, 3, 18 festeux résultants de l'union de toux ces vaisseux. — 4, 4, 82-trimbi profudes des glandes en tuite de la maqueuss intentain.

#### Fig. VII. — UN FOLLICELE CLOS DU GROS INTESTIN, VI A UN GROSSISSEMENT DE 100 DIAMÈTRES; RADICULES LYMPHATIQUES QUI NAISSENT DE SA PACE-PROFONDE.

1, 1, Follienie dos va par a face profosde. — 2, 9, 9, 9, fladicisels lymphitiques qui émanent de toute l'épaisseur du follicule, et qui apparaissent 4 as surface. — 3, 9, 5, Tracciales lymphistiques formés par la réunion de ces racicles; its contourneut sur quelques points le follicule, et s'es éloignent ensuite pour se réunir à d'untres troccules, avec lesqués lis constituent un résens à grandes mailles irrégulières. — 4, 4, 5, Extrémité profonde des glandes en tube.

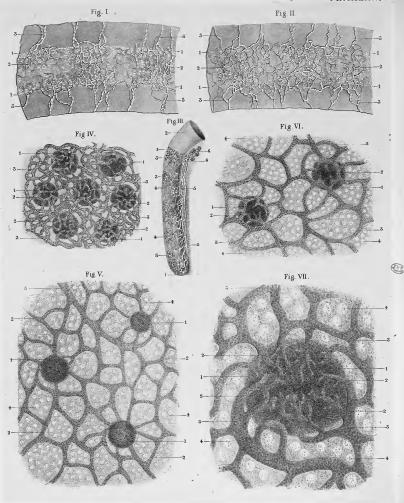

G. Nicolet. Lith.

C. Sappey, ad nat del.

Ting Ang Bry, 139, rue de Sevres, Paris

# PLANCHE XXXIV

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU GROS INTESTIN, DU PANCRÉAS ET DE LA RATE

### Fig. J. — Vaisseaux exhibitatiques superficiels de gros extéstin de l'horme.

Tous cas vaisseaux tirent leur origine de la tunique musculirir. — 1, 1. June des trois handes longitudinales du groi intestin. — 2, 3, 3, 3, 5 teis de bosonhurs comprises entre cortos handes. — 3, 8, Reija jérinénela jur lequel l'intestin est ristaché à la parol pottrieure de la cavité abdomiante. — 4, 6, 6, 6, Réseaux tymphadiques compris danz l'équisseure du plan des filtres drombiers; écts a niveau des handes longitudinales que ces réseaux striagnent tout leur dévelopments, et sont le plan faciles à injecter. — 5, 5, Prosas qui naissent de ces réseaux par des ramuscules et des brinches à direction convergente. — 6, 6, Ganglions très pétits dans lesquels ces troncs viennent se terminer. — 7, Yusiaseux Réferats de ces agnifications.

### 

Comme les précédents, ces misseaux out pour unique origine la tunique musculirie. — 1, 4, Bande longitudinale trée épaisse et large de 9 à 3 centimétres, mais dont un ingresori dis qu'une partie. — 3, 2, Bossiberre de l'Intestina fégérices les unes des autres pur autant d'Atmaglements. — 3, 3, Repli péritonéal. — 4, 4, 4, 6, Réseaux situés dans l'Épaisseur du plan des libres circulaires. — 5, 5, Trones provenant de ces réseaux par des radicules flexueuxes et de plus en plus grosses. — 0, 6, Ces mêmes trones chemianat entre les deux lames du result séritonéal.

#### Fig. III. — VAISSEAUX LYMPHYTIQUES DU GRDS IXTESTIX DU CHEVAL VE PAR SIX BOND LIDRE.

1, 1, Large hande longitudinale de l'intestin rétendant à toute a longueur, et cocupant son bord libre. - 9, 2, 9, 2, d'onces hosselturs sintées de chaque dé de la hande musculaire, et se prolongeant de celle-ci vers le bord adhérent. - 3, 2, 3, 3, Réseaux extrémement riches, à mailles très servées, attuels à droites de gauche de la bande longitudinale. Ces réseaux, très faciles à injector, se pro-

loggest anodassou de la hande musculaire, pour ce continuer une coast du Oblopposi, ils repotrent les ramuscules émantés de celle é; que he returere, du reste nu tente la unifica des localeurs, jusqu'au roistinage du bord athérent. — 4, 4, Réseaux sous-joents à la hande musculaire qui à été in édatable pour les mettres a évidence. — 5, 5, 5, 5, Tomos nombreux et violence. — 5, 5, 6, 1, Tomos nombreux et violence précédents. Ils se dirigent du bord libre vers le bord opposé en suivant une direction plus ou moints afenueux, et a u'unationneux lata leur trijet.

#### Fig. IV. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES BU PANCRÉAS ET DE LA RATE DE LIBOURE.

A. A. Duodémum dont la promitire portion a été dépitée à droite, film de mettre complètement à découvert la fine antérieure du pancréas. — B. B. Les deux roins. — G. C. Les deux urestreu. — D. La rate vue par sa fine interne. — E. Le pancréas se prolongeant du duodémum jusqu'au hille de la rate. — F. La verien cave instrieure. — G. Lorard abonimais. — B. L'artire et a lavrien extentiques supérieures. — L. La potite veine mésentérique. — K. L'artire et la viene rémètes guardes. — L. Tonce colleaque. — M. L'artire splénique très flexueuses qui longe le bont supérieur du pancréas. — N. L'artire hipsilique qui donne presque aussité l'artire gastro-épipolque droite. — O. L'artire coronner somandique. — P. Le cand théolòque.

1.4, 5 missemur lymphatiques de la face antifeireure du panoréas. Ces visiseaux, par leurs anastonoses, formest un plezus à larges mailles inégales et irrisquilièrement dreublires, qui encadrent chacune un lòbule de la ginde. Sur la base de quelques-um de ces lobules on remarque des vaisseaux plus déliés qui so rendent dans la troncuelo enforments. Les tronce émanés de ce plexas se rendent pour la plapart dans les ganglions qui répondent au hord supérieur du panoréaix; d'autreus se portant d'onite et é guede. — 3, danglien dans les que supérieurs te termine les troncs droite. — 3, 5, danglions qui resprivent les troncs supérieurs ou assondants. — 4, Gres ganglion auquel aboutissens la plupart des vaisseaux aussi; il respit un dormer terne qui provient du hord droit du foie. — 6, 6, Vaisseaux lymphatiques de la raise. — 7, 2, Ganglions adupted les te termines de saux lymphatiques de la raise. — 7, 2, Ganglions adupted les te termines.

Imp Aug Bry, 139, rue de Sèvres, Paris

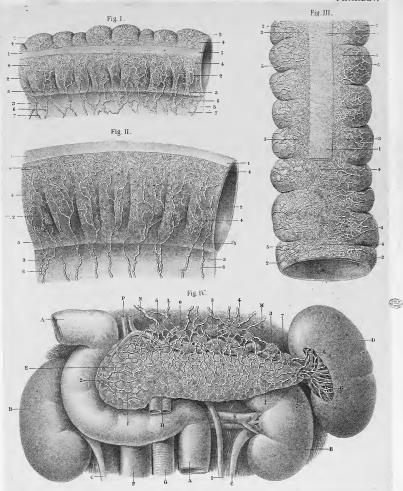

C. Suppey, ad mat. doi.
VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU GROS INTESTIN , DU PANCRÉAS ET DE LA RATE.

Kärmalisky, Likii

# PLANCHE XXXV

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA FACE SUPÉRIEURE DU FOIE; VAISSEAUX SATELLITES DES VEINES SUS-HÉPATIQUES

#### Fig. 1. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE SUPÉRIEURE DU POIE DE L'HOMME.

A. A. Lobe droit du foie. — B. B. Son lobe gauche. — C. C. Son ligament suspenseur qui recouvre en partie la fine supérieure du lobe gauche. — D. D. En segment triaqualière du diaphrague qui a été incisé au niveau de l'atatche du ligament suspenseur. — E. Ligament triangulaire gauche du foie. — F. Extrémité inférieure ou fond de la véscione biliaire.

1, 1, Gros tronc lymphatique situé sur le bord droit du grand lobe; ce tronc descend sur la concavité du diaphragme pour se rendre dans l'un des ganglions qui surmontent la tête du pancréas. — 2, 2, 2, 2, 2, Troncs plus courts et moins volumineux qui contourment le bord supérieur du foie; tous vont se terminer dans les petits ganglions situés autour de la veine cave inférieure, immédiatement au-dessus du diaphragme. - 8, Autre tronc qui se dirige en sens inverse des précédents, et qui contourne le bord inférieur ou tranchant de la glande pour cheminer ensuite sur la face opposée et se porter vers les ganglions du hile. -4, 4, 4, 4, Troncules qui prennent naissance à la surface du foie par un petit groupe de rameaux convergents et qui plongent presque aussitôt dans le tissu hépatique pour cheminer ensuite dans les canaux de la capaule de Glisson. — 5, 5, Très beau et très élégant réseau qui répond au bord adhérent du ligament suspenseur. — 6, 6, Trones dans lesquels se jettent tous les ramuscules de ce réseau. - 7, Ensemble de troncs convergents qui partent des mêmes vaisseaux et qui cheminent obliquement entre les deux lames du ligament suspenseur. -8, Très gros tronc formé par la fusion des troncs précédents; il traverse obliquement aussi le diaphragme, et rampe ensuite sur la partie antérieure de sa face convexe. - 9, 9, Ganglions dans lesquels se perdent ses divisions. - 10, Autre trone situé aussi dans le ligament suspenseur; il naît du réseau qui répond à la base de ce repli, se dirige en bas et s'engage ensuite dans le sillon longitudinal du foie pour aller se ramifier dans l'un des ganglions du hile. — 11, 11, Réseau dépendant du lobe gauche du foie. Ce réseau n'est vu ici que par transparence; mais il se trouve en pleine lumière dans la figure sous-jacente. — 12, Un groupe de troncs qui monte vers le hord supérieur du lobe gauche, et qui se réfléchit à ce niveau pour se porter vers les ganglions situés autour de la veine cave inférieure. - 13, Autre groupe plus important qui suit d'abord le même trajet; mais, après avoir traversé le ligament triangulaire gauche, il s'incline en bas et en dedans, vers les ganglions de la partie terminale de l'osophage, dans lesquels il se perd. — 14, 14, 14, Troncules qui disparaissent presque aussitôt pour pénétrer dans la capsule de Glisson.

Pio. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE SEPÉRIFÈRE DU LORS GAUCHE. (Pour mottre coux-ci en compèles lamière, le ligament suspenseur qui, dans la figure précédente, les recouvre, a été déjeté à devite.)

, A. A. Lobe gauche du foie. — B. B. Diaphragme. — C. C. Sa face inférieure ou abdominale. — D. D. Coupe de ce musele. — E. E. Ligament suspenseur. — F. Ligament, triangulaire gauche.

1, 1, Réseau lymphatique qui s'étend de la face supérieure du lobe gauche vers le bord adhérent du ligament suspenseur. Ge réseau, qui est ici très riche, se montre souvent besucoup moins développé, et parfois presque nul. — 2. Ensemble des troncs qui cheminent entre les deux lames du ligament suspenseur, et qui convergent de plus en plus à mesure qu'ils se rapprochent du diaphragme, 3, Gros tronc résultant de leur union au moment où ils atteignent ce muscle. -4, Divisions de ce tronc. — 5, 5, 5, Ganglions dans lesquels elles se rendent. — 6, Autre tronc important qui chemine aussi dans le ligament suspenseur pour aller traverser le disphragme. - 7, Ce même tronc qui s'est dédoublé et qui sort du muscle; il va se terminer dans l'un des trois ganglions qui dépendent du tronc principal; le long trajet qu'il parcourt et son indépendance sont deux phénomènes exceptionnels. - 8, Autre tronc qui part aussi de la partie interne du lobe gauche, mais dans le voisinage de son bord inférieur; après avoir cheminé entre les deux lames du ligament suspenseur, il se réfiéchit de bas en haut pour pénétrer dans le sillon longitudinal du foie. -9, Tronc offrant la même origine que le précédent; mais il occupe l'extrémité opposée du ligament suspenseur, et remonte vers le diaphragme pour aller se jeter dans l'un des ganglions de la veine cave inférieure. - 10, 10, Deux groupes de troncs qui sont ascendants aux et qui se portent vers les mêmes ganglions. — 11, Troisième groupe plus long et plus important; il traverse le ligament triangulaire gauche et descend ensuite pour se rendre dans les ganglions situés autour de la partie inférieure de l'emophage. — 12, 12, 12, 13, Troncules an nombre indéterminé qui naissent par des ramuscules disposés en étoile; ils pénétrent des leur naissance dans l'épaisseur de la glande, et s'engagent alors dans les gaines de la capsule de Glisson.

FIG. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES QUI ACCOMPAGNENT LES VEINES SES-MÉPATIQUES. ((balques-unes de ces veines sculement out été ouvertes pour injecter les vaisseaux sour-jacents.)

A. A. Lobe gunde du fois vu par a face infrieure; une grande partic de collect a été existe pour découvrie le veines at les l'appubliques correspectants. — B. B. Tets petite partie du lote droit qui se continue aux lipre de démarcation avec le prédectes, anierate et silon longitudinal. — C. Gordon de la teste comblicale et ligeneux suspenseux, disparaisant dans l'extrainté inficient de la complexité de l'appundent supenseux, disparaisant dans l'extrainté inficient de la complexité de l'appundent de la complexité de l'appundent de l'appundent de l'appundent de l'appundent de l'appundent de la complexité de l'appundent de l'ap

4, 1, 1, 4, Réseaux Jupubatiques sous-jucents aux veines sus-hépatiques.— 9, 2 Voncules qui en provincament qu'in cut été divisée en nême temps que les purois des veines.—8, 8, 8, 7 mayabetique qué ou par éte mivris juaçoir les remires juaçoir les remires juaçoir est partier termination de les geaglions. Con partie en précise de la veine cave, immédiatement aux-deuss de divergages; it sous durajour mittijées, et aux combinés de trois ou quatre en général, mais georque toujours d'un très petit volume; ces gauglions, comme les vaineurs impédiateurs, sont vuei les parties que le vaineurs impédiateurs, sont vuei les parties parties de la comme de vaineur impédiateurs, sont vuei les parties parties de la comme de la vaineur impédiateurs, sont vuei les parties de la comme de la vaineur le production de la comme de



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA FACE SUPÉRIEURE DU FOIE; VAISSEAUX SATELLITES DES VEINES SUS-HÉPATIQUES.

# PLANCHE XXXVI

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA FACE INFÉRIEURE DU FOIE CHEZ L'HOMME ET CHEZ LE PORC

#### Fig. 1. — Vaisseaux lymphatiques de la pace inférieure de poir de l'homme.

A. A. Grand tobe on lack crivil du foix. — R. B. Puit lable on lable gauche. — C. Lobe carrié. — D. Lobe de Spigul. — E. Cordon résultant de l'obliteration de la velane conditionte. — E. Veiscule bitisire. — G. Veine cave inférieure recevant les velane sus-bispaiques au moment où alle traverse le disphragme. — H. Ligament triangulaire gauche du fois. — L. Partie correspondante du disphragme. — K. Portion la plus saillante du bord 'impérieur ou couveze du fois.

1, 1, Deux eros trones lymphatiques qui naissent dans le voisinage du bord droit du foie, et qui longent son bord supérieur pour aller se terminer dans l'un des ganglions qui entourent la veine cave ascendante à son entrée dans le thorax. - 9, Grand tronc lymphatique provenant de la partie centrale de la face inférieure du lobe droit et se rendant au hile du foie pour se jeter dans le ganglion qui répond au col de la vésicule biliaire. - S. S. Autres troncs importants aussi qui naissent autour de la vésicule biliaire, et qui s'anastomosent sur la face infarieure de celle-ci pour se porter ensuite jusqu'aux ganglions situés sur le bord inférieur du hile du foie. - 4, Deux troncs qui offrent la même origine que les précédents; mais, au lieu de cheminer sur la face libre de la vésicule, ils passent au-dessus de sa face adhérente, et aboutissent aux mêmes ganglions; leur trajet est indiqué par des lignes ponctuées, ces troncs ne se montrant que lorsqu'on a préalablement détaché la vésicule biliaire. - 5, 5, Troncs qui prennent également naissance sur la face inférieure du lobe droit, par un réseau lymphatique, mais qui disparaissent presque aussitôt pour suivre les divisions de la veine norte et se diriger vers le hile. - 6, 6, 6, Troncules émanés du lobe de Spigel, et ganglions dans lesquels ils se terminent. - 7, 7, Vaisseaux qui ont pour point de départ le lobe carré. - 8, 8, Troncs lymphatiques principaux du lobe gauche. -- 9, 9, Autres troncs qui partent de la surface du même lobe, mais qui plongent dans le tissu du foie dés leur naissance pour cheminer dans les canaux de la capsule de Glisson. — 10, Tronc que nous avons su naître de la face supérieure du lobe gauche; il accompagne le cordon de la veine ombilicale, et se termine dans l'un des ganglions du hile de la glande. — 11, 11, Deux troncs, 'en général volumineux, qui naissent aussi de la face supérieure du lobe gauche, et qui tra-

### Fig. II. — Vaisseaux lymphatiques de la pace inférieure de poie du porc.

A. Lobe droit du foie.— B. Second lobe ou lobe moyen.— C. Troisième lobe ou lobe de la vésicule hillière. — D. Quatrième lobe ou lobe gauche. — E. Vésicule hillière. — F. Veine entrant dans le foie. — G. Cette veine qui sort du foie après avair reçu les veines suz-hépatiques. — H. H. Hillie du foie.

1, 4, Réseaux lymphatiques de la face inférieure du lobe droit. Chacune des mailles de ce réseau entoure un lobule du foie. - Troncs qui proviennent de ces réseaux. — 3, 3, 3, Autres réseaux du même lobe; ils donnent naissance à autant de troncs qui plongent dès leur origine dans l'épaisseur de la clande. pour suivre les divisions de la veine porte, et se rendre dans les ganglions du bile du foie. - 4, 4, Réseaux qui recouvrent toute la surface du second lobe. -5, 5, 5, Troncs qui en partent pour se diriger vers le hile de la glande. --- 6, Autre tronc qui s'écarte des précédents et qui vient se joindre aux vaisseaux lymphatiques de la vésicule biliaire. - 7, 7, Réseaux qui dépendent du troisième lobe. - 8, 8, Troncs qui en naissent et qui cheminent sur la vésicule biliaire en s'anastomosant. - 9, 9, Réseaux occupant la surface du quatrième lobe ou lobe gauche. - 40, 40, Trones lymphatiques qui émanent de ceux-ci. - 11, Autre trone qui disparaît presque aussitôt dans le tissu hépatique, - 12. Trone provenant d'un lobule qui forme une dépendance du lobe gauche. - 43, 43, Ganglions lymphatiques dans lesquels viennent se jeter tous les vaisseaux qui convergent vers le hile du foie.

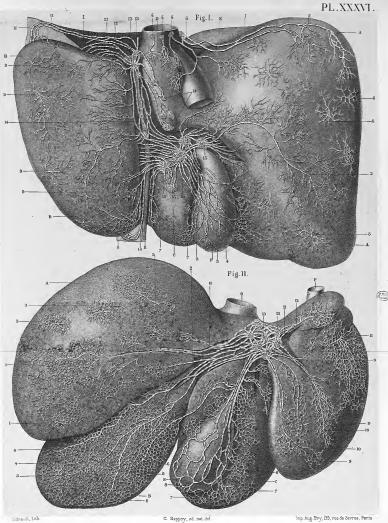

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA FACE INFÉRIEURE DU FOIE.

# PLANCHE XXXVII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS DE LA RATE CHEZ LE CHEVAL ET CHEZ LE PORC

# Fig. L — VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS DE LA RATE

La rate, dans cette figure, est vue par sa face interne. — A. A. Bord interne de a rate. — B. B. Son bord externe ou convexe. — C. C. Son bord antérieur ou sa base. — D. D. Son extrémité portérieure ou sommet. — E. E. Hile de la rate. — F. Ardre splénique. — G. Veine splénique.

1, 1, Résean lymphatique du hord convexe et de la partie correspondante de la face interne. - 2, 2, Trones qui naissent de la partie antérieure de ce réseau. -3. Énorme tronc résultant de la fusion des précédents. - 4. Extrémité terminale de ce tronc qui ne se iette pas dans les ganglions du hile, mais qui accompagne les vaisseaux spléniques nour se rendre dans les ganglions situés sur le trajet de ceux-ci. - 5, 5, Réseaux lymphatiques qui dépendent de la partie antérieure de la face interne. - 6, 6, Tronc dans lequel se rendent les vaisseaux provenant de ce réseau. - 7, Partie terminale de celui-ci qui accompagne aussi les vaisseaux spléniques au delà de leur émergence. - 8, Autre tronc volumineux qui suit également le trajet de l'artère et de la veine spléniques après leur sortie de la rate. - 9, 9, 9, Troncs et troncules qui partent de la portion centrale de la face interne et qui vont se terminer dans les ganglions correspondants du hile, - 10, Troncs et troncules qui prennent naissance sur le bord externe du hile, et qui se terminent comme les précédents. - 11, Autres troncs et troncules qui présentent la même origine et la même terminaison. -- 12. Vaisseaux qui naissent de la face interne et qui se dirigent perpendiculairement vers le hile. - 43, 15, 45, 46, 47, Vaisseaux qui proviennent de la partie postérieure de la face interne et qui tous aboutissent aux ganglions du hile. - 18, Tronc émané de l'extrémité postérieure de la rate; il chemine parallèlement au hile pour aller se jeter dans son troisième ganglion. - 19, Autre tronc, en général plus important," qui tire son origine de l'extrémité postérieure de la face externe et qui se rend directement dans le ganglion le plus reculé du hile. - 20, 20, Réseaux lymphatiques de cette partie de la face interne qui se trouve située en dedans du bile. - 21, 21, 21, Troncs qui s'étendent de ce réseau aux ganglions du hile. - 22, 22, 22, Ganglions échelonnés sur toute la longueur du hile ; ils reçoivent non seulement tous les troncs lymphatiques superficiels de la face interne et de la face externe de la rate, mais aussi tous les troncs profonds de ce viscère. - 23, Petit ganglion dans lequel vient se terminer le tronc qui prend naissance sur l'extrémité postérieure de la face externe de la rate.

### Fig. II. — vaisseaux lymphatiques de l'extrémité postérieure de la page externe de la rate.

Tous ces vaisseaux cheminent d'avant en arriète et convergent vers le sommet de l'organe. — A. A. Bord interne ou concave de celui-cl. — B. B. Son bord externe ou coureze. — C. C. Coupe pratiquée sur la fice externe, à l'minon de son titers postérieur avec ses deux tiers antérieurs. — D. Sommet de la rate.

1, 4, Bésaux et troncales qui missent dans le voltimagé da bord couvre; ils cheminent parallèlement à ce bord en s'anastonosant. — 2, 2, Vaisseux qui tirent leur origine du bord consave; ils se comportent comme les précèdents. — 3, 3, attents tronces et tronceles intermédiaires aux internes et extrenes avec les-quels lis commaniquent. — 6, Tronc résultant de la convergeace de tous les vaisseux prevenant du tiers postérieur de la face extrene de la rate, ce tronc contourne le sommet du visione, et entre ensuite dans le hile de l'organe pour se rendre dans le permit gauglique qu'il rencourte.

### Fig. III. — vaisseaux lymphatiques superpiciels de la face interne de la raye chez le porc.

. A. A. Bord interne de la rate. — B. B. Son bord externe. — C. Sa grosse extrémité ou extrémité ausfrieure. — D. Sa petite extrémité ou extrémité postécieure. — E. E. Hile de l'organe. — F. Artère splénique. — G. Veine splénique.

1, 1, Résau l'umphatique de toute cette partie de la fine interne qui est en débon du hile. — 9, 2, 2, 7 most qui partent de ce réseau; îlis te terminent dans les troncs collecteurs qui accompagnent les unisseaux anaçuins. — 3, 5, Réseau l'umphatique qui répend au bord interne de la rate à la partie correspondante de la face viceriné de ces tergane. — 4, 4, Tronce qui damants de ce réseaux ei qui vout se jeter dans les gross troncs collecteurs du hile. — 5, Partie initiale de l'une de ces tronce collecteurs; elle a pour origine les vaineaux qui naisseat du quart postérieur de la face cetterne. — 6, Partie initiale du second tronc collecteur. — 7, 7, Ganglions dans lesquels se rendent tous les troncs l'ymphatiques superficiel se profonds de la rate.

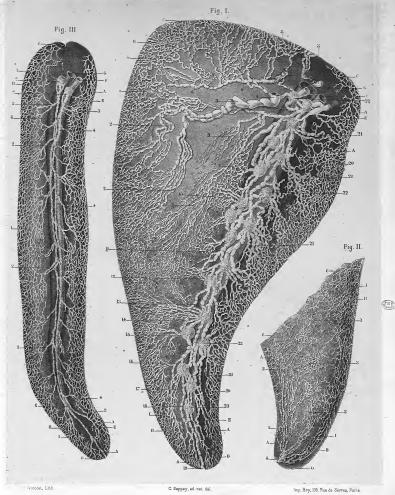

VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS DE LA RATE DU CHEVAL ET DU PORC.

# PLANCHE XXXVIII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA RATE DU BOEUF

# Fig. 1. — BATE DE BRECK VEE PAR SA PACE INTERNE.

 $A_c$  A. Face interne de la rate. — B. B. Son bord interne, mines et légirement concave. — G. G. Son bord externe convexe et plus épais que le précédent. — D. Son extrémité autériure large, épaisse et arronniés. — E. Son extrémité poudritures plus miffine que l'autérieure. — F. F. Repli séreux qui s'étend de la rate à l'estomac. — G. Artère splénique. — H. Veine splénique.

1. 1. J. Bénau lymphatique qui recouve toute la fuce interne de la rate. Ce reiseau, remarquable par les mailles curtémement surriée, enchevitrées et souvent asperposées qui le compoent, n'à pas de reprisente en avant, au voinissage de bord extress, sin de hisiace en plus complète évidence les tronce qui en partent. Il a pour origine les follitudes des trèvo tounismeux en thullpité à l'Infini qui et trouvent dissellation des follitudes des trouvent dissellation des follitudes des purefricité; d'autres partent de follitudes probands et suivent le trajet des uniseaux sanguins. — 2, 2, Trons proveaux de moistip boutferre du réseaux ou voir qu'é leur point de dépar ils sont en partie recouverte par le réseaux dorigins. — 3, 3, Trons proveaux des moistip boutferre du réseaux ou voir qu'é leur point de dépar ils sont en partie recouverte par le réseaux dorigins. — 3, 3, Trons proveaux de moistip boutferre du réseaux ou voir qu'é leur point de dépar les sont en partie recouverte par le réseaux dorigins. — 3, 3, Trons proveaux de voir de la fonc interno. Comme les précédents, its sont volumineux, irrégulièrement fleureux, et entrecoupé de vulvele tels rappendes qu'elle service de plurde se positiques étant par le silie de la rate.

# Fig. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAGE EXTERNE DE LA RATE.

A. A. Cette face externe. — B. B. Son bord interne ou concave. — C. C. Son bord externe ou convexe. — D. Son extrémité antérieure. — E. Son extrémité postérieure. — F. Repli séreux qui fait partie de l'épiploon gastro-splénique. — G. Artère splénique. — H. Voisse splénique.

1, 1, 1, Réseau lymphatique qui recouvre toute la face externe de la rate.
 Ce réseau est plus riche en arrière que sur l'extrémité antérieure du viscère. Il se

continue sur la périphérie de la rate avec celui de la face interne, et provient, comme ce dernier, des follicules clos superficiels. — 2, 2, Troncs lymphatiques qui naissent de la moitié postérieure de ce réseau; de même que les troncs correspondants de la face interne, ils ont pour attributs caractéristiques leur volume considérable et néanmoins très inégal, leurs flexuosités et leurs nodosités se succédant comme les grains d'un chapelet. A leur sortie de la rate tous ces troncs s'engagent dans l'épiploon gastro-splénique pour se rendre dans les ganglions sus-pancréatiques. — 3, 3, Troncs lymphatiques moyens; ils émanent de la partie centrale de la face externe, se portent vers le bile de la rate, et pénètrent aussi dans l'épiploon gastro-splénique pour aller se terminer, comme les postérieurs. dans les ganglions de l'extrémité gauche du pancréas. - 4, 4, Réseau très fin comblant l'intervalle compris entre les troncs postérieurs et moyens. La ténuité des capillaires qui constituent ce réseau est due à l'atrophie très fréquente dont il devient le siège; souvent même les vaisseaux qui le composent sont en partie oblitérés. - 5, 5, Troncs lymphatiques antérieurs; ils sont moins nombreux, et assez fréquemment aussi un peu moins volumineux que les moyens et les postérieurs; ils suivent le trajet des vaisseaux spléniques et se terminent également dans les ganglions sus-pancréatiques.

# Fo. III. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA SURPACE DE LA RATE VU A UN GROSSISSEMENT DE 4 MANÈTRES.

1, 1, 1, Segments de capillaires lymphatiques compris entre deux renûments; ciacom de ces segments est renûé à sa partie inférieure pourvue de deux wivoles, et viris effidé a one extrém dies aprêcieure, qui s'orure das un renûmenta plus élevé; ils jecunent ainsi une forme cossoile. — 2, 2, Autres segment conofdes annie, als partie renûée desquués s'ouvreut deux wisseaux. — 3, Un segment semblable dont la partie renûée desquués s'ouvreut deux wisseaux. — 3, Un segment semblable dont la partie renûée reput trois visseaux. — 4, 6, Anastomoses transverselse surismement courtes écablissant une communication entre deux visseaux parallèles. Ces diverses dispositions, et quelques autres inutites à mentionner, se rencoutrent fréquentment dans les réseaux compliqués.

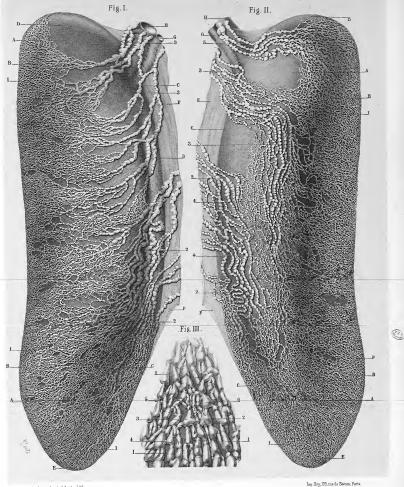

Lauba, ad nat del. et . Lith

### PLANCHE XXXIX

### VAISSEAUX LYMPHATIOUES DU COEUR

#### FIG. I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE ANTÉRIETRE DU COUR DE L'HOMBIE.

A. Oreillette droite. — B. Veine cave supérieure. — C. Oreillette gauche. — D. Veines pulmonaires gauches. — E. Ardres pulmonaires et ess deux hranches. — F. Origine de l'aorte. — G. G. Ardres coronaire gauche. — H. H. Veine coronaire correspondante. — I. Ardre coronaire droite et veine qui l'accompagne.

1, 1, Résons l'implatique de la parel antérioure da ventricule d'orit. — 3, 2, Trocuclie partant de ce riseau. — 5, Trone l'implatique dans lequel se rendant tous ces trocules; il rampe dans le sillon suriculo-teatriculaire, pais sur l'origine de l'orote, et l'engage sur a pariet terminale au-dessous de la histraction de l'artère pulmonire, pour aller se perdre dans l'un des ganglion qui entouvent le broches. — 4, 6, 1, 6 dessu ripulatique qui accompagnent les routes de l'articulaire gauche. — 5, Les dens troces l'implatiques qui accompagnent les rivers de ventricule gauche. — 5, Les dens troces l'implatiques qui accompagnent les rivers de ventrales gauches. — 5, Les dens troces l'implatiques qui accompagnent les rivers de ventrales gauches; il discarde troces qu'entre de ventrales que destir l'entre de ventrales dens l'un des deux troces précédants. — 7, Grez troue constituté par la résulten autour de ventrales aucoessive de tous les visesses d'emmés de vorteriole gauche; il disparat, derrière l'artère pulmonatte, puits se perd dans l'un des ganglions situés au-dessous de la hidroction de la trachée-arrèce.

#### Fig. II. — vaisseaux exmphatiques de la pace postérieure de cœur de l'homme.

A. Orolliste drois. — B. Embouchure de la veine cave inférieure. — C. Vine construpérioux. — D. Oreillette queble. — B. Veine pulmonaires grundes. — B. Veines pulmonaires droites. — G. Aorte. — H. Branche gasche de l'artère pulmonaires. — D. Branche positrérique de l'artère coronaire année, et de coronaire coronaire. — K. Branche positrérique de l'artère coronaire drois, et vinie que l'arche positrérique de l'artère coronaire drois, et vinie que l'arche positrérique de l'artère coronaire drois, et vinie que l'arche positrérique de l'artère coronaire drois, et vinie que, l'accompagne. — Le Embouchure de la vinie coronaire dans l'oreilleté drois que l'arche que l'arche que l'arche positre de l'artère coronaire drois de l'arche que l'arche que

4. A Résem lymphatique de la face positéleure de vastrionie troit. — 2. Truccules qui partien de criesa. — 3. Trace qui registo et romonies; il passe de la partie positérioure dans la partie métrieure de milion autrieure-matriculture estrativation de se termine comme nous l'avors un précédemante. — 4. Prous provenant du matriculture de la face positérieure du wastrionie ganthe. — 5. Trous provenant du matriculture de la face positérieure du wastrionie ganthe. — 5. Trous provenant du matriculture de la face positérieure du wastrionie ganthe. — 5. Trous provenant du matriculture de la face de la face positérieure de wastrionie que de la face de la face positérieure de la face partie destructure de la face partie de la face de

#### FIG. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA CAVITÉ DE VENTRACELE GAUCHE CHEZ LE CHEVAL.

A. A. A. Compe des parois du ventrionle. — B. Valvule auximic-rentricalative gauche. — C. E. Grosse colonne charme du ventricule. — D. D. Gordager filterus qui s'étandent de cette colonne à la valvule correspondante. — E. Lordactus qui s'étandent de cette colonne à la valvule correspondante. — E. Lordactus cui s'est parais du rentricule. — E. P. Une partie de ces parois renurquibles pur l'aspect couverseux qu'ells perfeatent.

4. 4. Réseau l'umbatique de la colonne charune du ventrieule gauche, 29, Ce même réseau, dout les mailles, extrements avertée et délitées, de prolongent sur les cordages tendineux qui patent de la colonne charune, -28, Réseau lymphatique de la portion exverneuse des purcis de ventricole. -4, 6-4, Trones lymphatiques provenant des parcis de la cavité vantrieulaire, et traversant celles-te pour cheminer cousité sur la surface entre du cour.

# $\hat{\mathbf{F}}_{16}$ , $IV_{c}$ — vaisseaex eximpliatiques de la cavité de vextricule gauche chez le veru.

A. A. A. Coupe des parois de cette cavité. — B. Colonne charme du côté gauche. — C. Cordages tendineux qui en naissent. — D. Valvule auriculo-ventriculaire gauche. — E. Colonne charmue du côté droit. — F. Portion caverneuse des parois du ventricule.

1, 1, Réseau lymphatique de la colonne charnue située à gauche. — 2, 2, Réseau lymphatique de la colonne charnue du côté opposé. — 3, 3, Réseau lymphatique de la portion caverneuse intermédiaire aux deux colonnes. — 4, 4, 4, Troncs l'imphatiques cheminant vers la périphérie du cœur.

### Fig. V. — vaisseaux lymphatiques de la cavité du ventricule gaecre chez le boup.

A. A. Compe des parois du ventricales. — B. B. Colonne charme de colé gauche. — G. See cordage tendiment. — D. Valvies atmoile-ventricolaire quache. — E. E. Colonne charmé du colé dreit. — F. See cordages tendiment. — G. C. Perois conservenande parois du ventricale. — Il Deux cordages serioli-next émais des colonnes charmes; après un écour trajet, lis es rémissent à la manifer des deux trancles d'un A. — Trons refutates du leur faisori à l'insère sur les parois charmes du cour, un peu su-dessous du hord adhérent de la velurie autrentie d'un A. — El contrain de la cour, un peu su-dessous du hord adhérent de la velurie autrenie ventricalire.

4,4, Réseau lymphatique de la colonne chamue du côté gauche. — 2, 2, Réseau de la colonne chamue du côté droit; ces deux réseaux se pralongent sur toute l'étendade du cordage en 4. — 3, Réseau lymphatique de la portion carrenesse des parois du véntricule. — 4, 4, 4, 4, Troncs qui se portent des parois du rentricule rent la périphété du centricule vers la périphété du centrol.

#### Fig. VL — vaisseaux lymphatiques du cordage en 1 de la figure v, vis a un grossissement de 4 diametres.

A. A. Les deux hranches d'origine du cordage tendineux. — B. Tronc résultant de leur fusion: — 1, \$1, Réseau lymphatique qui recouvre les branches d'origine; la se continue à son point de départ avec celui des deux colonnes chamues. — 2, Réseau qui recouvre le trone de l'A; il se prolonge en hant sur les parois du vontricals.

### Fig. VII. — VAJSSEAUX LYMPHATIQUES DE L'OREILLETTE GAUCHE DU CREU DU CHEVAL.

A. A. Partie antérieure de l'oreillette. — B. Son appendice ou auricule.

1, 1, 1, Réseau lymphatique recouvrant la surface externe de l'Oreillette. —

3, Trone provenant de ce réseaux il contournait la partie autérieure de l'oriellete, et se continuait sur le ventrieule ganche avec l'un des trones qui en dépendent. —3, auter trone qui anti du mene réseau; il se portait en avant et en dedans, pais s'ouvrait dans la partie terminale du trone dans loquel se rendent tous les vaisseaux lymphatiques de ventrieule gauche.

#### FIG. VIII. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UN SEGMENT DE L'ORGILLETTE GATCHE DU BELLE.

A. A. Partio antérieure de l'oreillette. — B. Son appendice ou aurieule. — 1, 1, 1, Réseau lymphatique qui naît de l'oreillette. — 3, Trone qui émane de ce récule. — 3, 3, Deux autres troncs qui en partent aussi et qui suivent une direction opposée.

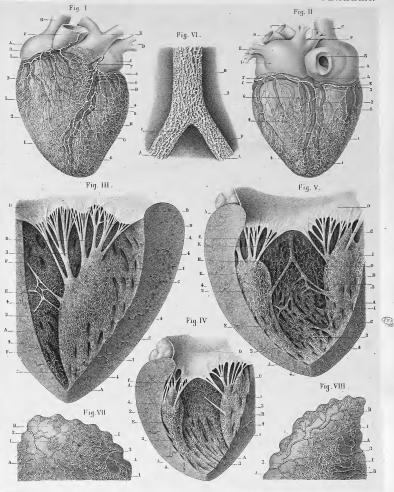

Karmansky, Lith C Sappry at not del imp Bry, 139, ros da Sévres, Paris

### PLANCHE XL

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA MUQUEUSE NASALE CHEZ L'HOMME ET CHEZ LE CHEVAL

#### Fig. I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI EXTERNE DES POSSES NASALES CHEZ L'HOMME.

A. Coupe du fronial. — B. Simu frontal. — C. Apophyse basilaire soudée avec le corpe du spécadée. — D. Sintus spécadéal. — E. Poses pituitaire. — F. Lanse perpendiculaire du spécadée. — C. Coupe de l'apophyse odontoide. — H. Coupe de l'arc antérieur de l'attis. — I. Coupe médiane de la lévre supérieure. — K. Votte palatin. — L. Coupe nédiane du vollée qu'alis.

4. Valescuar l'upolatique qui répondent an coras supérieur. — 2, Valescuar l'upolatiques répondant au corast source. — 3, Valescuar l'upolatiques répondant au corast source à corast inférieur. — 4, Valescuar l'upolatiques de la parci externe du vestillaçã des fosse masides. — 5, Valescuar l'upolatiques que prement mismos dans l'espace compris entre les cornets et l'embouchure de la trompe d'Ensteher. Cet verne ce dispone que convergent la plupart des tromques fonnads de la parci extérne des fosses masides, pour se pietr dans un trois résonant, se traite des fosses masides, pour se pietr dans un trois résonant, se traite des fosses masides, pour se pietr dans un trois résonant, se traite de fosses masides, pour se pietr dans un trois résonant, se considerate de la carotide interne. — 6, 6, Réseau l'upolatique de la parci externe de la parci externe de l'arrière-civité de fosses masides.

#### Fig. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROJ INTERNE DES FOSSES NASALES CHEZ L'HOUVE

A. Sinus frontal. — B. Sinus sphénoidal. — C. Corps du sphénoide. — B. Coupe de l'apophyse odontoide et de l'arc antérieur de l'atlas. — E. Lèvre supérieure: — F. Coupe du plancher des fosses nasales. — G. Coupe du voile du palais.

5. 4. Récous l'ymphatique de l'arrière-cavié des fostes marles. — 2, Troco vers loqué concerpui la pipura det nucuelae émand é outs arrière-cavié de la paroi externe des fouses masles. Ce trons, d'abord superticel, detail historité de plus est pur protoné; il se port dans l'un des gardian un constituent qui continue au nivrau de l'est protole. — S. Récous lymphatique qui or sciencia au nivrau de l'est protole. — S. Récous lymphatique qui recouvre la bord porté-rieur de la doiton de fouses mansles. Per l'informédiarie de ce récous le suites sexus du cold droit se continuent avec ceux du cold granche, et inférieurement avec ceux du cold granche, et inférieurement par ce ceux du cold granche, et inférieurement par ce ceux du cold granche, et inférieurement par ce ceux du voit de parleis. — 6, Récous lymphatique de la parcoi interne des fouses manules. — 5, Récous lymphatique de la parcoi interne den narione; il se continue sous ligne de démaraction avec le protédent.

### Fig. III. — VAISSEAEN LYMPHATIQUES DE LA PAROI ENTERME DES POSSES NASALES CHEZ LE RÉGIE.

A. A. Coppe de la paroi antépo-supérieure des fosses nasales. — B. B. Coppe du plusiège de ces fosses : co plancher est épais et creusé en arrière d'antisetuosifié qui l'orneut une dépendance du risans mutillàre. — C. C. Cornet apperieur. An niveau de chacian de sep horde il se trouve séparé des parties voitables per une profonde dépression en foriere de poutière. — D. D. Cornet inférieur, moins considérable que le prédédent. — E. E. Cornet postérieur, trés court, docte une moitir à del écrisiée.

### Fig. IV. — VANSSEAUX EXMPHATIQUES DE LA PAROJ INTERNE DES POSSES NASALES CHEZ LE TIPET.

A. A. Gospe de la paroi antério-supérisore des fosses manies.— B. B. Parisamolis par lesquelle cette paroi se termine en avant.— G. G. Geges de judiciodes fosses masiles.— D. D. Goisen des fosses masiles.— E. E. Dord postériere de cette cloises ries deliquement décondant.— F. P. Navines ou voutibles des fosses masiles, tapissées por un prolongement de la peau.— G. G. Coupe des marines un airème de leur continuité avec la princiaire.

### Fig. V. — EN LAMBEAU DE LA RÉQUEUSE DES POSSÈS NASALES SER LEQUEL ON DISTINGUE A LA POIS LE RÉSEAU VEIXEUX ET LE HÉSEAU LYMPHATIQUE.

1, 1, 1, 1, 1, 1 ficiana valenar: co ráseau so compose d'innoshvables vainulas qui, à leuro rigino, nota susi condurantes que les codeidas de la valentarse conducta du rein; de mêmo que coura-fi,elles é caprienant par leure parties atilisates ce terrantate en format de ams qui ont été comperte hien à fort aux valens des organes éreculles. — 9, 2, 9, Réseau lymphatique unperposé an précédent et composé de valeneau infiniment plus délifes.

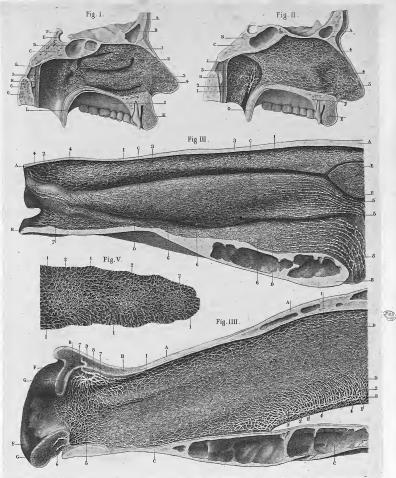

Bideault, Lith

C. Sappey, ad nat. del

Imp Bry, 139, rue de Sèvres, Pans

# PLANCHE XLI

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA MUQUEUSE DES FOSSES NASALES CHEZ LE CHEVAL ET CHEZ LE MOUTON

### Fig. I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI EXYERTE DES FOSSES NASALES DE CHEVAL.

A. A. Coupe de la paroi unifero-supérieure des Baises ansalen. — B. R. Coupe de la paroi posité-chifférieure de ce Souse. — C. C. Muqueuxe de la voite paine. — D. D. Seire des deuts moitres. — E. Coupe de leur terirenité postérieure des Souses masales. — F. F. Coupe de leur entrémité antérieure. — G. C. Cornet supérieure des fouses masales. — H. E. Cornet inférieur. — I. Sillon qui siègne le cornet supérieure de l'inférieur. — K. Sillon qui sépare le cornet inférieur du plancher des fousés masales. — I. E. Archivillé supérieure des nauseux.

 Réseau lymphatique de la muqueuse qui recouvre le cornet supérieur. — 2, Ce même réseau vu dans ses rapports avec les veines sous jacentes. — 3, Trones lymphatiques vers lesquels convergent les troncules émanés du réseau qui revêt le cornet supérieur. Ces troncs sous-jacents à la muqueuse s'en éloignent à leur extrémité terminale pour se porter au dehors et ramper énsuite sous les téguments de la face. - 4, Troncules lymphatiques provenant de la partie postérieure de la muqueuse et cheminant de haut en has pour se rendre dans les ganglions situés au-dessous de l'angle de la mâchoire. - 5, 5, Réseau lymphatique qui revêt le cornet inférieur. Lorsque ce réseau est complètement injecté, les capillaires qui le composent sont si fins et tellement entassés les uns sur les autres qu'ils prennent l'aspect d'un nuage. Mais, si l'on examine ces points nuageux à Faide d'une loupe, on distingue très nettement les capillaires lymphatiques dont ils sont formés. -- 6, 6, Trones lymphatiques dans lesquels se rendent la plupart des troncules émanés du réseau précédent. — 7, 7, Troncules qui naissent de l'extrémité postérieure du même cornet; ils se portent ohliquement en bas en se réunissant à ceux du cornet supérieur, pour se terminer comme ceux-ci dans les ganglions les plus élevés de la région cervicale. - 8, 8, 8, Réseau, tronc et troncules provenant du plancher des fosses nasales.

#### Fig. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI INTERNE OU CLOISON DES POSSES XASALES.

A. A. Coupe de la paroi antéro-supérieure des fotese masles. — B. Lambeau de la paroi enterne de ces fotese, qui a dé relorér pour montres les gros tronss lymphatiques qui cheminent entre la unuqueuse et le partie moltes sona-cutamées. — C. C. Coupe de la paroi inférieure des fotese masles. — D. D. Coupe de l'extrémité supérieure des maseux. — E. E. Coupe de l'extrémité postérieure des maseux. — E. E. Coupe de l'extrémité postérieure des la doisoine de fotese massles.

1.4. 5, Brésen Iymphatique de la muqueuse qui revêt la chiono des fouses anazhas. Ce résena e compose, comme celui de la parie testren, de plusierar plans superposés de radicules; les plus superficielles sont si délètes que, vues à l'aul un, elles offerest aussi l'aspect d'un nuage de teinise condrée; mais, vues à la loupe, on distingue très liète ajdennent les orpillaires qui forment ce mape, par leurs anastomoses et leur entremêlement. Nulle part ces réseaux capillaires arktifiquent une anastigmade famille. "2. §. Ce même réceaux dans set appear arktifiquent une anastigmade famille."

ports avec les veines de la muqueuse. Les veines, remplies de sang et très manifestes, sont partout sons-jacentes au réseau lymphatique. Lorsque celui-ci est complètement injecté, les grandes mailles qui le constituent, sur ce point, se trouvent recouvertes de mailles infiniment plus petites, et les veines alors cessent d'être visibles. — 3, 3, Réseau des troncules qui naissent du réseau précédent: ils se dirigent tous d'arrière en avant. - 4, 4, Réseau composé de l'ensemble des troncs qui succèdent aux troncules. On voit que, chez le cheval, tous les troncules et tous les troncs collecteurs convergent vers l'extrémité antérieure des fosses nasales, sur lesquelles ils se rassemblent en grand nombre, en prenant un calibre de plus en plus considérable. Cette disposition caractérise, chez lui, le système lymphatique des fosses nasales, et nous explique pourquoi les lésions qui ont pour siège la muqueuse nasale, et plus particulièrement la cloison, sont considérées avec raison comme l'un des symptômes les plus graves et les plus constants de la morve. - 5, Tronc collecteur qui répond à sa sortie des fosses nasales au bord inférieur des naseaux. — 6, 6, Troncs collecteurs énormes et multiples. qui sortent des fosses nasales au niveau de l'extrémité antérieure de la cloison. -7, 7, Ces mêmes trones qui, après leur sortie, rampent dans les parties molles comprises entre la muqueuse et la peau. Ils suivent d'ahord une direction ascendante: arrivés à la hauteur des commissures lahiales, ils se coudent, pour se porter en bas et en arrière, vers les ganglions de la partie supérieure du cou.

#### Fig. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PAROI EXTERNE DES POSSES NASALES DE MOUTON.

A. Coupe de la paroi supérieure des fosses nasales. — B. Coupe du plancher de ces fosses. — C. C. Coupe des narines. — D. D. Ensemble des lames garoulées qui forment le cornet supérieur. — E. Cornet inférieur. — F. Sillon profond qui sépare les deux cornets.

1, 4, Réscaux lymphatiques des diverses lames qui constituent, par leur juxta-position, le cornet supérieur. – 2, 2, Réseau lymphatique du cornet inférieur. – 3, Tronculles provanta des réseaux qui resouvents le cents supérieur et le plancher des fouses nasales. – 4, Aurest troncules qui sortent des fouses nasales par leur extrémité antérieure, et qui cheminent ensuite sous la peau pour se rendre dans les ganglions du con.

### Fig. IV. — VAISSEAUX AYMPHATIQUES DE LA CLOISON DES POSSES NASALES DU MOETON.

A. Coupe de la paroi supérieure des fosses masles. — B. Coupe de lour paroi inférieure. — C. Estrémité postérieure de cette paroi. — D. Coupe des narines. 14, 1, Résous l'unpatique de la cloisu des fosses massles. — S. Réseus quê recourre le hord libre de cette cloison. — S. Essemble des troncules collecteurs qui sorient des fosses masles et qui chemiment ensuite sous les téguments, pour alter se pardie dans les ganglions de out.



Bodozult lith.

C Sappey ed ant.del.

Imp Lamaroise et C<sup>6</sup>Paris

### PLANCHE XLII

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES POUMONS, DE LA TRACHÉE-ARTÈRE ET DES BRONCHES

# Fig. 1. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU POUMOX D'UN HOMME DE VINGY ANS (Le poumon est vu par sa face externe.)

- A. A. Bord postérieur du poumon. B. B. Son bord antérieur. C. Sommet de l'organe. — D. D. Sa base. — E. Son lobe supérieur. — F. Son lobe mayen. — G. Son lobe inférieur. — H. H. Scissure qui sépare ce lobe des deux autres. — K. Scissure qui sépare le lobe moven du supérieur.
- 4. 4, Vaisseau implantiques de lobe supérieur. En cheminant dans les espaces inter-folialitéres, il s'antannomest et circumertent ainsi la base de lobular.

  3. 2, Béasau sus-folialitéres, les réseaux se composent de radicules délitées qui naissent des lobulair correspondants. 3, 5, 7 mone lymphatiques provenant de lobe appérieur; les uns contournent son bord postérieur; les autres disparaissent dans la seizaure inter-fobâtre sous-jecents; tous convergent vers la bronche principales de lobe pour alles ne perfère a délitairée dans les ganglions qui entourent la radice du pounon. 4, 4, Vaisseaux lymphatiques deliquement accondant qui contourne lo bord postérieur de lobe pour se rendre dans les ganglions de la racise de pounon. 7, 10 mez univer torous qui ploopent dans la seissour inter-lobuire et qui ne arrêste pas à s'appliquer à la bronche principale do lobe. 8, 8, Vaisseaux hyphatiques du lobe move.

### Fig. II. — VAISSEAUX EXMPHATIQUES DES POLINOXS D'UN NOUVEAU-NÉ. (Ges organes sont vas par leur bord postérieur.)

- A. Trachée-arière. B. B. Sommet des deux poumons. C. C. Leur base. —
  D. Scissure qui partage le poumon gauche en deux lobes. E. Scissure qui
  divise le poumon droit en trois labes. F. Scissure qui sépare le lobe moyen de
  de ce poumon du lobe moyen. G. Scissure qui sépare le lobe moyen de
  l'intérieur.
- 4. 5. Valiseaux l'ymphatiques du lobe supérieur des deux poumons.— 9, 8. Valiseaux l'ymphatiques de leur lobe inférieur.— 8. Valiseaux l'ymphatiques du du lobe moyen du poumon droit. On pent remarquer combien ces valiseaux, ches le fatina é terme, sont déjà développés; ils offrent, du reste, la même disposition générale que ches l'éduite.

#### Fig. 11f. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU POUMOX BROIT D'UN ENFANT DE DEUX ANS.

- A. A. Bord postérieur du poumon. B. B. Son bord antérieur. C. C. Son lobe supérieur, dont le sommet a été excisé. D. D. Son lobe inférieur. E. Son lobe moyen. F. F. F. Scissures qui séparent ces divers lobes.
- 4. 4. Réseau lymphatique du lobe supérieur. 2, 2, Réseau lymphatique du mbe inférieur. 3, 5, Tronse qui partent de ce réseau. 4, Réseau lymphatique du lobe moyen. Par leur d'évoloppenent, ces réseaux ne différent poèceux qui recouvrent le poumon de l'adulte, et différent peu aussi de ceux qu'on observe aux les poumons du foutus à terme.

### Fig. IV. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UN POLMON DE VIEILLAND. (Le poumon n'est représenté que par un segment pris sur son lobe inférieur.)

A. A. A. Contour elliptique et irrégulier de ce segment qui faisait partie à la fois du bord possérieur et de la face externe du poumon. 4, 4, Réseau lymphatique composé de troncules qui cheminent dans les espaces inter-lobulaires en s'anastomosant entre eux. — 2, 9, Deux réseaux sus-lobuaires incomplètement injectés. — 3, Un réseau sus-lobulaire dont l'injection est plus complète.

### Fig. V. — mésmae lymphayique de la trachée et des dronches d'en enpart xaissany.

A. Épiglotte. — B. Coupe du cartilage cricoïde dont les deux motités ont été ensuite écartées. — C. C. Trachée-artière dont la portion postérieure ou membra-neuse a été divisée. — D. D. Sa portion membraneus en roversée en déhors pour laisser voir si concavité. — E. Bronche gauche. — F. Bronche d'oïte.

4. Réseau l'amphatique de l'épipiotre. — 2, 2, Ganglions dans lesquels se rendent tes trouse qui en partent. — 3, Réseau l'amphatique de la portine sous-glottique de la certif de laryss. — 4, 4, Réseau l'amphatique de la magnate trachésie. — 5, 5, 6, Ganglions qui reçoivent les tronceles émanés de créseau. — 6, 6, Réseau l'amphatique de la magnetie de bronches; comme le précédent, il est très dévelopé, et se hisse très facilement injecter. — 7, 7, 7, Ganglion, dans lesquels se travilient les parties toutes provenant de ce réseau.

### Fig. VI. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DE LA TRACHÉE ET DES BRONCHES D'UN EXFANT DE BEEX AAS.

### Fig. VII. — RÉSEAU EYMPHATIQUE DE LA TRACHÉE-ARTÈRE D'EX HOMME DE TRESTE ANS

A. Épiglotte. — B. B. Coupe des cartilages arythénoïdes. — C. C. Coupe du cartilage cricoïde. — D. D. D. D. Section longitudinale de la portion postérieure ou membraneuse de la trachée, dont les deux moîtiés sont déjetées en debors pour montrer la muqueuse trachêele.

4. Réseau l'umphatique de l'épiglotte. — 2, 2, 2, Ganglians dans lesquels se jettent les troncs qui en partent. — 3. Réseau l'umphatique très pauvre de la periton noue-jéculque de la cavisi l'arrigée. — 4, A féseau l'umphatique de la maqueues tradésile, beaucoup moins développé que chez l'enfant et de l'aipeter. — 5, 5, 5, 5, 6, fauglianq et résorieut les tronces partis ce réseaut.

### Fig. VIII. — Ganglions dans lesquels se rendent les troncs lymphatiques Provenant des mequeuses trachélie et geonomique

1, 1, 1, 1, 1, Troncs lymphatiques qui naissent de la muqueuse trachéale.

— 2, 2, 2, 9, Ganglions dans lesquels ils se terminent.

— 3, 3, Autres troncs émandes de la muqueuse des bronches.

— 4, 4, Ganglions dans lesquels ils se pardent

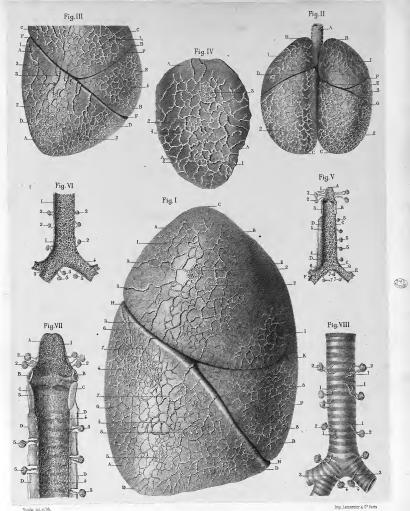

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES POUMONS DE LA TRACHÉE ARTÈRE ET DES BRÔNCHES.

# PLANCHE XLIII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU DIAPHRAGME CHEZ L'HOMME, LE CHIEN ET LE LAPIN

FIG. 1. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU DIAPHRAGME DE L'HOMME.

A. Appealies xybolide. — B. B. Gisquiame obte. — C. C. Shidme obte. — D. Reptifree obte. — B. Ruttime obte. — F. Nerview obte. — F. Ruttime obte. — F. Ruttime obte. — F. Ruttime obte. — T. L. L. L. Bolitide forble et grande de la portro muncalarie ed algoprague. — M. M. Phiere de ce muche. — N. Castre spondervoitique du displarague avec ser trais falides. — O. Orifice qui donne passage à la veine cave inférieure. Autour de est critic has voient trois ganglions et qualquefois quatra. — P. Orifice ossiphagim. — O. Orifice orique; Tarotta et dei culeve; las ganglions al frepodent la superia ambrium our seale marine au fortune de la continue de l

 Réseau lymphatique de la foliole droite du centre phrénique. — 2, Réseau de la foliole gauche. - 3, 3, Réseau occupant le contour de la foliole antérieure; cette foliole étant recouverte, chez l'homme, par le péricarde qui lui adhère étroitement, son réseau lymphatique ne peut être injecté que sur la face opposée; on ne le met que très difficilement en évidence dans l'espèce humaine, mais on l'injecte sans difficulté aucune chez les Mammifères. - 4, 4, 4, Ganglions dans lesquels se rendent queiques-uns des troncules provenant du centre phrénique. - 5,5, Deux ganglions situés sur le trajet de l'œsophage, immédiatement au-dessus de l'orifice esophagien; ils reçoivent les vaisseaux émanés de la partie interne des folioles droite et gauche. — 6, Troncs lymphatiques qui naissent de la partie postérieure de la foliole droîte et du pilier droit du diaphragme; ces trones, au nombre de trois ou quatre, vont se terminer dans les ganglions sus-aortiques. - 7, 7, Troncs lymphatiques qui viennent de la partie postérieure de la foliole gauche et du pilier gauche ; ils se rendent aux mêmes ganglions que les précédents. - 8, 8, 8, Réseaux lymphatiques à mailles serrées et superposées. qui recouvrent la portion charnue du diaphragme. - 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Trones lymphatiques qui prennent naissance par un réseau sur la convexe de la portion charnue du muscle, et qui se dirigent ensuite vers les derniers espaces intercostaux pour se rendre dans les ganglions aortiques. --- 10, 10, 10, 10, Autres réseaux plus petits et paralléles aux faisceaux musculaires qu'ils entourent; tous convergent, les uns de dehors en dedans, les autres de dedans en dehors, pour se terminer par un troncule qui se jette dans le plexus des troncs collecteurs. — 41, 14, 14, 11, Plexus des troncs collecteurs; il s'étend d'arrière en avant, et se termine dans un gros ganglion situé au niveau du cartilage des sixième ou septième côtes. - 12, Ganglion dans lequel se termine le plexus des troncs collecteurs; ce ganglion est unique à droite, et double du côté gauche. - 13. Trois petits ganglions, situés au devant du péricarde, et comme perdus dans la graisse qui les entoure; ils reçoivent les troncs lymphatiques qui traversent le ligament suspenseur du foie, et ensuite la portion charnue du diapbragme. De ces ganglions partent plusieurs troncs qui se rendent dans les ganglions placés à droite et à gauche de l'appendice xyphoide, sur le trajet des vaisseaux mammaires internes. -14,14, Ganglions dans lesquels se terminent les vaisseaux précédents, et ceux qui font suite au plexus des trones collecteurs.

Fig. 11. — RÉSERU LYMPHATIQUE QUI ENTOURE LES PAISCEAUX MUSCILAIRES BU BRAPHRAGME. (Ces faisceaux sont vus par leur face convexe, à un grossissement de 5 diamètres.

1, 1, Faisceaux musculsires. — 2, 2, Troncules qui cheminent dans leurs intervalles. — 3, 3, Ramuscules qui les entourent et les recouvrent. — 4, 4, Autres

radicules plus déliées qui mettent en communication le réseau d'un faisceau avec celui des faisceaux voisins.

### Fig. III. — réseau l'amphatique de la face expérieure du coxcave de la portion mescriaire du diaphragme de l'homme.

 1, 1, Faisceaux musculaires pris sur le tiers antérieur de la portion charaue du diaphragme. — 2, 2, Réseau qui les recouvre et les dérobe complétement à la vue. Les radicules qui forment ce réseau sont remarquahles par l'inégalité de leur calibre, leurs variocitée et la multiplidié de leurs valvules.

### Fig. IV. — VAISSEAUX LYMPHATIQLES DE LA PACE CONVEXE OU TROBACIQUE DE DIAPHRAGME DU CHIEN.

A. A. A. A. Moitiés droite et gauche de la portion musculaire du diaphragme.

— B. B. Piliers de ce muscle. — C. Orifice de la veine cave inférieure. — D. Orifice esophagien. — E. Orifice aortique.

4, Riseau lymphatique de la foilole autérieux. — 2, Réseau lymphatique de la foilole autérieux. — 2, Réseau de la foilole droite. — 3, Réseau de la foilole droite. — 5, Réseau de la foiloile proite. — 6, Fronce qui se romdur de la partie postérieure du centre, phrésique dans les gauglieus prérieuxpla-giens. — 5, Ervane qui se provent des foiloites postérieures et des piliers ni disphragme vers les gauglieus acritques. — 6, 6, Résua des tronc collècteurs. — 7, Autres tronce collècteurs, par des disphragme vers les quisseaux mammaires internes, dont ils nuivent le trajet anns traverser avons gauglieu.

#### Fig. V. — VAISSEAEX LYMPHATIQUES DE LA FACE CONVEXE OU THORACIQUE DU DIAPHRAGME DE LAPIN.

A. Sternum. — B. Appendice xypholde. — C. Première côte. — D. Beuxième côte. — E. Troisième côte. — F. Quatrième côte. — G. Giagnième côte. — M. Bixière côte. — L. Spylième côte. — K. Hallième côte. — I. Norrième côte. — M. Dixième côte. — N. Onsième côte. — P. P. P. P. Molième gande et droite de la portion mucadire de diplarques. — Q. O. Pilier de co mucde. — R. Orifice de la vince cave inférieure. — S. Orifice conophagien. — T. Arote traversunt l'orifice actions.

4. S. Rássas Irmphatique du centre aposérvorique. — 2, 9. Guagiono pri-casophagion dan la sequês viennest as torminer les troces émanés de la partie autórierre du centre phrésique. — 8, 3, actres troces provenant des fablices portérierre du centre phrésique. — 8, 5, 4, fatesux Irmphatiques de la portino charrase du disphrague. — 5, 5, 5, Flexus des troces collecteur. — 6, 6, 6, fouçulous dans longuês se terminent ces pleuxs. — 7, Troces differents de ces gaugiticas. — 5, 8, Troces primajedapes qui dus tauto laux précédentar, il as accompagnent les vialessaux mammaires internes sur le trajet desquels on afoberes acanc passijos.

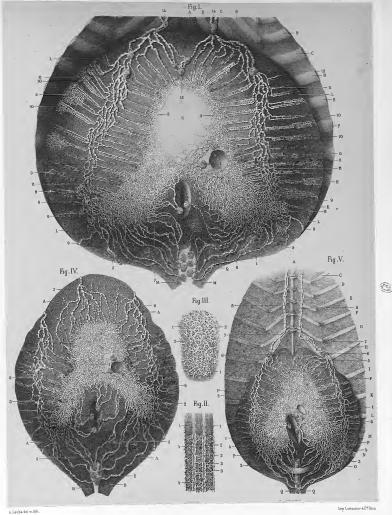

# PLANCHE XLIV

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU DIAPHRAGME DU CHEVAL VU PAR SA FACE CONVEXE OU THORACIQUE

A. A. A. Partie charnue du muscle dont le tiers excentrique a été retranché; elle est plus large et plus épaisse en avant et sur les côtés, étroite et beaucoup plus mince en arrière; sur le côté gauche, l'obliquité de la coupe montre ces différences d'énaisseur. - B. B. Piliers du diaphragme effilés et confondus en avant, assez étroits aussi à leur partie moyenne, plus larges en arrière. - C. Tendon commun aux deux piliers; il s'étend de l'orifice œsophagien à l'orifice aortique, en s'élargissant de plus en plus. - D. D. Extrémité postérieure des piliers qui a été incisée un peu en arrière de l'orifice aortique. - E. Aorte traversant cet orifice, ainsi que le canal thoracique et des troncs lymphatiques nombreux et volumineux qui vont se terminer dans les ganglions péri-aortiques. - F. Canal thoracique situé à droite et en arrière de l'aorte. Sur ce canal, on voit un gros trone lymphatique qui vient s'ouvrir dans sa cavité sans avoir traversé aucun ganolion. - G. Bandelette fibreuse transversale qui unit les deux pilièrs : sur ses extrémités plus larges viennent s'insérer un grand nombre de fibres musculaires - H. Orifice esophagien dans lequel se montrent deux gros ganglions situés sur le contour de l'œsophage, immédiatement au-devant de cet orifice. - I. I. Veine cave inférieure dont le tronc fait saillie sur la face convexe du disphracme, ce trone traversant le muscle sous une incidence très oblique. - K. Coupe de la veine cave au moment où elle vient de traverser le centre phrénique. -L. Veine disphragmatique gauche; au voisinage de son embouchure, elle recoit une branche importante provenant de l'extrémité antérieure des piliers du diaphragme. - M. M. Autres branches qui tirent leur origine de la partie périphérique du muscle, et qui convergent pour donnér naissance au tronc principal. - N. Veine diaphragmatique droite. - 'O. O. O. Branches qui partent aussi de la portion charnue du muscle, et qui se réunissent pour la constitues

1, 1, Vaisseaux lymphatiques de la partie antérieure du centre phrénique; complétement injectés, ils forment un réseau à mailles si serrées qu'on ne pourrait plonger une aiguille dans son épaisseur sans traverser plusieurs des ramescules qui le composent. Les troncs qui naissent de ce réseau se portent, les uns en avant, les autres en arrière. — 2, 2, 2, Parties du réseau dont les vaisseaux sont mieux injectés que ceux des parties environnantes. - 3, 3, Troncs qui se dirigent d'arrière en avant. - 4, Gros tronc demi-circulaire qui contourne la veine diaphragmatique gauche, et qui reçoit dans son traict un grand nombre de troncs plus petits se dirigeant d'avant en arrière. - 5, Extrémité terminale de ce tronc; elle se jette dans un ganglion situé au-devant de la veine cave inférieure, lequel reçoit lui-même des vaisseaux qui se dirigent aussi d'avant en arrière. - 6, Tronc moins volumineux que le précédent ; il contourne la veine diaphragmatique droite pour aller se terminer dans le même ganglion. - 7, Trés gros tronc qui part du ganglion situé au-devant de la veine cave, et qui la contourne pour se porter vers les ganglions situés au dessous de la bifurcation de la trachée. - 8, Tronc qui se porte d'avant en arrière, en longeant le côté gauche

de la veine cave. - 9, Son extrémité terminale allant se perdre dans le ganglion péri-œsophagien antérieur. - 40, 10, Grand réseau composé d'innombrables radicules tirant leur origine de cette partie du centre phrénique qui s'étend de la veine diaphragmatique gauche à l'extrémité postérieure du diaphragme, --41, 44, Deux parties de ce réseau dont les mailles sont complétement injectées; celles des parties environnantes n'ont été qu'imparfaitement remplies, afin de laisser voir les ramuscules et les troncules qui en partent. - 12, Un tronc naissant de la partie antérieure du réseau ; il suit le traiet de la veine diaphragmatione gauche, à laquelle il est d'ahord accolé. - 13, 13, Ce même tronc qui se coude à angle droit, pour se porter vers les piliers du diaphragme. - 44. Se partie terminale aboutissant au ganglion osophagien antérieur. - 45, 45. Un groupe de troncs qui convergent et qui se réunissent sur le pilier ganche du diaphragme. - 16, Trone plus volumineux qu'ils forment par leur fusion. -47. Ganglion œsophagien postérieur dans lequel il se termine. - 48. 48. Troisième groupe de troncs convergeant, comme les précédents, de dehors en dedans. mais beaucoup plus nombreux et plus volumineux que ceux-ci. Ils traversent l'orifice aortique et se perdent dans les gros ganglions qui entourent l'aorte. -19, Tronc qui se détache du groupe principal et qui se rend ensuite dans les mêmes ganglions. - 20, Ganglions péri-aortiques. - 21, 21, 21, Trones provenant de la partie externe du centre phrénique et de la portion charnue du muscle; ils forment sur toute la longueur de cette portion charnue un plexus à grandes mailles irrégulières, remarquable surtout par l'énorme calibre des vaisseaux qui le composent. - .22, Tronc colossal par lequel se termine ce plexus: il nassa du diaphragme sur la paroi antérieure du thorax, en suivant le traiet des vaisseaux mammaires internes. — 23, 23, Troisième grand réseau du centre phrénique s'étendant de la veine diaphragmatique droite à l'extrémité postérieure correspondante du muscle. — 24, 24, Tronc provenant de la partie antérieure et interne de ce réseau. — 25, Son extrémité terminale qui se rend au ganglion œsophagien postérieur. - 26, 26, Autre groupe de vaisseaux convergents partant aussi de la partie interne du réseau; il se termine par un tronc qui va se perdre dans le même ganglion. - 27, 27, Troisième groupe dont les divers troncs convergent vers l'orifice aortique, pour le traverser, et se perdre dans les ganglions situés en arrière de cet orifice. - 28, Tronc qui vient de la partie postérieure et musculaire du disphragme, et qui se rend directement dans le canal thoracique, sans traverser aucun ganglion. — 29, Tronc provenant de la partie antérieure et externe du réseau commun. - 30, 30, Autres troncs très nombreux, et tous anastomosés, situés á l'union de la portion fibreuse avec la portion charnue du muscle. - 31, 31. Plexus de gros troncs qui tous se dirigent d'avant en arrière, pour aller se terminer, soit directement dans le canal thoracique, soit dans les ganglions péri-aortiques. — 52, 32, Autres plexus de gros troncs qui cheminent au contraire d'arrière en avant. - 38, Tronc terminal de ce plexus; il suit le trajet des vaisseaux mammaires correspondants.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU DIAPHRAGME DU CHEVAL.

# PLANCHE XLV

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU DIAPHRAGME ET DES MUSCLES INTERCOSTAUX

# FIG. 1. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PARTIE ANTÉRIEURE DU DIA-

A. A. Portion musculaire du disphragme, composée de faisceaux dirigés d'avant en arrière.— B. B. B. B. Partie antérieure du centre pérenque. C. Veine cave inférieure, incisée au niveau de l'embouchure des deux veines disphragmatiques.— D. Extrémité autérieure des pillers du disphragme.— E. Extrémité authrieure de l'orifice esosphagien.

1, 1, 1, 1, Réseaux qui recouvrent les faisceaux musculaires du diaphragme. Ges réseaux sont formés de radicules, multipliées à l'infini, naissant de leur épaisseur, et s'unissant par des anastomoses si nombreuses qu'elles voilent complètement les faisceaux sous-jacents; toutes sont pourvues de valvules extrêmement rapprochées qui leur donnent un aspect variqueux. — 2, 2, 2, 2, 2, Trones qui naissent de ces réseaux; ils se rendent dans un ou deux troncs plus volumineux qui vont se terminer eux-mêmes dans des troncs plus gros encore situés sur le trajet des vaisseaux mammaires internes. - 3, 3, 3, 8, Réseaux lymphatiques de la foliole antérieure du centre phrénique; ils recouvrent en totalité cette foliole, de même que les folioles postérieures; mais ils n'ont êté injectés que sur quelques points. - 4, 4, 4, Troncules provenant de ces réseaux. - 5, Gros tronc circulaire dans lequel ils se jettent pour la plupart. — 6, Partie terminale de ce tronc qui, après avoir contourné la veine cave inférieure, vient se ramifier dans un ganglion situé sur son trajet. - 7, Deux autres troncs qui se rendent dans le même ganglion. - 8, Réseau situé en arrière de la veine phrénique gauche; il communique par les troncules qui le composent avec la partie terminale du tronc circulaire. — 9, Vaisseau provenant de la foliole postérieure gauche; il se jette dans le même tronc

### Fig. II. — vaisseaux lymphatiques d'un segment de diaphbagme du bosup ve, comme celei du porc, par sa pace inférieure.

1, 1, bretion charme du musele. — 2, 2, Résemx qui prement naissance dans son épissieux et qui la recouverant a point de la masquer complétement; lis offrent la plus grande analogie d'aspect avec ceux qu'on observe sur la face inferieux de la portion muscanière du disphrague du pore, — 3, 3, 3, Tronsis qui partent de con réseaux. — 4, 4, Portion fibreuse du nuusele. — 5, 5, Réseaux à milles très scrées qui einancet de son épisseux.

#### Fig. III. — RÉSEAU LYMPHATIQUE DES PAISCEAUX MESCULAIRES BU DIAPHRAGME DE CHIEN ET DE LAPIN.

1, 1, Deux faisceaux munculaires vus à nu prossissement de 8 diamètres, — 3, fatervaile celluleux qui les ajour. — 3, 8, 8, 8, 7 rououles lymphatiques cheminant sur leurs parties laddreis. — 4, 4, 4, 4, Rieux imphatique qui les natioure sur toute leur longueux; ils naissent par des ramuscules déliés des fibres dontes faisceaux se component. — 5, 5, Rieux homouroup plus déliare, que les précèdents; il s'étend d'un faisceau aux faisceaux voisins, en reliant les réseaux uni les rodovrent.

#### FIG. IV. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES PAISCEAUX PHREEX, DU DIAPHRAGME DU CHEVAL, VUS PAR LEGE PACE INPÉRIEURE OU PÉRITONÉALE, A UN GROS-NISSEMENT DE 8 DIAMÈTURES

 Faisceaux musculaires. — 2, 2, Deux faisceaux fibreux, se continuant avec les précèdents par leur extrèmité périphérique. — 3, 3, 3, Intervalle très sensible qui les sépare, au voisinage de leur continuité avec les faisceaux musculaires. -4, 4, 4, 5, Troccoles longitudinaux qui rumpent ure leur aprites luit-railes. -5, 5, Reactaux qui ninissent de leur épaisseur et qui les entourent de loutete parts. On voit que la disposition des vaisceaux lymphatiques sur les faisceaux fibreux rappelle très fidèlement celle qu'on observes ur les faisceaux musculaires. -6, 6, 6, Récaux plus déliés, compris dans le tisse cellulaire, et -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6

# Pig. V. -- VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES MUSCLES INTERCOSTAUX INTERNES

A. A. Sternum vu par sa face postérieure. — B. Première côte. — C. Seconde côte. — B. Troisitime côte. — E. Quatrième côte. — F. Cinquième côte. — G. Stième côte. — H. Spittime côte. — I. Hortisme côte. — I. Hortisme côte. — L. Partie antérieure de la portion musculaire du disphragme. — M. Partie correspondante de la foiole antérieure.

### Fig. VI. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES MUSCLES INTERCOSTAUX EXTERNES CHEZ L'HOMME.

A. A. Colonne dorsalc. — B. Cinquième côte. — C. Sirième côte. — D. Septième côte. — B. Huitième côte. — F. Neuvième côte. — G. Dixième côte. — I. Douzième côte. — K. K. Les huit derniers muscles intercostaur externes.

1, 1, Canal thoracique. — 2, 2, Vaisseaux lymphatiques naissant des huit derniers muscles intercostaux externes par des radicules et ramuscules qui se rendent dans un tronc commun en général unique ; ce tronc répond au bord inférieur de la côte la plus élevée; il est séparé du tronc des muscles intercostaux internes par ces muscles, et offre un calibre plus considérable que celui-ci. -3, 3, 3, 3, Ganglions que traversent les vaisseaux provenant des muscles intercostaux externes; leur existence est constante, tandis qu'ils font toujours défaut sur les troncs émanés des muscles intercostaux internes. On en voit ordinairement plusieurs sur la direction d'un même trone; les plus internes répondent aux parties latérales des vertèbres. - 4, 4, Gros tronc, qui reçoit les vaisseaux des trois ou quatre derniers muscles intercostaux externes. Il se termine dans l'origine du canal thoracique. — 5, 5, Trone correspondant du côté opposé. Ces deux trones, verticalement descendants, s'ouvrent dans la citerne de Pecquet. - 6, 6, Troncs qui naissent des muscles intercostaux externes supérieurs. — 7, 7, Troncs provenant des mêmes muscles du côté opposé; ils suivent une direction ascendante pour s'ouvrir aussi dans le canal thoracique.

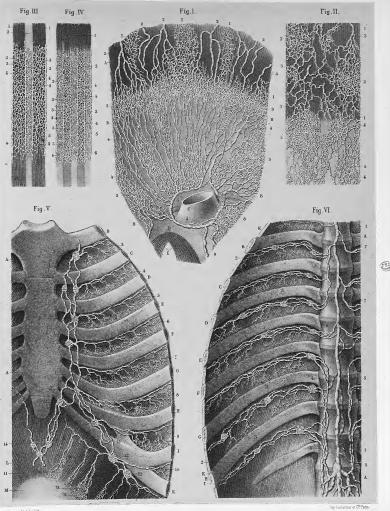

A Karmanski del et lith

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU DIAPHRAGME ET DES MUSCLES INTERCOSTAUX

### PLANCHE XLVI

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU CORPS THYROÏDE, DES CAPSULES SURRÉNALES, DU REIN, DE L'URETÈRE, DE LA VESSIE ET DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE DE LA FEMME

### FIG. I. - VAISSEAUX LYMPHATIOUSES DE CORPS TRYROIDE DE CHIEN

1, 1, Corps de la glande. Cet organs, cher le chien, est formé de deux moités ment proposer les parties products products qui les crédit cher l'Englande de la companie de la crédit cher l'accessor de la companie de la corps throdic plus l'accessor de la companie de la corps throdic; il recourre les dour faces de la circume. — S, so ficient jumplication de la corps throdic; il recourre les dour faces de la companie de l'accessor de la companie de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de la companie de l'accessor de la companie de l'accessor d

### FIG. II. - VAISSEATY LYMPHATIOTES BY CORDS THYROUP BY VOCES

1, 4, Les deux bords de la glande, qui offre chez ce quadrupéde la même-con-iguration que chez le chies; selle est aphilie auxis de chôner an decime, en zorte poderêtien con efficie. — 8, 3, Riesen qui recourre toute la périphérie du corpo poderêtien con efficie. — 8, 3, Riesen qui recourre toute la périphérie du corpo llyroide. Il est d'une extréme richesse et très facile auxis if nijecter. — 5, 4, 5, 4, 6, millo qui repoieval les tronce finandes de ce réseau.

# Fig. III. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA CAPSULE SURBÉNALE GAUCHE DE L'HOWNE.

4. Sea bord interno on convexe. — 2, 2, Sea bord returno so concexe, S. Son externita inferiore. — 5, 5, Bécaux lymphattupe de sa face antiferiore. — 5, 6, Bécaux lymphattupe de sa face antiferiore. 3 and to bord concexe or réseau se contrate avec delle qui donne maissance and vaissances, frambattupes susperiores de la contrate avec delle qui donne maissance and vaissances, frambattupes susperiores de porte de la contrate del la contrate de la contr

# Pig. IV. — VAISSEAUX LYMPHAYIQUES DE LA CAPSULE SURRÉNALE GAUCHE B'UN GROS CHIEX.

1, 1, Les deux hords de la capsule. — 2, 3, Réseau lymphatique de sa face inférieure ou viscérale. — 3, 5, Troncules qui en partent et qui vont se perdre dans les ganglions sus-aortiques. — 4, Troncules descendants ou inférieurs. — 5; Les deux ganglions dans lesquels ils se terminent.

# Pic. V. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA CAPSULE SURRÉXALE DROITE DE CHETAL.

1, 1, Bord concave de cotte capute. — 9, 2, 8en bord convexe ou natérieur. — 5, 8en extrémité enterne. — 5, 5, 7 liun — 5, 8en extrémité enterne. — 5, 5, 5 l'iun — 5, 8en extrémité enterne. — 5, 5, 5 l'iun défidée et à malier tes services — 6, 8en enterne de la convenience de la capute en terme défidée et à malier tes services — 6, 8en enterne de la capute en cheminant dans le sien cellul-organiser environant. — 8, autre troce qui loege à bord antérieur. — 9, 7 rone provenant de la partie interné en réseau. — 6, 0, 10, 10, 4 miller du mais requêre de troce vinneau es perdes.

## Fig. VI. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE REIX DE CHEVAL. (Cet organo est vu

A. A. Extérnité interne cui hasé qu'en ne protato).

A. A. Extérnité interne cui hasé qu'en ... B. Son entrémité enterne ou sommet.— C. Son lord untérieur convex.— D. Son bord pottérieur un pou sommet.— C. Son lord untérieur convex.— D. Son bord pottérieur un pou sommet.— C. Son lord untérieur convex.— D. Son bord pottérieur un pour son de la contraint de la contr

# Fig. VII. — Vaisseaux exemplatiques de la pace axtériseche de la vessie de chiex.

1, 1, Corps de la vessie. — 2, 3, Sa grosse extrémité ou base. — 3, Sa petite extrémité ou sommet, se continuant avec l'uréthre. — 4, 4, Récau lymphalique, partet de cepte de la tranque musculaire de la vessie. — 5, 5, l'onces qui partet de cepte de la vessie musculaire de la vessie. — 5, 5, l'onces qui partet de cepte de l'acceptant de l'accepta

### FIG. VIII. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU BAS-POND DE LA VESSIE

4, 4, Face postérieure de la vessie. — 2, Son sommet se continuant avec l'ouraque. — 3, 5, si grosse extrémité on bas-fond. — 4, 4, Entrémité terminate aussi pour unique origine la unique mutcalaire. — 7, 1, Trococles naissant de crézea sur jus croiseat les ardres ombilicales, puis vont se terminer dans les gangitons sintées en defans et au-desson des vaisseaux liagures extrense.

### Fig. IX. — Vaisseaux lumphatiques de l'appareil génital interne dene jeune fille de treize ans.

Po. II. — NAMELEN L'UNIVERSE DE L'AUGUSTION DE L'AU

## Pio. X. - AISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PACE POSTÉRIEURE DE L'UTÉRUS.

76. — 9 486-412 Chrantippes no. 1.1 bets constanting to the Tributant of the Christian Christian

# Pig. XI. — VAISSEAUX LEMPHATIQUES DE LA MUQUEUSE DU MUSEAU DE PARCHE ET DE LA MUQUEUSE VAGUALLE.

1, 1, Muséau de tanche. — 2, Orifice externe du col. — 3, 3, Coupe des parois du vagin. — 4, 6, Réseau l'amphàtique du muscau de tanche. — 5, 5, Réseau l'Amphàtique de la muscau vagint proviennent de ces deux réseaux. — 7, 7, Ganglions auxquets les ce rendeux.

# Fig. XII. — VAISSEGUX LYMPHATIQUES DE LA MEQUEUSE ETÉRINE CHEZ UNE EXPANT DE TROIS ÂXS.

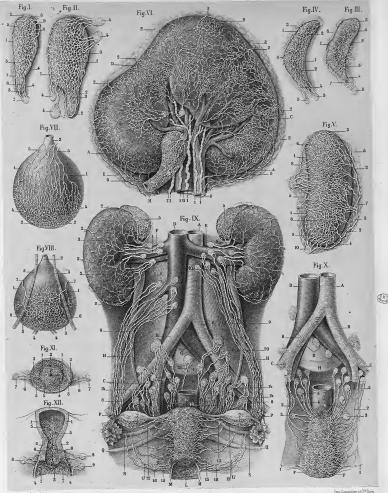

Kermende del ni hit.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU CORPS THYROIDE, DES CAPSULES SURRÉNALES, DU REIN. 

DE L'URETÈRE, DE LA VESSIE ET DE L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME.

### PLANCHE XLVII

# VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE DE LA TRUIE, DE LA VACHE ET DE LA JUMENT

# Fig. I. — vaisseaux lymphatiques de l'appareil céntral interne

A. A. Vagin.— B. B. Marico dont in castife a clivie, spicis un tris court trajet, an dux francises, your droite of Pature quadro, per dont branches, or convente de l'autre quadro, per dont branches, ou convente de l'utierne, sont extrinoment flancauses; déroulies, elles prientant une longueur de 4°, 80. — G. G. Gorne gambe dont in portion initiale seule a été conservée. — D. D. Gorne du côlé droit. — E. E. Sea nombreuses simosités. — F. Sa partie terminale infundabiliforme. — G. G. Tromps de Fallops on ordeute remarquable amaig per se elementalis, et ou outre par non tries minime diamètre. — H. H. Parillon de la tromps reconvert de plus qui convergent de sa circonficacio vervi ion orifice central — K. K. Orient de forme ovoide, auromotà de visicinie sphériques tets saillantes, qui lui donnent l'aspect d'une grappe. — L. L. Une branche de la voine suférie d'oriet; trom qu'elles formes ovides, parbanches prevenant de la corne sufrine d'oriet; trom qu'elles formes trap leur réunion. — N. N. Bepli péritonical qui relle Patieux et l'oriente à l'oriente.

4. 4. Réseau l'ymphatique de la matrice. — 3. 2, Réseau d'originé de la corra utérine de roit. — 3. 3, Ce même réseau qui se prolonge sur touts la conqueu de la corra utérine, mais qui as es trouve représenté que sur le sommet de quidques uns de ses replis. — 4. 5, Toccules qui partent du regin et de la matrice; its d'anantonoment et se terminent dans un ode sur tones partillels à esc conduit. — 5. 5, Rasemble des trocules et des trones provunant de la corne mérine devis; closs convergent vers la vieu mêter-ourierine qu'ille reconversal presque entièrement, et deut ils mivent le trajet. — 6, Fainceau résultant de la rémain de ces trocas. — 7, 7 Vainceaux l'ymphatiques de l'oruire; its forment un large fainceau, lequel se surde pas à se confonér ave celui qui provint de la corne utérine. — 8, 8, Anatomoses qu'unissent les misseaux l'ymphatiques du vegin et de lutérui à cent de la corne atérine co-respondante.

### Fig. II. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE DE LA VACHE.

A. A. Matrice.  $\stackrel{\checkmark}{=}$  B. B. Corne utérine gauche dont la plus grande partie a été excisée.  $\stackrel{\checkmark}{=}$  C. C. Corne utérine droite, beaucoup moins sinueuse que chez la

truie, et offinat une longueur de 30 centimètres seulement. — D. Sa partie terminale infuncibilitérane. — E. E. Ovideue extrémenten fleueux. — F. F. Le pavilleu propriectants ous extrémils ferminale. — G. Son crifice central. — H. H. Ovaire, de forme ovoïde; il rappelle aussi l'aspect d'une grappe. — I. I. Bepli péritonéal unissant l'ovaire au pavillon et à la corne untrine.

4, 4, Bésona l'ymphotique de la matrice composé de doux place, l'un superficiel, plas fin, 4 millies tengitudinales, et l'autre perdond, 4 ranusculas plus gros et à millies transversales on circulaires. — 3, Fronce missant de co réseau; lis partent des deux corres de la matrice et convergent vers l'angle résultant de leur bifurcation. — 3, 8, Bésona d'origine de la corac untrine droite. — 4, 4, Essemble des troncules et des trouce qui émanent de la matrice et de la purtie initiale de la corea utrière droite. — 5, 5, Résemble des troncules et de ninciparte initiales de corea utrière droite. — 5, 5 de leur convergence résulte un gran faisceau qui en résult plus bas au ruisseaux lymphotique de l'orière. — 6, 6, Bésona d'origine des vaisseaux lymphotiques corariens. — 7, 7, Tonca qui partent de ce réécaux — 8, 8, Autres tronce qui con la mêmo origine, mais qui restent d'abord séparie du finiceau principai; lous ces tronce se terdente pas à comfondre avec ceux de la corea utérine pour former un seul et mêmo groupe qui suit la trajet de vêmes suiré-o-corriennes.

### Fig. III. - VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'OVAIRE DE LA JUNEAU.

A. A. Ovaire qui revêt, chez la jument, la forme d'un croissant. — B. Bord concave du croissant. — C. C. Son bord convexe. — D. Grande vésicule orarienne. — E. E. Ovisacs de moindres dimensions. — F. F. Ovisacs de petit diamètre.

4, 4, 1, 4, Résiau d'origine des vaisseaux lymphatiques de l'ovaire. — 2, 2, Pietus l'umphatique sous -ovarique. — 3, 3, fron tronce qui partent de ce plexu. — 4, 4, attre pets rotes qui étacte des précidents, mais qui les rigioist an peu plus has. — 5, 5, Peus autres troncs, inolés auxsi, et qui vout, comme le précident, se réquir un faisceau principal. — 6, 6, 6, 7rès petits ramuscules qui s'étendent d'un gros tronc à un troce voisie.

Leuba dal et lith.

Imp Lemercier & Cie Paria

### PLANCHE XLVIII

### VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'OVAIRE ET DU TESTICULE

#### Fig. I. — VAISSEAUX LYMPHATIQUES D'UN CORPS JAQUE DE L'OVAIRE CHEZ LA VACHE.

A. A. Ovaire. — B. B. Ovisacs de moyenne dimension. — C. Corps jaune dont le volume égale à peu près la moitié de celui de l'ovaire. — D. D. Repli péritonéal par lequel l'ovaire se trouve rattaché anx cornes de l'utérus et à l'ovidacte.

4, 4, 8. Résau lymphatique qui tire son origine des orizane et qui las recouver presque entiferment. Les trencules provuenant de ce réseau contournent las ordisais; quelques-uns passent sur leur surface libre et la masquant en partie, surtout inférieurement. — 3, 2, Réseau très riche du corps jume dont il embrasse toute la prépiète. — 3, 5, Penus tymphatique de Orizair repionale à son hord schlérent. — 4, 6, Trones qui partent de ce plezus. — 5, Faisseau résiduant de la rémisente de couvil.

### FIG. II. -- VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'OVAIRE ET DES CORNES DE L'ATÈRES CHEZ LA BREGIS.

A. Corpe de l'utérus. — B. B. Corne droite de l'utérus, dont la plus grande partie a été excisée. — C. C. Corne du côté gauche. — D. D. Oriducte. — E. Son parillon. — F. Ovaire. — G. G. Repli du péritoine unissant l'ovaire et l'oviducte à la corne utérine et au corps de l'utérus.

1, 1, 1, 1, Réseau lymphatique de la corne gauche de l'utérus. — 2, 2, Troncs qui naissent de co réseau. — 3, Plexus lymphatique du bord adhérent de l'ovaire; les troncules qui le composent émanent de la face profonde de la couche ovigêne. — 4, Easemble des troncs qui partent de ce plexus.

## Fig. III. — vaisseaux exmphatiques de l'ovaire chez la lapine.

A. A. Naudes prous; ces musoles, extrinument développés ches le lapin, «mannent juguraje plan médian sur leque il nis résonnent en formatu millon profond. — B. Rini droit. — C. Rela gauche situé un peu plus has que le précédent; sa moitié interne seule a été construée. — D. D. Uredres. — E. Veline aven infériuer. — F. Antr. — G. G. Ovaires. — H. B. Extrémits, apricieure des cornes de l'utérus. — I. I. Ovidantes. — K. Pavillon de l'ovidante droit.

4, 4, fores tennes lymphatiques provenant des membres pontérieurs et du hasin; ills se rendent directement dans l'origine du casalt biornéques sain avoir traversé dans leur trajet aconc pagnificio. — 9, clierne de Poequit. — 9, casal biorneque. — 4, 4, Perus l'ymphatique du hord adhérent de l'oraire. — 5, 5, forence qui demanent de ce plerus il livout se jeter dans le deux gros tronse collectours provenant des membres pontérieurs. — 6, 6; Un autre trone qui ferrant des précédents pour se poster d'abord en has, mais qui se réféchit ensuite pour aller aussi se perdre dans les mêmes trones collecteurs.

### Fig. IV. — Vaisseaux l'imphatiques des testicules, des vésicules séminales et de l'erètine cher l'homme.

A. Testicule gauche vu par sa face externe. — A'. Testicule droit vu par sa face interne. — B. B. Epididyme du testicule gauche. — C. C. Canal déférent du

oblé guache. — C. Ganal déférent du coisé droit. — D. Partie terminale du canal déférent droit. — D'. Partie terminale du canal déférent droit. — D'. Partie terminale du canal déférent guache, qui a été ouvert longuistimalment pour montre les dépressions de sa cavité. — E. Vésicule stiminale droite. — E. Vésicule solutinale guache, dont une motité a été enlevée pour mettre en évédence se conformation indérieure. — F. F. Protate. — G. G. Uriètre. — H. Sa portion bulheuse. — I. I. Sa portion spongieses. — E. K. Son vendiennes terminal, qui a été inneis sur le plun médin, et deut les deux moitiés sont écurtées. — L. Cloison des corps cuverneux. — M. Corps caverneux. — N. N. Recine des corps cuverneux. — O. Rectum. — P. Anote. — O. Vente cave inférieure. — R. R. Ventes permatiques guaches. — E. R. Viente prematiques guaches. — E. R. Viente sprematiques guaches. — F. R. Viente ser permatiques guaches. — S. Partie terminale des vientes permatiques guaches.

1, Vaisseaux lymphatiques de la face externe du testionle gauche. — 2, Réseau lymphatique de l'épididyme. — 3, Troncs provenant de ce réseau. — 4, 4, Troncs qui tirent leur origine du testicule. - 5, Ces mêmes troncs devenus moins nomhreux et plus volumineux. - 6, Tronc qui va se terminer dans un ganglion sous-jacent à la veine rénale. - 7, Deux autres troncs qui se rendent à des ganglions plus inférieurs. — 8, Autres troncs qui se perdent dans des ganglions plus inférieurs encore. — 9, Vaisseaux lymphatiques de la face interne du testicule droit. — 10, 10, Vaisseaux lymphatiques de la queue de l'épididyme. — 11, 11, Troncs provenant du corps du testicule. — 12, Tronc situé au dessus de la veine spermatique droite. - 43, Troncs sous-jacents à cette veine. -14, Vaisseaux lymphatiques de la partie terminale du canal déférent. -15, 15, Vaisseaux lymphatiques de la vésicule séminale droite. — 16, Ganglion dans lequel se rendent les vaisseaux émanés du canal déférent et de la vésicule du côté droit. — 17, Ganglion qui reçoit les vaisseaux provenant des mêmes organes du côté opposé. - 48, 48, Ganglion dans lequel se terminent les vaisseaux qui partent des conduits éjaculateurs et de la prostate. - 19, 19, Réseau lymphatique des conduits éjaculateurs se continuant en arrière avec celui des vésicules et du canal déférent, et en avant avec celui de la portion prostatique de l'urethre. — 20, Orifice du verumontanum au niveau duquel s'opère cette continuité. — 21, 21, Réseau lymphatique de la portion prostatique de l'uréthre. — 23, 22, Réseau lymphatique de la portion spongieuse de ce canal. — 23, Réseau de sa portion terminale ou glandaire.

### Fig. V. — Vaisseaux lymphatiques de testique de mélier

A. A. Testicule. — B. B. Épididyme. — C. Queue de l'épididyme. — D. Tête de l'épididyme dont une très petite partie est seule visible. — E. E. Canal déférent. — F. Veines spermatiques.

4. 4. Réseau lymphatique de la fine externe du testicule. — 2, 2, Réseau lymphatique de l'épidique. — 3, 5. Trenu lymphatiques, en geferfal au nombre de deux; qui suivent le rejet de l'épidiques; lis provienment à la fois de deux genetire du cette de l'épidiques; lis provienment à la fois de configuration de l'épidiques, qui desminent dans le tiaus offinities par lequel le cand déferent a trover stathed aux viens spermactiques. — 5, 5, Trous lymphatiques proviennt du testicule; ils entouvers let deux — 5, 5, Trous lymphatiques proviennt de testicule; ils entouvers let excempendent en trout à longueur de leur rejet.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE L'OVAIRE ET DU TESTICULE